



## BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio /





um.º d'ordine

B. Prov.

I 228





July Gong

B, P I 128-12

- Gregle



# COURS ÉLÉMENTAIRE

# D'ABL EL D'HISTOIRE

MILITAIRÉS.



606380

## COURS ÉLÉMENTAIRE

## D'ART ET D'HISTOIRE

MILITAIRES.

A L'USAGE

DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE ROYALE SPÉCIALE MILITAIRE :

#### · PAR J. ROCQUANCOURT,

DE LADITE ÉCOLE, ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE POLYTRORRIOUS. ET ANGIEN CAPITAINE DU GÉNIS.

DEUXIÈME ÉDITION. RAVUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE.

TOME PREMIER



#### PARIS,

ANSELIN, SUCCESSEUR DE MAGIMEL, LIBRAIRE POUR L'ART MILITAIRE, LES SCIRNCES ET LES ARTS, AUE DAUPHINE, N° 9.

1834.

#### AVERTISSEMENT.

(Première édition, 1826.) Cen'est qu'après m'être assuré qu'il n'existait pas d'ouvrage qui pût faciliter l'enseignement de l'art militaire, tel que le programme en a été réglé pour l'Ecole spéciale de Saint-Cyr, et sur les instances réitérées de M. le lieutenant-général Campredon (1), de M. le comte A. de Durfort (2), et des élèves eux-mêmes, que je me suis hasardé à publier cette première partie de mes leçons, après en avoir reçu toutefois l'autorisation de Son Excellence le Ministre de la guerre.

Ce travail, rédigé à la hâte pendant les courts instans que me laissent mes fonctions journalières de sous directeur des études, réclame toute l'indulgence du public, même celle de mes jeunes lecteurs. Puissent ces derniers y voir une nouvelle preuve de mon zèle pour leur instruction, et l'assurance du désir que j'aurai toujours de leur être utile!

S'il m'est permis d'espérer que des personnes éclairées daigneront m'adresser des conseils dans

<sup>(1)</sup> Inspecteur-général des études.

<sup>(2)</sup> Maréchal-de-camp, commandant supérieur de l'Ecole royale spéciale militaire de Saint-Cyr.

l'intérêt de l'enseignement, je les recevrai avec la plus vive reconnaîssance, et tout amour-propre de ma part sera mis de côté.

(Deuxième édition.) Ma voix a été entendue, et le nom d'un général illustre, d'un-de ces hommes que l'on retrouve également forts à la tribune et dans la guerre, doit apparaître ici en première ligne. M. le général La marque me pardonnera-t-il de l'avoir cité? mais j'aime mieux m'exposer à une disgrâce que de manquer à la reconnaissance.

Je ne dois pas moins de remercimens à M. le chef de bataillon du génie Augoyat, mon ancien camarade et mon ami : il a été pour moi un de ces censeurs, que Boileau recommande de consulter sans cesse.

#### AUX ÉLÈVES

De l'Ecole royale spéciale militaire.

MESSIEURS ,

L'Art militaire dont je suis chargé de vous entretenir est, pour ainsi dire, la base sur laquelle repose l'existence des sociétés, l'indépendance et la gloire des nations, le salut des trônes et des gouvernemens en général. Principe de force et de vic, de repos et de mouvement, il assure aux autres arts et aux sciences une protection sans laquelle ils ne sauraient ni se développer, ni s'exercer.

Cet art, qui n'est autre que celui de vaincre une plus grande force auce une force moindre, comprend tont ce qui a rapport à la création, à l'organistion et à la direction des moyens employés par les nations pour le maintien

et la conservation de leurs droits respectifs.

Nous avons donc à nous occuper de ces trois choses, mais particulièrement de l'organisation et de la direction de ces moyens; car leur création rentrant dans les attributions des administrateurs civils et militaires, il est moins indispensable que nous y fixions notre attention.

L'art militaire, plus qu'aucun antre art, est l'ouvrage des siècles; c'est le résultat de découvertes, d'expériences et d'observations qui se sont succédées les unes aux autres depuis l'origine des sociétés.

Nous prendrons l'art dans son enfance; nous suivrons

rapidement ses progrès, ses révolutions; nous citerons les grands événemens qui ont marqué les uns et les autres; et enfin, arrivés à notre époque, nous l'étudierons avec autant de détail que le temps nous le permettrs.

Déjà, Messieurs, l'on vous a enseigné les branches spéciales de la science de la guerre; vous avez suivi les cours d'administration militaire, de fortification passagère et permanente, d'attaque et de défense des places; vous avez reçu des notions assez étendues de topographie et d'artillerie; enfin, vous avez appris et appliqué sur le terrain les différentes manœuvres de la tactique élémentaire de l'infanterie, c'est-d-dire les trois écoles du soldat, de peloton et de bataillon; mais toutes ces sciences vous ont été enseignées isolément: ma tâche est de les réunir, de les comparer à différentes époques et dans diverses circonstances, de vous en indiquer l'usage, ou; en un mot, d'essayer de vous montrer leur concours et leur jeu simultané le jour de l'astion.

Il n'est pas besoin d'enflammer votre zèle : l'étude de l'art militaire est un devoir pour vous, et déjà vous en appréciez toute l'importance. Mais ce qui peut-étre vous fera chérir davantage encore cette étude, c'est la conviction où vous serez un jour qu'elle est l'unique moyen de rendre moins pesant et moins destructeur l'inévitable fléau de la guerré.

Nous allons commencer par quelques définitions et considérations générales également applicables à tous les temps et à tous les peuples.

### COURS ÉLÉMENTAIRE

## D'ART ET D'HISTOIRE

MILITAIRES.

### PREMIÈRE LECON

#### INTRODUCTION.

S. I. Considérations générales sur l'art de la guerre, — Ce que c'est qu'une armée. — De l'offensire et de la dérenire. — De droit des gene. — De la puissance morale dans la garere. — De l'origine de l'art militaire ; sei progrès et ses principales révolutions. — De l'étade de l'art militaire. — S. III. De personale. — Des terées. — De l'organisation. — Ce qu'on doit entrodre: par ordre, ordonnaire ou formation. — S. III. De l'influyerie et de la cavalerie em général. — Des serecices. — De instruccions c'els qualités nécessires aux officiers. — De l'esprit militaire et de la discipline. — S. IV. Du martériel. — Des serecices. — Des instruccions c'els qualités nécessires aux officiers. — De l'esprit militaire et de discipline. — S. V. Du compud'arti et de la topographie militaires. — De la utcique et de la statégie. — Cé que doit embrasser un personnissime militaire.

#### S. I.

Lonsque les nations ne peurent parrenir à vider leurs différens par la voie des négociations, elles se sont la guerre; c'est-à-dire qu'elles en appellent au jugement de la force.

La guerre est une des nécessités imposées aux sociétés :

#### INTRODUCTION.

C'est un lléau qui, semblable à certains maux physiques, ne cesse que momentanément ses ravages, et dont le germe fermente continuellement. Aussi, n'est-ce pas saiss raison que, dans tous les temps, les gouvernemens out mis la plus sérieuse attention à créer ou à perfectionner les moyens d'opposer la force à la force.

Mais n'est-il pas tel état des sociétés, telles formes de gouvernement, qui soient propres à rendre moins fréquentes les querelles entre les gouvernemens? c'est ce que ne nous permet pas d'examiner le cadre tout militaire et fort restreint de nos leçons : il n'appartient d'ailleurs qu'aux publicistes et aux hommes d'êtat de poser et de discuter une question si délicate et si complexe. Toute-fois, et il n'est pas hors de propos d'en faire ici la remarque, la guerre devient chaque jour une sflaire de plus en plus grave. On abuse d'autant moins d'un remèdo, qu'on sait mieux en apprécier les effets et les conséquences.

« Il est triste d'imaginer, dit Guibert, que le premier art qu'aient inventé les hommes ait été celui de se nuire, et que, depuis le commencement des siècles, on ait combiné plus de moyens pour détruire l'humanité que pour la rendre heureuse. C'est cependant une vérité bien prouvée par l'histoire. Les passions naquirent avec le monde, elles enfantèrent la guerre. Gelle-ci produisit le désir de vaincre, et de se nuire avec plus e de succès, l'art militaire enfin. D'abord faible à sa naisse sance, il ne fut, d'homme à homme, que le talent de tirer parti de son adresse et de sa force. Il so borna dans les premières familles, à la lutte, au pugilat ou à l'esterime de quelques armes grossières. Bientét il « s'étentit avec les sociétés, il combina plus de moyens et de forces, il rassembla une plus grande quantité

d'hommes. Il fut alors à peu près ce qu'il est aujourd'hoi chez les peuplés asiatiques, un aunsa de connaissances si informes qu'on ne peut guère l'honorer du nom de science. Il s'éleva sur la terre des ambitieux; et cet art, perfectionné par eux, devint l'instrument de lour giore. Il fit dans leurs mains le destin des untions; il détruisit ou conserva les empires; il précéda enfin, chez tous les peuples, les arts et les sciences, et y périt à mesure que celle-sci étendirent (1);

La réunion des moyens de toute espèce que l'art met en jeu pour attaquer ou pour résister, constitue l'armée (a).

Cos moyens se partagent naturellement en deux grandes classes : l'homme, à lui seul, constitue la première; l'homme par la puissance et la volonité duquel tous les autres sont mis en action; dans la seconde, sont compris quelques animaux, tels que l'éléphant, le dromadaire, et plus souvent le cheval et le mulet; les approvisionnemens, les instrumens et les machines.

L'état de guerre doit être envisagé sous deux aspects différens, l'offensive et la défensive. On est sur l'offensive sive, lorsque, se sentant le plus fort, ou voulant profiter d'une, occasion favorable, on va chercher l'adversaire pour le combattres sur la défensive, lorsque, se sentant le plus faible, on évite l'ennemi, ou qu'on l'attend sur

<sup>(1)</sup> Güibert tente d'expliquer plus loin comment îl faut altribuer au progrès des autres arts et des sciences la décadence de l'art militaire; mais il est permis de trouver ses raisons plus spécieuses que concluantes,

<sup>(</sup>a) M. le lieutenant général Lamarque définit ainsi le mot armée : On donne ce nom, divil, à l'universalité des forces soldées par un gouvernement, et à une réunion d'une partie de ces forces ayant une destination spéciale. « Encyclopédie moderne, t. 111.)

un terrain étudié, souvent même préparé d'avancer, et duquel par conséquent on espère protection. Les chances de la guerre sont tellement variées, qu'il n'est pas vare de voir les parties belligérantes passer à tour de rôle et presque subitement de l'une à l'autre de ces situations. Les pertes que l'adversaire fait éprouver ne sont pas toujours les causes qui opèrent ce changement : il peut aussi résulter de maladies, de défections, d'une disette, etc.

Lorsqu'en jetant un coup-d'œil sur l'histoire, on compare les guerres des premières sociétés, ou même encore aujourd'hui, celles des hordes sauvages de l'intérieur de l'Asie ou de l'Afrique, aux guerres des nations civilisées, on ne peut qu'être étonné de la différence essentielle qui caractérise la conduite et surtout le dénouement des unes et des autres. Dans l'état sauvage, la mort ou l'esclavage attendent le vaincu : pour lui tout est anéanti, jusqu'au nom qui distinguait sa tribu. Dans l'état civilisé, il en est tout autrement : l'instant du combat marque seul celui de la destruction; la vie des prisonniers est sauve, les sers leur sont inconnus; la pitié les entoure et subvient à leurs besoins ; le sang des non-combattans ne coule point ; les mœurs, la religion, les usages sont respectés; une province, quelques points d'une frontière, des indemnités, ou quelques autres concessions auxquelles l'humanité ne répugne pas, voilà tous les trophées du vainqueur. Pourquoi cette différence? Serait-ce que le feu des passions s'amortit avec la civilisation; que le naturel de l'homme s'améliore avec elle? Telle n'est pas notre opinion, et nous pensons, au contraire, qu'avec la civilisation naissent de nouveaux besoins, de nouveaux désirs, et par conséquent de nouvelles passions. Mais en développant ces passions ne les oppose-t-elle pas à celles qui précèdent ses progrès? l'effet des unes ne neutralise-t-il

pas en partie celui des autres? Oui, sans doute, et c'est ici le cas de remarquer avec un grand penseur (1), que l'homme tire souvent de ses passions plus d'avantages que de sa raison même.

Si quelquesois l'on s'est élevé contre les progrès de la civilisation, c'est que, presque tous se rattachant à de pénibles souvenirs, à des catastrophes déplorables, l'on a confondu l'effet avec la cause: mais, parce que la civilisation ne s'est avancée qu'à travers des flots de sang et de seu , parce qu'elle développe certains abus, certains vices, faut-il moins chérir ses bienfaits, moins admirer ses résultats? Par elle . les peuples sont tacitement unis : par elle, s'établissent entre eux, pour leur plus grand bienêtre, un contact perpétuel, un échange de pensées et d'objets. De ce rapprochement naissent en foule des in térêts et des besoins communs, des relations commerciales, une uniformité de mœurs et d'usages, souvent même de religion; enfin une réciprocité d'égards que la guerre même n'interrompt pas entièrement. C'est dans cette harmonie secrète entre les sociétés, et tout-à-fait indispensable à leur existence, que consiste le droit des gens.

Le droit des gens n'est poiné écrit et le sersit difficilement; le code n'en sera vraisemblablement jamais publié. La crainte des représailles le maintient plus encoreque la bonne foi. L'opinion des hommes, l'improbation des gouvernemes et la force des armes, sont senles appelées à faire justice des infractions commisses envers le droit des nations. Elles ne sont pas rares ces infractions; nous en avons, au contraire, des exemples très-récens à citer chez la plupart des peuples de la grande civilisation.

<sup>(1)</sup> Bernardin de Saint-Pierte.

En effet, les historiens de notre siècle auront à raconter qu'un prince fut violemment arraché d'un territoire voisin pour être passé par les armes; que des deputés furent assassinés au congrès de Rastadt; que des ambassadeurs furent mis dans les fers, et des parlementaires massacrés; que des capitulations furent violées, et des vaisseaux neutres pris ou pillés. Nous aimons à penser que la postérité, plus heureuse que nous, n'aura pas à gémir sur de semblables violations.

Le droit des gens étant une des conséquences de la civilisation, a, comme elle, éprouvé ses vicissitudes né avec elle, il en a suivi les progrès et les révolutions. Les anciens peuples civilisés, les Perses, les Grecs, les Romains, le pratiquaient coume nous, à quelques differences près, dont la plus connue est l'esclavage des prisonniers (1). Au reste, ces peuples qui n'eurent pas, comme les Modernes, vingt autres nations civilisées pour juges, ne se firent pas toquiers un très-grand scrupule de violer le droit des gens. Sous ce rapport cependant, ils ne sont pas comparables à la plupart de leurs contemporains, et notamment aux Carthaginois, dont la mauvaise foi est passée en proverbe (2).

(1) On n'aperçoit de traces du druit des gens que posterientement à la guerre de Troie.

(3) II y a toutefois quelque restriction à faire dans la confinere que l'on seconde généralement sur la incrient romains sur le compté des Carthaginois, en bouterrait que nous ne connsisons ce peuple vision que par les rapports mêmes de ses ennemis, naturellement intéresée à le Rétrir. D'Aistoir cromaine alle en-mêm a'offre qu'on longue serie de violations du droit des gens, même entere les Carthaginois qui ne succombèrent, dans la troitème guerre punique, que vietimes des insidienses exigence des Romains. Il faut line ce que dit Montesquien (Grandem et Décadence des Romains, chap, vs) de la perfidic des Rômains, et de leus arderes à clude les traités.

Ce n'est pas assez que la civilisation soit venue char ger les résultats de la guerre en faveur de l'humanité; Quoique atténué, le sléau n'en existe pas moins; mais ce à quoi un Prince, un Général doit s'attacher, c'est à le rendre le moins long et le moins désastreux possible, sans s'écarter cependant du but qu'il s'est proposé. Cette tâche est difficile, sans doute, mais elle est glorieuse! Elle exige pour être remplie avec succès un rare assemblage de qualités naturelles, de profondes connaissances en tout genre, et surtout une pratique qui ne peut être que le résultat du temps et de la réflexion. « Quels mots , « s'écrie Guibert, que ceux de Général et d'armée ! et a pour peu qu'on les médite, quelle îmmensité d'idées « ils présentent à l'imagination ! a Éloignons donc la folle prétention de vouloir diriger une armée avec la théorie seule : sans la pratique elle serait inutile, même dangereuse (1). Mais il en est de l'art de la guerre comme de tous les autres arts. L'étude des principes doit précéder les applications.

If faut qu'en toute chose, des principes fondés sur l'expérience et le raisonnement indiquent la route de la pensée : autrement, le génie lui-même serait exposé ou à crere ou à ne s'avancer que bien lentement, tandis qu'avec de tels guides il peut immédiatement et sans distraction se diriger vers lo but; il peut employer à agir le temps qu'il mettrait à chercher et à découvrir les moyens de succès. Sans la science, le génie n'a qu'une portée médiocre; il ne peut qu'entreroir les choess, il manque

<sup>(1) ·</sup> On a beau avoir des troupes réglées et entreteaues, dit Borasuet (Hittis univers.), on a beau les cereces à l'ombre dans les travaux militaires et parmi les limages des combats, il ny a jumais que la guerre et les combats effectifs qui fassent les hommes guerfiers.

de données certaines; il s'équise en vaines recharches; se fatigue en essais que repousse l'expérience : quelquefois, sans le savoir, il renouvelle des conceptions abandonnées, et prend pour une découverte l'idée qui en a produit mille; il admire un instant ce qu'enaulte il dédaigne (1).

Plusieurs grands capitaines, César, Frédéric, Napoléon, etc., joignient à heaucoup de science une intelligence supérieure et une vigueur d'esprit et de corps prodigieuse. Les hommes ordinaires, même distingués, ne, possèdent que quelques-uns de ces précieux dons à unhaut degré, ou les possèdent tous en médiocre doss : Les uns n'ont que du génie, les autres que de la science, d'autres ne savent que le métier (a).

Il n'est pas toujours donné au génie de manifester sa supériorité: il lui faut des occasions et le concours de certaines ciconsances favorables au dévoloppement de combinaisons nouvelles et variées; il lui faut de ces circonstances où la médiocrité devenant impuissante, son énergicacquiert toute son intensité. Il est douteux qu'Alexandre, Prédiéric, Napoléonia, qui ont vaineu des armées triples de celles qu'ils commandaient, eussent de même, bétenu la supériorité, si les forcés opposées, étant d'ailleurs dans la même proportion, n'eussent présenté qu'un

<sup>(</sup>a) La guerre est nn métier pour les ignorans, dit Folard, et une science pour les habiles gens.

petit nombre de combattans, par exemple dix hommes d'un côté et trente de l'autre; car ce n'est qu'à partir de cortaines limites, et lorsque la question vient à se compliquer, que le acine l'emporte décidément sur la médiocrité.

Salluste, dans l'examen de la question relative à ce que l'art de la guerte doit à la force physique, par comparaison à ce qu'il doit à la force morale, se prononce pour cette dernière.

« Ce fut d'abord parmi les hommes, dit cet historien, «
up grad sujet de doute que de savoir ce qui avait le
« plus d'importance à la guerro, de la forcé du corps ou
« de la vigueur de l'esprit; l'une et l'autre y sont indispensables, puisque, préalablement à toute opération »,
« il convient de délibérer, et que, lorsqu'on a pris son

s parti, il faut une action énergique pour le faire réussir: « une de ces deux facultés, projeter et exécuter, séparée de l'autre, est donc insullisante, et elles ont besoin de se prêter un mutuel secours. »

« Mais, ajouto M. de Carrion-Niass, dont nous avons extrait ce passage, mais auquel de ces deux attributs de l'hommo accorder la suprématic dans la guerre? à laquelle de ces deux qualités rivales assigner la préférence? L'histoire, suivant Salluste, a résolu de honne heure co probléme.

« Quand Cyrus en Asie, quand dans la Grèco les Athèniens et les Lacédémoniens eurent commencé à con-« quérir les cités, à soumettre les peuples, à regarder « comme un motif plausible de guerre le désir de s'a-« grandir, à placer la dignité et la gloire dans l'étendue « de la domination, les dangers et les difficultés de tout « genre se compliquèrent tellement qu'il fut reconnu et « avoud que la force morale était dans la guerre ce qu'il « y'avait de plus important. De la manière dont intervient cette force dans l'affaire de la guerre, résultent deux distinctions essentielles : à l'une se rattache sa création, l'organisation et l'ontretion ales élémens constitutifs des armées; à l'autre la mise en action de ces mêmes élémens réunis et combinés en un seul tout; ainsi se trouvent définies et fixées les obligations, les tâches toutes différentes des gouvernemens et des sénéraux revêtus de leur confaince.

Ges vérités une Jois reconnues, tous les efforts es dirigèrent vers l'accroissement de la puissance morale; le calcul et la méditation furent appelés à régler l'emploi et la distribution des forces physiques. Dès lors les sejences et les arts manuels étant entrés dans le domaine de la guerre, la confusion diminui dans les combats; quelques méthodes s'établirent, et, enfin, l'art militaire sortit du chaos.

Jusqu'au temps d'Homère, qui fut à la fois le chantre et l'historien de la guerre de Troie, les traditions ne fournissent que des conjectures sur l'état de l'art militaire (1)! Mais l'Iliade fourmille de descriptions de marches et de combats où régnent, du côté des Grecs; l'ordre le mieux combiné, le silence le plus profond; la discipline la plus exacte. Les Troyens, au contraire, sont

(1) Tout sononce qu'il n'y swit avant les Grees sucuin principe, ucuenn negle de la guerre. Hécodoe, le plus nacione des historiess profines, qui passe sa vie l'aire des recherches et à éctire sur l'oxigine et le conduite des guerres de son tempé, et ur celles qui avaient précédé, ne l'aises acous donie et e mijet. La Genère, et les nutres l'arres Secrés, confirment ceue opision i tout porte à robre que les premières samées n'out été composées que d'infaiterie. On pense ausce généralement que les chevaux ne furent d'abord employés qu'à traitoire des chars, et que l'équitation d'est voue qu'apret. Au rapriport des historieus profines, les Expireur suraient été les premières.

représentés dans leur camp comme des troupeaux répandus dans les parcs et faisant retentir de leurs bélemens tout le pâturage. Peut-être, en s'exprimant ainsi, Homère se platt-il à exalter ses compatriotes et à rabaisser leurs adversaires. Peut-être encore prête-t-il aux troupes de l'expédition de Troie un degré de savoir qu'on n'était parvenu à atteindre que de son temps. Que l'imagination du poète soit pour beaucoup dans ces descriptions, cela se peut; mais, toujours, reste-t-il pour constant que les principes les plus importans de la science de la guerre étaient trouvés lorsque l'Hiade fut écrite, et que ces principes, vraisemblablement pratiqués alors, étaient trèsfamiliers à son auteur.

Ce que nous disons ici de l'état où se trouvait l'art au temps d'Homère est en quelque sorte confirmé par ce qui eut lieu plus tard. En effet, si l'on réfléchit à la somme de connaissances que, dans la suite, les Grees mirent en pratique sur leurs champs de bataille, l'analogie ne conduit-elle pas à penser que plusienrs siècles devaient s'être écoulés depuis que l'art avait fait les premiers pas, et que ces premiers pas étaient non-seulement antérieurs à Homère, mais même au siége de Troie? Quoi qu'il en soit, les Grecs ont été les premiers à exceller dans l'emploi de la force morale à la guerre, et les premiers aussi à rédiger des élémens de tactique.

Il semble que cette supériorité chez eux ait été une des conséquences de la lutte qui s'établit entre leurs cités rivales. Leurs murs s'élèvent à peine, et le sol de la Grèce, naguère inhabité, est tout à coup transformé en un vaste Champ-de-Mars, où, d'abord, quelques hommes seulement se cherchent pour se nuire, mais que se disputent bientôt des armées que la population toujours croissante rend de plus on plus nombreuses. Or, comment, avec

cette marche lente et progressive dans la force numérique des combattans, des hommes intelligens, déja versés dans les arts manuels, tels qu'on nous dépoint les premiers habitans de la Grèce, comment ces hommes, disionsnous, n'auraient-ils pas découvert les principes et posé les règles de l'art militaire? La confusion est la plus grando ennomie de la tactique, et il est d'autant plus difficile de s'ys soustraire, que les armées sont plus nombreuses et pourvues d'un attirail plus considérable. Que l'on compulse l'histoire, et l'on verra si le temps des petites armées n'a pas toujours été celui des perfectionnemens et des grandes choses (1).

Les Grees ont été d'une prévoyance admirable danstout ce qui a rapport à la guerre. Sparte et la plupart des autres républiques avaient des gymnases militaires, où des l'âge de douze ans, les jeunes gens étaient tenus de, sa rendre journellement pour prendre part aux différens exercices que réclamait alors la profession des armes, et recevoir des leçons de géométrie et de trictique. Cette éducation militaire devait être terminé à dix-huit ans chez les Athéniens, et à quinze ans chez les Spariistes.

Qui pourrait contester que de cet amour des doctrines militaires, et de l'exemple des premières formations tactiques, ne résulta pas un perfectionnement dans le gouvernement de la cité ? Qui ne croirait pas, au contraire; que l'ordre a cla régularité introduits parmi les combattans furent transportés dans l'état civil, et qu'ainsi furent hâtés, dans toute la Grèce, les progrès des sciences et de la civilisation.

<sup>(1)</sup> Alexandre, Gustave-Adolphe, Turenne, Frédéric, ne conduisirent que des armées pen nombreuses. N'est-ce pas avec la plus petite de celles qu'il a commandées que Napôléon a fait la plus savante et la plus glorieuse de ses campagnes?

Il faut que les mœurs, les préjugés, la forme des gouvennemens, l'état des sciences, et sans doute aussi le climat et les autres circonstances locales aient me influence bien prononcée sui les progrès de l'art militaire, puisque ce fut vaincement que la plupart des autres peuples tentèrent de naturaliser chez eux l'ordonnance et les pratiques des Grees.

Long-temps avant l'expédition d'Alexandre en Asio, les leçons d'un instituteur grec avaient puissamment contribué à co que Gyrus devlut un grand homme de guerre: sous son règoe, les Persos avaient entrevu les premières leuers de la science militaire; ils allaient la cultiver; Gyrus meurt, et les ténèbres reparsissent : dans la suite, tout leur fit une obligation d'imitet leurs terribles antisgonistes; ils eurent les plus belles occasions pour atteindre à leur hauteur : ce fut en vain qu'ils essayèrent d'y parvenir. Alexandre les trouves pout-être même au-dessous de ce qu'ils étaient avant Gyrus.

Cependant l'art militaire pénétra chez quelques peuples. Après que le lacédémonien Xantippe un batun Régulus et sauvé Carthage, les Carthaginois, saisis d'admiration, s'empressèrent d'acquérir des connaissances auxquelles ils avaient du leur salut; ils imitèrent les Grees et adoptèrent leur ordonance, mis sans y apporter de perfectionneumens: car c'est moins sous le rapport des détails de discipline et de tactique, que sous celui de l'étendue des opérations et de l'emploi des stratagèmes, que les campagues d'Annibal font époque dans l'histoire de l'art.

Tandis que les Grècs se croyaient le premier peuple militaire du monde, il s'élevait au sein de l'Italie une puissance nouvelle, dont les progrès toujours croissans, dans l'art de la guerre dévaient bientét, éclipser leurs institutions et servir à la raine de lour liberté. Les Romains, ambitieux et guerriers par constitution, avaient été initiés de bonne heure aux pratiques de la Grèce par les Toscans et par Tarquin l'ancien qui était d'origine corinthienne; mais ; peu satisfaits, sans doute, de cé qu'on lenr en avait appris, et mettant à profit les lumières et les fautes de leurs prédécesseurs, ils créèrent une ordonnance nouvelle, très supérieure à celle des Grecs ou du moins mieux appropriée à leur constitution politique et à leurs vues. Au reste, il ne paraît pas que les Romains aient eu de gymbases militaires, au moins jusqu'au temps des Empercurs.

Il ne fallait rien moins que la barbarie du moyen âge pour faire perdre de vue tout ce que les Grecs et les Gmains avaient fait de grand et de profond dans la guerre: car ce n'est que depuis trois siècles environ que leurs institutions ont été tirées de l'oubli (1). Machiavel, non moins recommandable par ses écrits sur la guerre que célèbre par ses aphorismes politiques, est un de ceux qui ont le plus contribué à cette grande restauration militaire. Ce retour vers l'antiquité, Join d'eire un mouvement rétrograde, accélers, au contraire, la marche des choses, et produisit bientôt la tactique moderne. Déjà la découverte de la poudre avait fourni de nouveaux agens de dettruction, mais elle n'avait encore apporté aucun changement remarquable aux pratiques bizares des temps passés.

Coligny, Henry IV, et, après eux, Gustave et Nassau furent les premiers à appliquer les principes des Anciens

<sup>(1)</sup> Ce fut vers la fin du quinzième siècle que la ferveur enthousissie et chevaleresque du moyen âge commença à s'affaiblir dans toute l'Europe. On vit alors de toutes parts l'antiquité sortir de ses raines.

aux armes alors en usago. Rohan, Turcanue, Monateuculi (1) et d'autres encore furent les disciples de ces grinds maîtres. Lours campagnes ajoutèrent à la considération naissante de l'infanterie; et, si l'on ne peut dire qu'elles apportèrent de notables perfectionnemens dans la tactique proprement dite, elles agrandirent du moins les combinaisons, et firent ressortir de plus en plus l'influence du terrain et des nouvelles armes.

Les dernières années du règno de Louis XIV, si fertiles en événemens militaires, furent d'ailleurs peu favorables aux progrès de l'art; il parsissait mème rétrograder en France, lorsque le maréchal de Saxe entreprit d'en prévenir l'entière décadence en rappelant l'ordre et la discipline dans nos rangs. Cet habile capitaine, convaince de la nécestité d'une réforme presque générale dans la constitution de l'armée qu'il commandait, essaya d'y introduire quelques améliorations; mais comme un grand homme, s'il n'est à la tête des affaires, peut difficilement corriger les institutions politiques ou militaires, le marécula entrevit et conseilla plus de choses qu'il n'en exécuta. Il prévoyait, au reste, une grande partie de ce qui devait bientôt arrivers, lorsqu'il répétait sans cesse que tout le secret de la guerre câtat dans les jambes!

En effet, déjà Frédéric II se dispossit à montrer à l' l'europe étonnée ce dont est capable une armée mobile et bien constituée. Telle ful la supériorité des manœuvres et des combinaisons de ce prince, qu'il sut, non-seulement résister à une ligue formidable, mais encore s'assurer la poussesion d'une province considérable. (a) qu'il avait débuté par conquérir; enfin ses adverssires ayant

<sup>(1)</sup> Voyez le Parfait Capitaine de Roban, et les Mémoires de Turenne et de Montécuculi.

(2) La Silésie.

mis à profit les seçons qu'il leur avait données, les principes du roi de Pruse furent introduits dans la plupart des armées européennes. La tactique fut l'œuvre de Frédéfrie, comme un siècle aupravant les procédés d'attaque et de défense des places avaient été l'œuvrage de Vauban. Chacun de ces grands hommes paya par des travaux diffèrens un égal tribut à l'art militaire.

Quelques années se seront à peine écoulées depuis que Frédéric aura cessé de vivre, qu'un capitaine, à jamaiscélèbre par l'éclat de ses victoires, viendra prendre rang à ses côtés, se placer même avant lui; mais la gloire du premier n'en recevra point d'ombrage: car Napoléon aura plutôt appliqué, perfectionnée et agrandi les méthodes de Frédéric qu'il ne les aura changées (1).

Quoique le récit des érénemens militaires, même avec leurs détails, appartienne au domaine de l'histoire, il ne suffit cependant pas de l'étudier pour approfondir les maximes de la guerre. L'histoire peut bien amuser par des descriptions vives de sièges et de combâts; elle est même très- propre à enflammer l'ardeur des jeunes militaires; mais son instruction s'étend rarement jusqu'au geand art de commander et de vainere. Il n'y a que quelques ouvrages historiques qui fassent exception à cette remarque, et dont les auteurs, pour la plupart militaires eux-mêmes, se soient spécialement attachés à écrire dans le but d'instruire sur cet art (s).

<sup>(1)</sup> Napoléon avait une prédilection particulière pour les égrits de Guihert : or, on sait avec quel enthousiasme cet écrivain militaire a développé la doctrine de Frédéric.

<sup>(2)</sup> Sans avoir été gens de guezre, Végèce et Machiavel, l'un au moment de la décadence de l'art militaire, sous l'empire, l'autre un pen avant sa renaissance, ont laissé des écrits très-curieux et très-instructifs sur le métier des armes.

Considérées en elles-mêmes et sous un rapport purement théorique, les règles de la guerre ne sont ni trèscompliquées ni très-difficiles à saisir : mais vient-on à passer aux applications, les obstacles naissent à chaque pas; mille chemins sont offerts à la sois, un seul est le véritable, et la moindre déviation a les conséquences les plus funestes. Si les plus grands génies se sont souvent égarés, que sera-ce donc lorsque des hommes ordinaires, que l'expérience ne guidera même pas toujours, entreprendront de parcourir ce labyrinthe immense? Ne seront-ils pas dans le cas de celui qui, sachant à peine la marche des pièces de l'échiquier, entreprendrait de faire la partie du premier joueur venu? Quoiqu'elles ne se reproduisent jamais exactement, les combinaisons de la guerre ne sont cependant pas telles qu'avec du jugement et des connaissances on ne puisse établir un certain rapprochement, une certaine analogie, entre ce qui s'est fait à des époques et dans des circonstances très différentes : ce n'est même qu'en interrogeant ainsi le passé qu'on peut se préparer à surmonter les difficultés que l'avenir fera nattre.

« Celui qui connaîtra les causes des succès et des re« vers de ses prédécesseurs , dit M. le général Morand (1),
» porters lonte son attention sur les circosistances dans
elesquelles il se trouve; il en scrutera les analogies , et ,
« sans hésitation (s'il est homme de capacité) , ? sisira et
« retiendra la fortune. »

L'histoire est une mine inépuisable que chacun exploite à sa manère; ce que l'un rejette, tun autre s'en empare. Par exemple, le jurisconsulte et le publiciste n'iront point scruter par quelle maneuivre telle victoire

<sup>(</sup>i) Dans l'ouvrage avant pour titre : De l'Armée selon la Charte.

fut remportée, ni quelles étaient les armes en usage dans tel temps; ils abandonneront ces détails à l'homme de guerre, qui, à son tour, leur laissera approfondir ce qui ne se rapporte point à son art. Si, pour tous, les élémens de l'histoire générale sont d'une égale nécessité, c'est que tous ont un égal besoin de rattacher les faits les uns aux autres.

Forts de l'exemple de Feuquières, que nous n'avons, pas la prétention d'égaler, nous chercherons, autant que possible, la science dans les faits, c'est le moyen d'écarter et de repousser tout esprit de système; par là, indépendamment de ce que nous craindrous moins de nous égarer, nous abrégerons la poute et la rendrons moins

fastidieuse (1). « L'art, auivant Montaigne, n'est autre « chose que le contrôle et le registre des meilleures productions. » Lloyd est aussi de cet avis, qu'il exprime d'une manière plus explicite. « Le lecteur, ainai qu'il le dit dans sa préface, donne plus d'attention à un fait réel qu'à une action imaginaire, qu'à un précepte a ride et nu : il pense qu'il est au moins possible d'imiter ce que d'autres ont déjà exècute! D'ailleurs il y a, « dans toutes los âmes, une émulation naturelle qui les porte sur les traces de ce petit nombre de grands hommes, dont les actions et lo caractère sont le plus « juste objet de l'amour et du respect de la postérité. « C'est par cette raison que l'histoire a toujours dit recommandée comme la meilleure, la plus facile, et la

plus efficace méthode d'instruire l'humanité.
 (1) Longum iter per præcepta, breve et efficax per exempla.

#### e. II.

Des deux grandes classes de moyens ou d'agens dans lesquelles nous avons dit qu'une armée se subdivisait, l'une constitue le personnel, l'autre le matériel.

Le personnel se compose des citoyens qui sont appelés à la défense de l'état : or, comme tous ne sont pas propres à supporter les fatigues de la guerre, et qu'il est d'ailleurs très-rare que les circonstances nécessitent l'appel général de tous ceux qui sersaient aptes à la faire; chaque nation a ses lois particulières pour fixer le mode dont les levées doivent s'opérer.

La question de la composition de la force publique est uno de celles que chaque société doit résoudre pour son compte particulier; car la solution s'en rattache : 1º aux formes politiques ; 2º aux mœurs , à l'industrie et à l'état' du commerce: 3º à la force de la population: 4º à l'étendue et à la configuration du pays; et par conséquent à autant de données différentes que l'on peut compter d'états différens. Le rapport entre la force numérique de l'armée et celle de la population ne peut être porté sans inconvénient au-delà de certaines limites, que les économistes ont cherché à assigner. Smith avance (1) qu'un pays purement agricole peut fournir à la guerre, à toutes époques autres que celles destinées à ensemencer ou à moissonner, jusqu'au cinquième et même au quart de tout le corps du peuple; mais, d'accord avec Montesquieu (a), il ne pense pas que, chez les nations in-

<sup>(1)</sup> Dans ses Recherches sur le nature es les causes de la richesse des nations.

<sup>(1)</sup> Grandeur et Décadence des Romains, chsp. 111.

dustricuses et commerçantes, en puisse prélerer, sans nuire à la société, plus de la centième partie des habitans pour la consacrer à la profession des armes. D'où il résulte que telles peuvent être les circonstances (1) de, l'existence d'un petit état, qu'il se rende redoutable à un état plus considérable et plus populeux, par le seul fait d'un développement de forces plus nombreuses.

Il doit nécessairement exister une différence notable entre le mode de recrutement des gouvernemens tempérés et celui des gouvernemons qui n'ont point leur base dans des institutions politiques. Les premiers n'ont besoin de troupes que pour le maintien de l'ordre intériour , et pour tenir dans le respect les peuples voisins. Dans les cas, heureusement assez rares, où leur existence se trouve menacée, ils ont recours à des levées extraordinaires : ils appellent au soutien de l'armée régulière une portion plus ou moins considérable de la nation. Les seconds, n'ayant leur garantie que dans la forco, entretiennent des armées plus nombreuses que ne le comporte la population : là, sauf un bien petit nombre d'exceptions, personne n'est exempt du service; tout sujet naît soldat et doit rejoindre les drapeaux au premier ordre : là , tous les moyens sont employés pour attirer et fixer les étrangers.

Dans ces sortes de gouvernemens, rien ne s'oppose à ce que les institutions militaires acquièrent toute la perfection dont elles sont susceptibles. L'état militaire y jouit d'une prééminence dont est plus ou moins blessé l'état civil; mais le pouvoir ne cherche pas à éteindre cette espèce de dissension dans laquelle il trouve sa force et sa sécurité.

Les magistrats de la Grèce et de Rome désignaient,

<sup>(1)</sup> Circonstances qui ne peuvent plus se rencontrer en Europo.

parmi les citoyens en âge de porter les armes, ceux qui, d'après leur fortune et leur constitution physique, paraissaient les plus propres à entrer dans les armées.

Chez les peuples barbares qui dévastèrent l'empiro romain, tout ce qui avait la force de porter les armes était appelé à combattre.

Sous le régime féodal, la meilleure partie des armées se composait de combattans nobles, connus 'sous les' noms de chevaliers et d'écuyers : le reste, comprenant toute l'infanterie, n'était qu'une multitude confuse de paysans mal armés, mal vêtus, provenant du contingent des différens fiefs.

Plus tard, l'usage des armées permanentes ayant été adopté, des levées régulières furent établies, et la durée du service fixée : or, comme les besoins de ces armées ne réclamaient pas sous les drapeaux la présence de tous ceux que la loi atteignait annuellement, le sort décidait de ceux qui devaient s'y rendre. Ce fut en partie par ce mode de recrutement, connu sous le nom de milice, que Louis XIV créa et entretint ses nombreuses armées,

- « On avait recours en même temps aux enrôleniens volontaires, dit M. le général Rogniat, qu'on favorisait
- « ordinairement par des primes en argent; mais ce
- e moyen , dont l'efficacité diminuait pendant la guerre ;
- e en raison des dangers qu'on avait à courir, justement au moment où l'état avait le plus besoin de soldats.
- a était bien rarement suffisant pour recruter les armées
- en temps de guerre. On fut presque toujours obligé de « suppléer par la voie de la milice, au désaut des re-
- crues volontaires, ou engagées à prix d'argent. D'ail-
- leurs , les enrôlemens volontaires fussent-ils suffisans .
- a il scrait sans doute avantageux de renoncer à ce mode
- « de recrutement, ou du moins de le restreindre dans

des bornes convenables, en n'ongageant que des jeunes e gens nationaux et bien nés. Quelque réduisant qu'il s paraisse au premier aspect, parce qu'il semble, soulaé ger la société do gens inutiles; ou même nuisibles, s pour les consucrer à sa défense, il est cependant ré-

« pour les consacrer à sa défense, il est cependant ré-« prouvé par une longue et funeste expérience qui en a

« dévoilé les graves inconvéniens. »

La milice et les enrolemens étaiont encore d'usage lorsque les changemens survenus dans le gouvernement obligèrent les Français d'avoir recours aux appels pour former des armées capables de repousser le reste de l'Europe coalisé contre eux. Ce moyen, très-préjudiciable aux familles, raffernit la moralité des armées, en les peuplant de jeunes gens riches et distingués, quí, dans los circonstances ordinaires, n'en eussent jamais fait partie. Aux appels qui n'eurent lieu que moinentanément succéda la conscription, excellent mode de recrutement, et que la plupart des états de l'Europe ont imité sous divers noms.

« Les Français, dit encore M. le général Rogniat, a paraissent vouloir abandonner aujourd'hni cette institution, qui fut pendant vingt-cinq ans le principe de leur gloire militaire et de leur influence en Europe. Parce qu'un gouvernement qui abassit de tout a abusé de la concription, j'entends crier de toûtes parts qu'il ne faut plus de conscription: belle conclusion il aimerais autant qu'on me dit que, parce qu'on a abusé quelquefois de la nourriture, il faut y remonser pour toujours et se laisser mourir de faim.

 Si cette institution semble nécessaire aujourd'hui
 pour assurer le recrutement des armées, et par conséquent. l'indépendance des états, pourquoi y renoncorait-on? Mais ce mot de conscription effarouche les u esprits de la multitudel eh biou l changeons ce mot « terriblo; prenons-en un autre, cclui de milice, par « exemple: qui rappelle d'ancieunes institutions, et gar-« dons la chose qui est excellente en ello-môme. »

Jusqu'ici, les craintes émises par M. le général Rogniat an sujet de la conscription n'ont point été réalisées, cur co mode de recrutement continue d'être employé, à quelques modifications près, il est vrai, mais que l'état de paix et la dininution de l'armée qui en est la suite ont permis d'y apporter en faveur des familles.

Les lois, ordonances et décisions ministérielles qui, déterminent la manière dont les levées doivent s'opérer aujourd'hui, centrant dans les attributions de l'administration de la guerre, qui est spécialement chargée d'en assure l'exécution, de concent avec les autorités départementales, nous nous abstiendrons d'en parlez, et nous indiquerons les Bulletins des lois et le Journal militaire à ceux qui désireraient des édatis à ce aujoit, Au réste, la suite de nos leçons devant nous fournir encore plus d'une fois l'occasion de revenir sur les levées, nous nous-hornerons, quant à présent, à ce qui vient d'en être dit; et nous allons passer à la discussion de quelques principes généraux sur l'organisation des armés.

sipes généraux sur l'organisation des armées.

Les levées, dit M. logénéral Rogniat, ne donnent qu'une
multitude confuse, incapable de se mouvoir avec ordre, et de prendre les formes convenables à la uisrche
o un au combat, jusqu'a ce qu'on les ait divisées, subdivisées, et classées dans de justes proportions, II, s'agit de former de tout ces élémens un corps dont tous
les membres puissent obtér sublitment aux mouvemens qu'on veut leur imprimer, et rendre les services
e qu'on so propose d'en obtenir; c'est ce que nous entendons par organisation d'armée.

Go but ne peut être atteint qu'en donnant un chef unique à la masse entière, et des ches particuliers à chacune des divisions ou subdivisions qu'on y a d'abord établies; car un seul homme ne peut avoir d'action immédiate que sur un petit nombre. Aussi, dans les armées disciplinées, la volonté du général n'arrive-t-elle jusqu'au dernier soldat qu'après avoir passé par un certain nombre d'agens intermédiares, et de telle sorte que les mêmes ordres parviennent simultanément à toutes les subdivisions analogues de la masse entière et les font agir à la fois.

De ces agens intermédiaires, les uns plus près du' Général, sont d'autant moins nombreux, d'autant plus habiles et doivent avoir une importance d'autant plus grande, qu'il est obligé de les rendre dépositaires d'une plus grande confiance, les autres sont en nombre d'autant plus considérable, avec une importance et des connaissances d'autant moindres, qu'ils sont plus rapprochés du soldat et plus éloignés de la volonté supréme.

L'expérience, mieux encore que levaisonnement, sert à fixer la force et le nombre des subdivisions dans Iesquelles il convient de partager une troupe. Elle est par conséquent aussi le meilleur guide que l'on puisse suivre dans la recherche du rapport núcreisque entre les chefs et les subordonnés; rapport nécessairement variable en ce qu'il dépend de la qualité des hommes, de la nature et des offets des armes. La complication et l'écueil qu'il faut le plus craindre. Il résulte d'un trop grand nombre de rousges, d'une trop grande multiplicité de grades et d'emplois, une disproportion onéreuse entre ceux qui font agir et ceux qui agissent, entre les commandons et les commandés. Les grades superflus, les emplois parasites et toutes les valeurs qu'on peut

appeler improductives, doivent être écartés arec d'autant plus de soin qu'ils diminuent le nombre des combattans, détiruisent l'émulation, et ajouent en pure pèrie aux frais d'entretien des armées. Il faut que toutes les combinaisons se rapportent au soldat, qui est le principe et l'élément fondamental de toute force militaire.

« L'armée , dit Lloyd , est la machine destinée à opérer les mouvemens militaires; comme les autres machines, elle est composée de différentes parties; sa perfection dépend de la bonne constitution de chacune de ses parties prises séparément et de leur bon arran- ment entre elles. Leur objet commun doit être de ré- unir ces trois propriétés essentielles, la force, l'agilité, et un mobilité universelle. >

On n'obtient à un haut degré ces trois qualités essentielles dans une armée qu'autant que l'on restreint entre certaines limites la force numérique de ses divisions et subdivisions, et que l'on sait, de plus, disposer celles-ci. et combiner entre eux les élémens dont elles se composent, suivant un arrangement particulier, mais invariable pour la même troupe. Quoi qu'il ne soit pas temps encore de produire les raisons qui servent à fixer . la force numérique des divisions et subdivisions d'une armée, nous ferons cependant remarquer, des à présent, que pour opérer des mouvemens avec ensemble et rapidité, il est indispensable que le ches immédiat de l'unité de masse, c'est-à-dire, de la fraction qui obéit au commandement d'exécution, connaisse et puisse surveiller tous les hommes qui en font partie, et être entendu d'eux lorsqu'il fait ses commandemens : conditions tout-à-fait essentielles, dépendantes de l'étendue de la voix, de l'espace occupé par chaque combattant, de la forme

et de la dimension de la figuro que dessine sur le terrain cette fraction.

C'est dans cetto figuro, tracée par une troupe disposée pour entrer en action, que les tacticiens font consister ce qu'ils appellent assez indistinctement ordre, ordonnance ou formation. Cependant, nous nous conformerons à l'usage qui a plus particulièrement consacré les deux derniers termes à exprimer l'arrangement des combattans dans l'unité de force des troupes de la même espèce, et nous n'appliquerons le mot ordre qu'à la disposition générale des troupes de nature quelconque, réunies pour concourir à un but commun.

L'expérience se joint au raisonnement pour prouver que la manière la plus naturelle de disposer des combattans est de les placer derrière et à éolé le suns des autres, par rangs et par files. Une troupe ainsi disposée dessine un rectangle, dont le premier rang vers l'ennemi est le front, tandis que les deux files extremes, perpendiculaires sur celui-ci, sont les flancs.

Les dimensions de ce rectangle ont été l'objet dés recherches des tacticiens de tous les temps, et la source de fréquentes discussions entre cux. Les uns, cherchani un maximum de force dans la multiplicité des rangs, ont sacrifé l'agilité et la mobilité; les autres, en plus petit nombre, ont étendu l'ordonnance au détriment de son épaisseur, et ont rendu leur troupe inhabile à résister, ou à donner le choe; d'autres cafin ont peusé, avoc raison, qu'un seul arrangement ne pouvait convenir à toutes les circonstances, et qu'if fallait pouvoir le rendre mince ou profond à volonté; ils ont, en conséquence, imagiaé des manœueres à l'aide desquelles une troupe peut tout à coup transformer son ordonnance primitive en toute autre ordonnance éventuelle, mais toujours de forme rectangulaire (1).

Nous aurons lieu de remarquer dans la suite que la profondeur de l'ordonnance a graduellement diminué depuis l'origine de l'art jusqu'à nous, c'est-à-dire, que les Grees combattront sur plus de rangs que les Romains, et que ceux-ci, à leur tout, auront un ordre plus profund qu'aucan des Modernes. Ces révolutions dans la manière habituelle de se former n'ont point été l'effet du hassard on du caprice; diverses causes y ont contribué, ct entre autres, les changemens survenus dans l'armenient, par suite des nouvelles découvertes dans les sciences et les arts. En diminuant ainsi le nombre de rangs, l'ordonnance devennit de moins en moins compacte, et réunissait à un degré plus éleré l'agilité et la mobilité du la modifie de la mobilité et la mobilité

L'ordonnance est dite mince au-dessous de six ou de quatre rangs, et profonde au-dessus, selon qu'il s'agit de l'infanterie ou de la cavalerie.

Le personnel des armées est ordinairement de deux espècos, dont chacune comporte, avec leurs chefs particuliers, ses divisions et subdivisions: la première et la 
plus nombreuse dans la plapart des armées comprend les 
troupes à pied, et prend le noin d'arme de l'infanterie; 
la seconde, composée de ceux qui combattent à cheval, 
est dite armée de la cavalerie.

Bientôt l'expérience ayant appris qu'il ne suffissit pas d'une seule espèce de combattans, soit à pied, soit à cheval, pour faire face à toutes les circonstances qui se présentient à la guerre, on apporta des modifications dans l'armement, le service et l'éducation de chacune de ces

<sup>(1)</sup> Nous verrons cependant que dans certaines circonstances les Anciens se sont écartés de la forme rectangulaire, o constances les

armes. On apprit à une partie de l'infonterie et de la caivalerie à recevoir et à donner le choc, en combattant en
masse serrée et compacte, en même temps que le-reste
fut drèssé à agir à la débandade, en avant et sur les flancs
de l'armée. Cet usage, qui date de fort loin, a constamment été pratique dans les armées modernes, où il a donné
naissance à l'infanterie et à l'a cavalerie légères. D'ailleurs,
l'invention et la multiplicité des machines ont encore produit d'autres nuances dans l'organisation du personnel.
Mais comme il seroit prématuré d'entrer, dès à présent,
dans les détails, nous allons continuer de parler de l'infanterie et de la cavalerie ne général.

Le nombre des combattans de l'une et de l'autre de ces armes, dans une même armée, ne peut et ne doit jamais être invariablement déterminé. C'est à la prévoyance des gouvernemens et au discernement des Généraux à fiser lo rasport numérique entre les fantassins et les cavaliers, en raison d'une foule de circonstances, au nombre desquelles il ne faut pas omettre la constitution physique des lieux, le genro de guerro que l'on se propose de faire, et l'espèco d'ennemis que l'on aux à combattre.

Le force des armées grecques et ronaines fut dans l'infanterie : le cavalerie n'y entra , pour alnsi dire, qu'auxi-liairement , et dans le rapport d'un buitème à un dixième euviren de l'infanterie. Au moment d'entrer en Asie , Alexandre accrut ce rapport et le porta à un sixième. L'époque du passage de Scipion en Afrique fut aussi celle de l'accroissement de le cavalerie dans les armées de la la république. Cet lasbile capitaine, syant seconnu de quelle utilité cette armo avait été à son adversaire, résolut de lui opposer to mémo moyen. L'expérience en fut faite dans les plaines de Zalma, et le succès de Scipion attesta la sagesse de cette mesure.

Les services que la cavalerio est appelée à rendre sont en raison de l'étendito du terrain qu'on est obligé d'embasser et d'éclairer, e'est pourquoi son importance s'est accrue à mesure que les armées sont devenues plus nombreuses et que leur ordonnance s'est amincie. L'usage général des armes do jet est venu encore ajopter à celto importance, puisque l'espace qui sépare les combattans croît en raison directe de la portée à laquelle on peut se nuire.

Quelques peuples, tels que les Parthes, les Perses, les Numides, et, en général, les Asiatiques, placèrent toute leur confinnee dans leurs nombreux cavaliers. De-puis la décadence de l'empire rômain, qui fut en même temps celle de l'art militaire, et pendant tout le moyen ago, les semées farent peuplées d'uno immense quantité de cavalerie, et l'infanterie fut regardée comme accessoire.

- « Cetto prééminence de la cavalerie sur l'infanterie « dura, dit M. le général Rogniat, aussi long-temps quo
- « notre ignorance dans l'art do la guerre. Elle est ordi-« naire chez les peuples barbares ; car toute la force de
- " l'infanterie est dans l'ordre , l'ensemble et la discipline,
- « qui exigent des calculs, des connaissances et des exor- «
  cices auxquels ils se livrent rarement; au lieu que la
- cices auxquels ils se livrent rarement; au lieu que la
   cavalerie se rend redoutable par son courage seul et la
- « rapidité de ses monvemens, quelque confuses et dé-
- « sordonnées que soient ses charges (1). »

Les Suisses sont les premiers qui aient restitué la considération à l'infanterie. Ces montagnards; fatigués de la domination allemande, prirent les armes pour s'en affran-

<sup>(1)</sup> La même remarque se trouve consignée dans Montesquieu. ( Grandeur et Décadence des Romains, chap. xviii.)

chir. Priréa de chovaux dans leur propre pays, et n'ayant pas l'argent nécessaire pour en acheter chez leurs voisins, ils eurent recours, peut-être sans s'en douter, à une ordonnance semblable à celle des Grees; ils adoptérent même des armes à peu près pareilles à celles de ces dernières. Leurs gros bataillons serrés et compacts, dit Machiavel, pouvaient, en présentant les piques, non-seulement résister au choc de la evalerie, mais encore la mettre en déroute. La liberté fut en effet, pour la Suisser, le prix de cette nouvelle tactique. Telle fut alors la réputation des fantassins suisses que la plupart des Souveraigs voulurent a oir à leur solde un corps de cette infanterie.

Cependant la Suisse ne pouvant fournir aux différentes puissances autant de soldats qu'elles en auraient désiré, les Souverains so déterminèrent à armer et à discipliner leurs propres sujets à la manière des Suisses. Les Allemands d'abord, et ensuite les Espagnols et les Français, organiserent des corps de piquiers, dont les services firent revivre peu à peu dans l'opinion l'idée, abandonnée depuis la chute de l'empire, do la supériorité de l'infanterie sur la cavalerie. Nous ne voulons pas dire par la que la cavalerie no soit très-utile et même indispensable; mais sans entrer dans une discussion qu'il n'est pas encore temps d'entamer, nous ferons remarquer que la facilité avec laquelle l'infanteric opère sur tous les torrains, et le peu qu'elle coûte à entretenir relativement à la cavalerie, doivent lui faire accorder la préférence sur celle-ci, comme arme principale et constitutive des armées. Elle pourrait peutêtre à la rigueur se suffire à elle-même; mais , sans l'assistance de la cavaleric, elle n'avancerait que très-lentement; celle-ci, qui sert à frapper des coups prompts et décisifs, se passcrait difficilement de l'infanterie. Le cavalier ne dormirais jamais tranquille si le fantassin ne veillait à son repos.

### · S. III.

Ge n'est pas tout d'avoir ressemblé les recrues et de les avoir réparties dans les différens cadres de l'armée, il faut encore que chaque homme, chaque soldat soit executer vivement les ordres qu'il reçoit. Le marche est exécuter vivement les ordres qu'il reçoit. Le marche est une autre partie de l'éducation des troupes, sur laquelleon ne peut trop fixer son attention, surtout aujourd'huiqu'il est constaté que les saccès, sont dans la grande mobilité des armées.

Les Anciens, dont les armées furent rarement permanentes (1), rassemblaient, à certaines époques fixes, coux des citoyens désignés pour porber les armes, afin de les préparer à la guerre par des exercices, des marches et des simulacres de combats. Végèce nous apprend que, pendant les beaux temps de la république romaine, les recrues s'exerçaient tous les jours, matin et soir, pour apprendre à te servir de leurs armes; et que tous les citoyens, même ceux qui savaient déjà la guerre, se rendaient sans cesse au Champ-de-Mars pour s'y livrer aux exercices militaires. Ils ne pensaient qu'à la guerre n'apprenaient que la guerre, et, comme dit l'historien Josephe (a) leurs exercices étaient telement l'image de la guerre, qu'on pouvait les appeler des combats sans af-

<sup>(</sup>i) Les milices romaines devinreat permanentes avec l'établisses mont de l'empire. Ce fat d'après les conseils de Mécène qu'Auguste set determins à introduire cette innovation. N'oyez Dion Cassius; Mézeray, Histoire de France avant Closis.

<sup>(3)</sup> Guerre des Juife, liv. 111, chap. v1.

fusion de sang, et leurs combats des exercices sanglans. Leurs spectacles même de gladiateurs n'avaient tant d'attraits pour eux que parce qu'ils étaient la représentation exacte de leurs combats.

Depuis que l'usage des armées permanentes n'oblige plus les citoyens à se livrer aux exercices militaires, si ce n'est dans des circoustances extraordinaires, il n'y a plus que ceux que la loi appelle sous les drapeaux qui soient tenus d'y prendre part.

Que l'éducation du soldat soit strictement limitée à ce qu'il doit pratiquer un jour d'action; que les exercices soient rapides, simples et uniformes : le superflu: plus qu'ailleurs, est misible en tactique; il ne sert qu'à embrouiller les idées souvent très-rétrécies du soldat, et à lui fire négliger le nécessaire.

« Il faudrait, suivant Gnibert, que l'éducation du soldat embrassât trois objets: l'un, les exercices du corps, le second, les exercices d'armes et d'évolutions; le

troisième la représentation des différentes situations où
 l'on peut se trouver à la guerre.

Fon peut se trouver à la guerre.
de ne parte par, ajout-til, de cette autre partie de l'éducation militaire, qui formerait le courage, les mœurs, les préjugés, partie si importante, mais si négligée, que je ne vois dans l'histoire ancienne et mode derne, qu'un seul homme (1) dont on sit dit. Il ne lui sufficait pas que ses soldats fussent braves, il voulait qu'ils fussent honnétes gens.

Pour être un peu sévère, cette réflexion de Guibert n'en est pas moins fondée. Verrait-on dans des mœurs plus douces, dans des formes moins rudes un empêche-

<sup>(1)</sup> C'est de Caton, commandant les armées romaines en Espagne, que l'histoire fait ce bel éloge.

ment à l'action de la discipline ou une cause d'affablisse ment du courage et de l'énergie? L'erreur serait grande; éar jamais le soldat féroce ne triemphe du soldat doux et discipliné. Ainsi que l'a dit quelque part Brantôme, les mangeurs de peuples ne sont pas les meilleurs garans du succès.

Le savoir des officiers ne peut se borner comme celui du soldat, à l'apprentissage de quelques exercices mécaniques ; il doit embrasser une foule de connaissances . dont la théorie doit être d'abord étudiée avec soin , si l'on veut espérer quelques succès dans la pratique. On ne doit sans doute pas chercher dans le jeune officier ce qui ne se rencontre ordinairement que chez le Général; mais il faut que l'instruction élémentaire qu'il a reçue le prédispose à acquérir à chaque pas qu'il fait. Un officier qui ne saurait que remplir les fonctions de son grade n'en saurait pas assez; si l'intérêt du service ne suffisait pas pour l'obliger à faire plus, son amour-propre devrait au moins l'y porter. D'ailleurs le passage subit d'un échelon à un autre plus élevé le mettrait au dépourvu à l'instant même où il a le plus besoin de justifier l'idée que l'on a concue de ses movens et de ses connaissances. Ce ne serait pas trop qu'un officier fût en état de remplir les fonctions des deux ou trois grades immédiatement supérieurs à celui qu'il occupe, non-seulement dans son arme, mais encore dans les autres.

Les Anciens mettaient un soin extréme à instruire et à former les jeunes gens destinés à commander dus les armées , et cependant la manière dont ils condussient leurs guerres ne demandait pas de la part des officiers ce que les progrès de l'art obligent d'en exiger aujourd'hui. Ils manœuvraient peu, et, ne faisaient pas autant que nous des détachemens, où les officiers même du grade

le plus inférient trouvent à chaque moment à faire usage de leurs connaissances et de leur intelligence. La forme du terrain et le choix des positions, qui jouent un si grada rôle dans nos combinaisons, n'entraient que pour peu de, choix dans celles des Anquens : l'action se pessait en plaine, et ne pouvait guère se passer silleurs, à cause de la nature de leurs armes. Nons, su contraire, nous évitons souvent fes terrains unis, pour en chercher d'autres dont les accidens et les obstacles ajoutent à la force de nos moyens. L'artifléret, les progrès de la fortification, de l'attaque et de la défense, sont encore venus compliquer nos opérations militaires, et par conséquent augmenter les difficultés.

Les sciences ont pris une si grande part dans les moyens de guerre, et les méthodes pour se servir des armes ont acquis tant de précision, qu'il faut plusieurs années pour l'instruction militaire. Au premier rang des connaissances propres aux hommes de guerre, se trouvent le dessin, la topographie et la statistique, l'artillerie, la fortification, l'attaque et la défense des places, postes et retranchemens; l'administration et la justice militaires, la tactique et la stratégie : connaissances tout-à-fait indispensables . et dont l'étude doit être précédée de celle de l'histoire . de la géographie, et des élémens des sciences physiques et mathématiques. Il faut encore que les jeunes gens qui se destinent au métier des armes, et particulièrement ceux qui désirent servir dans les états-majors ou les troispes légères apprennent et cultivent les langues des peuples voisins, avec lesquels la guerre paratt devoir éclater le plus fréquemment. Les officiers français de l'armée de terre ont le plus grand intérêt à savoir l'allemand, l'italien et l'espagnol; ceux de la marine, l'anglais; l'espagnol et le portugais. Toutes ces sciences, toutes ces con-

naissances dejà si étendues et si variées, ne sont cependant qu'une introduction à d'autres connaissances plus sublimes que ne peuvent procurer les écoles, et qui ne s'acquièrent que par l'étude raisonnée des guerres les plus importantes, et par de continuelles méditations sur les causes, la conduite, les résultats et le caractère particu lier de chacune d'elles. Et qu'on ne dise pas que c'est trop exiger des officiers; car peuvent-ils présenter troit de garanties, s'entourer de trop de précautions, ceux à quí sont confiés la vie de leurs concitoyens , la gloire et le solut de la patrie ? Le jeune homme qu'une vocation forte n'appelle pas à remplir les devoirs essentiels et sacrés de l'officier, s'élèvera difficilement au-dessus des premiers grades; et s'il en est encore qui n'envisagent le service que comme une manière de passer une jeunesse oisive, ils feront mieux de se retirer et de céder la place à de plus dignes; car, désormais, les récompenses seront proportionnées au mérite et aux œuvres; car, désormais, l'on ne doit espérer de parvenir que par des services réels et en marchant la tête haute à l'ennemi.

Quels que soient le grade et l'emploi qu'un homme soit appelé à remplir dans l'armér, qu'il n'oublie pas de professer la soumission et le respect envers ses supérieurs; de se montrer toujours juste, sévère et bienveillant à l'égard de ses subordonnés; et d'apporter le plus grand zèbe et le dévouement le plus inaltérable dans l'accomplissement de ses devoirs : que son bon naturel le rende l'ami de ses égaux, le père et le bienfaiteur de ses soldats. Qu'il y prenne garde l'es geux de tous sont attachés sur lui; et tous sont ses juges : la moindre de ses actions est notée dans la mémoire de ses supérieurs, de ses camarades et même du dérnier seldat. La réputation, ce prestige dônt les militaires ont tant besoin de s'entourer; settige dônt les militaires ont tant besoin de s'entourer;

ternit aussi vite qu'elle s'acquière difficilement, le tribunal de l'opinion est prompt à juger, et ses décisions sont presque toujours sans appel.

Le nombre des gens de guerre contribue bien moins à la puissance des états que l'esprit qui les anime; et lons entendons si par esprit ec d'an, cet enthousiasme sublime qui, dans le langage d'un auteur moderne (1), fait dérouer sa vie à la douleur, à une mort précoce, aux privations, aux dégoûts de la subérdination. à l'humiliation d'une discipline passive, à l'abnégation entière de soi-même, pour la gloire et le salut de l'état. Cet élan est inné et sans cesse entretenu chez les peuples conquérans : uos ancêtres en étaient naimés; et quoiqu'on ait pur craindre un instant de le voir s'affaiblir parmi noue, il guiderait aujourd'hui nos guerriers plus abrement que ismais , si la patrie meancée réclamait leure elforts.

L'esprit militaire se soutient par l'émulation, par l'espoir d'atteindre les différens buts placés dans la carrière, par des récompenses certaines pour les actions éclatantes, par une juste répartition des fareurs et des grédes, Il trouve aussi son aliment dans la discipline, qui est comme l'âme et le principe visal des armées.

Le mot discipline avait, au temps passé, une acception fort étendue : on comprensit dans la discipline, non-seulement les règles de la conduite et du service de cha-cuns, non-seulement les délits et les peines, mais aussi les institutions, les organisations et les exercices militaires. Le même mot ne se prend plus sujourd'hui que dans deux sens différens. Et d'abord, ainsi que l'a dit le général Foy, la discipline apprend à subordonner a volonté du chef qui pourvoit aux besoins de tous; elle

<sup>(1)</sup> M. Le general comte Morand.

transferme en un mouvement réflécht, calculé et enseigné par l'expérience et la pratique au soldat vétéran, cotinstinct qui porte le conscrit à se serrer dans son rang, pour ajouter à sa force la force de son camarade.

On nomme aussi discipline, la règle qui prescrit de respecter les usages, les propriétés, les personnes, dans les pays qui servent de théâtre à la guerre. C'est un des points essentiels du droit des gens. Cette discipline est excellente à recommander, autant sous le rapport moral que dans l'intérêt bien entendu des armées. Pourtant elle, n'est pas dans la nature de la guerre. S'il eût imposé strictement cette discipline à ses soldats, Napoléon eut manqué, des les premiers instans, la destinée qu'il prétendait accomplir. S'il se fût renfermé dans les bornes d'un système ordinaire de guerre, celui qui visait à la conquête universelle de l'Europe ; il n'eût marché qu'à pas de tortue. Son système, qu'il faudrait bien se garder de suivro sans restriction, était conforme à ses vues; il n'a pas réussi, parce qu'il est des limites à l'action du génie et des forces humaines.

C'est dans les mœurs et le caractère d'une nation qu'il faut chercher les moyens d'entretien et de conservation de la discipline; l'éducation en fournit de plus efficaces que la terreur et les châtimens, qui sont l'unique ressource des harbares. Chez les peuples éminemment civilités, les plus sûrs grants de la discipline sont la religion, la foi des sermens, l'honneur, l'amoure-propre et le développement de l'intelligence: la moindre flétrissure y est redoutée comme une horrible peine; la justice (1) est parmi eux le lien social et le principe de l'ordre. La corruption.

<sup>(1) «</sup> Pour moi, disait Villars, je ne connais pour mener les hommes, que la justice. Il ne la faut pas accompagner de dureté per-

des mours; l'oisiveté (1) et l'impunité, d'où naissent l'insubordination et l'esprit de révolte; sont les ennemies constantes de la discipline.

On a vu les hommes d'un même corps, de la même àrme, se créer entre eux, de l'aveu de leurs chefs qui les yencouragesient, des règles de conduite et de point d'honneur infiniment estimables que personne n'osait enfreindre; c'et véritable esprit de corps. Il n'y a pas de discipliné plu solidement établie, plus religieusement observée.

Attachez-vous à prévenir le crime et à former de bonnes mœurs; refrénez les habitudes et les penchans vicieux. tels que l'ivrognerie, le jeu, la paresse, le mépris scandaleux de la religion, la débauche, la lâcheté, l'insouciance, le manque de délicatesse, la dureté envers les inférieurs, l'arrogance, envers les supérieurs, la férocité envers les animaux, et vous verrez se maintenir dans tonte sa force le respect pour la discipline et pour les lois militaires. Ces vices, ainsi que le dit le général Morand, dont l'ouvrage nous a fourni plusieurs réflexions, ces vices sont souvent plus funestes à la société que les crimes auxquels ils conduisent, parce qu'il est plus difficile de les . réprimer, et que les lois ne peuvent les atteindre ni les classer. Montesquieu a raison de dire que les mauvais exemples sont souvent pires que les crimes : et que plus d'états ont péri parce qu'on a violé les mœurs, que parce qu'on a violé les lois. Il connaissait bien le cœur et l'esprit-

sonnelle; il faut que l'on paraisse récompenser avec plaisir, et punir avec peine, et que ces deux moyens-là marchent toujours égalèment.

<sup>(1)</sup> Les Romains craignaient plus l'oisveté que les ennemis. Voyez ce que rapporte à ce sujet Montesquien: Grandeur et Décadence des Romains, chap. 11.

des Français, ce Maréchal (i) qui infligeait pour peine à l'irregne de ne plus monter à l'assiut. La honte et le ridicule peuvent tout sur, cux, soit-dens la direction veçs le bien, soit dans l'entratuement vers le mal, et c'est sur, ce levier qu'il faut peser pour atteindre ce qui he peut. l'être par les lois.

## S. IV.

Le matériel des armées comprend, d'une part, les instrumens, machines et munitions propres à la destruction on à la conservation des hommes; et de l'autre, les bageges, équipages et approvisionnemens nécessaires aux besoins de, la vie. C'est cet attirail de choses et d'objets que les Romains appelaient 'avec tant de raison impedimenta, parce qu'en effet rien n'entrave davantage les marches et les opérations, de. la rapidité desquelles dependent bien souvent les succès et le salut d'une armée.

Les agens destructeurs sont appelés armes offensives, et les moyens préservateurs armes défensives. Il en est de l'une et de l'autre espèce, de portatives et de nonportatives.

Les armes offensives portatives sont manœuvrées par un seul homme, et se subdivisent en armes de main et armes de jet, selon qu'on s'en sert de près, et sans les abandonner, ou qu'elles sont destinées à lancer au loin des projectiles. Dans la première espèce sont compris-la pique, la lance, l'épée, le sabre, etc.; dans la seconde; la fronde (3), l'arbalète, le pistolet, le fusil, etc. Celui-

<sup>(1)</sup> Le duc de Richelien, à l'attaque de Port-Mahon.

<sup>(2)</sup> Le construction de la fronde est tellement simple, que tout porte à penser qu'elle a été la première des armes de jet.

ci devient arme de main lorsqu'on se sert de la baion-

Les aimes offensives non-portatives sont trainées par des animans et domandent ordinairement plusieurs hommes pour leur exécution. Si l'on en excepte quelques machines anciennes, telles que le bélier et le corbeau (1), toutes sont armes et jet. De ce nombre furent d'abord la batepulte, la baliste et le scorpion (a), et depuis l'inven-

(1) Le bélier consistat dans une pontre portant à un bout une tête de bélier en mêts i clie feits i supendor à doune piede d'éfération, et mise en mouvement par des cordes ou des chaînes tirées à hras. Le bélier étaif plucé sous une espèce de cohane en charpente ou en claire, et appelée wigne ôut ortes; al arerait à faire les brêches, qu'on commençait avec la tarière, espèce de bélier dont la tête était remplacée par une pointe.

Le corbeas était une longue perche srmée d'un hispon, ét suspendue à nue haiter plas on moiu grande. En maneuvrant au bout opposé de la perche, on démolissait les créneaux, on arrachait les mautelet et les lacets avec lesqueh l'assiégé essayait de asiair la tête des béliers. Le corbeau à griffe, su lieu de harpon, portist une grande et forte tensille avec laquelle on saisiassit l'objet qu'on vonlait soulevr.

(5) La bellate consistit dans une corde tendue horizontalement source deax montans, et dans laquelle ou engagesti une pièce de bais verticale. Au moyen de celle-ci on tordait fortement la corde, en laissait cansuite échapper cette sorte de levier dont un des bras classisti un trait sinde à une hauteur coverable, ou la fight avec force an projectile; dans ce deraier cas, l'Extrémité du bras da levier était creusée en cultier; et la machine a'spoplationager.

La catapulta avait dens bras horizontaux engagés dans de grosses cordes verticales auxquelles ou faisit iprouver, une forte torsion. Les extrémités non engagées de ces bras étissuit jointes par une corde qu'on tendait avec des treuils, des roues à chevilles, etc., et qui chassif une pierre ou un trait posé dans un canal en bois.

Les scorpiors ou manubalistes étaient une sorte de grosse arbalète qui sérvait à lancer des traits : l'arc était en acier, et. la corde tion de la poudre, les canons, mortiers, obusiers, pier riers, caronades, etc.

Les armes défensives servent à garantir les combatans des coups que l'adversaire leur porte à l'aide de ses armés offensives. Le casque, la cuirasse, et toutes les armures sont des armes défensives; les tours en charpente des Anciens, leurs mantelets et nos gabions farcis sont encoré en quelque sorte de ce nombre (1).

Les Grecs et les Romains tratagient peu de mátériel à la saite de lenrs armées (a) : leurs mours ne les obligesient pas comme nous à s'approvisionner de longue, main, et à s'embarrasser d'équipages de vivres, et encore moins d'équipages de luxe. Chaque soldat romain portait ce dont il avait besoin pour exister péndant plusieurs jours (5). Le,

était tendne en arrière par un treuil à deux poignées, qu'un seul homme faisait tourner.

Les Attaitques paraissent voir étéles inventeurs de ces différentes armes de jet: Elles passèrent d'abord en Grèce, pais en Italie, et enfin dans le reste de l'Europe pendant le moyen âge. Voyez l'Aide-Mémoire d'artillerie, et les Commentaires de Folard sur l'Histoire de Polvée.

(1) Quelques personnes donnent encore par extension le nom d'armes défensives à ces masses de terre on de toute autre matière, façonnées par l'art pour protéger le faible contre le fort.

(a) Ce n'est guère que peu de tempa svant la réduction de la Grèceen provincé romains, que l'on y voit figurer les machines sur les champs de batsille. La dernière batsille de Mautinée, que gagua Philopœmen à la tête de la ligne échémne contre Machanidas, tyran de Sparte, est la première sciton mengranable par l'ausge des machines.

Il n'est point question de machines attachées aux légions romaines avant l'époque des empereurs; Polybe n'en fait mention que pour l'attaque ou la défense des retranchemens, les niéges et les passages de tivières. Voyez les Commentaires de Folard sur l'Historie de Polybe.

(3) Souvent pour quinze jours et quelquefois davantage, suivant Tite Live. sort de l'armée n'était point attaché à la conservation des magasins où à l'arrivée d'ur convoi : la guerre allinestati : de guerre (\*). Avant qu'on attachêt des machines aux lègions, et fant qu'on acet, à s'en servir que dans les sièges ou quelques autres circonstanceà assez rares, on n'eut point à s'embarrasser de lour transport, car elles sec construisient ordinairement sur place.

En général, les peuples moins avancés dans l'art de la guerre que les Grecs et les Romains furent loin d'être aussi sobres de matériel qu'eux, mais aussi les faits ne sont-ile pas à leur avantage. Les éléphans, les chars armés de faux et tant d'autres épouvantails que les Perses mirent à la place de la bravoure, de l'ordre ct du talent; ne pouvaient imposer à la petite armée brave et disciplinée d'Alexandre. Un pareil attirail, toujours plus nuisible qu'avantageux, fut peut-être une des causes principales de la perte de Darius. Cet exemple , pris au milieu do tant d'autres , devrait déjà suffire pour nous prémunir contre les inconvéniens d'un matériel trop considérable, Cependant l'invention de la poudre ayant donné naissance à des moyens de destruction inconnus des Anciens. le matériel des armées modernes s'est accru rapidement par la supériorité qu'ont alors obtenue les armes de jet sur celles de main. Cette découverte n'aurait ajouté que tiès-peu aux embarras, si les armes portatives avaient continué de jouer le rôle principal; mais il n'en a pas été ainsi ; l'artillerie a été créée, et souvent elle décide presque à elle seule du sort des batailles. Les effets prodigieux de cette arme nouvelle ne dispensent cependant pas de l'employer avec sobriété, car le nombre de voitures

<sup>(1)</sup> La guerre doit alimenter la guerre, repetait sans cesse

qu'elle esige pour son entretien, on pour le transport déveuiunitions, serait bientôt un inconvénient que l'efficielle de ses services ne pourrait compenser. Nous verrons plus tard dans quelle proportionil convient d'attacher de l'artillerie à une armée, en ayant égard à la nature du pays et au genre de guerre que l'on se propose de faire [1].

## S. V.

Il ne nous reste plus pour terminer cette introduction qu'à dire un mot du coup-d'œil et de la topographie militaires, et à définir la tactique et la stratégie.

Le spectaele de deux armées qui en viennent aux mains, serait assez bien représenté par une partie d'échecs, si, d'une part, le nombre, l'espèce et l'énergie des combattans, la nature et l'efficacité des moyens, se trouvaient dans un état d'égalité parfaite, comme au commencement de la partie d'échecs; et que, de l'autre. l'action se passât en terrain clos et uniforme comme la table de l'échiquier. Mais il n'en est jamais ainsi; et ce qui contribue peut-être le plus à ce que cette comparaison soit vicieuse, est l'impossibilité d'établir le moindre rapprochement entre les formes bizarres et tortueuses du terrain, d'ailleurs illimité, et l'étendue eirconscrite et plane de la table du jeu dont il est question. Le joueur. le moins habile aura plus vite disposé ses pièces que l'homme de guerre le plus exercé n'aura choisi l'emplacement le plus favorable; non pas pour une armée, mais pour quelques hommes seulement.

<sup>(1)</sup> Nous engageons nos lecteurs à consulter les onvrages de MM. Rognist et Carsion-Nisas, et à méditer le Discours préliminatre de l'Histoire générale des Guerces, par le chevalier d'Arcq.

Le grand art de saisir, à la première inspection d'un terrain, tous les avantages qu'il peut présenter sous les rapports militaires, et de mettre ses avantages à profit, en pliant les dispositions et les manœuvres à la bizarrerie de ses formes, soit pour attaquer, soit pour résister, constitue le coup d'ail militaire, L'art de mettre ainsi tous les élémens d'une armée en harmonie avec le terrain n'est point inné chez les hommes, ainsi qu'on l'a souvent prétendu : tous peuvent espérer de l'acquérir à un degré assez éleve, si la nature les a doués de quelque imagination et d'un jugement sain. Ce rare et sublime talent est le résultat d'une étude longue et approfondie des formes du terrain, et de la connaissance la plus minutieuse du rôle et des manœuvres des troupes de toutes les armes. Tout ce qui a rapport au terrain est du ressort de la Topographie; les manœuvres appartienuent à la Tactique. Ces deux sciences et la fortification réunies comprennent l'ensemble des moyens d'exécution des opérations actives de la guerre. La conception et la direction de ces opérations sont du domaine de la Stratégie. Mais nous pouvons préciser davantage ces définitions. en disant :

1º Que l'objet de la topographie est en général de représenter et de décrire, dans tons ces détails, la constitution physique, naturelle ou accidentelle d'une portion déterminée de pays.

100 determine de pays.

2f Que la succique apprend à conduire et à mettre en jeu; avec un maximum d'intensité, les différens agens appeles à concourir à l'exécution de la série des opérations d'une campagne. Ainsi la direction et, les détails de tous les mouvemens entrepris jour par jour dans un but spécial, subordonné toutefois au plan déterminé par le généralissime, se rapportent exclusivement à cette science.

5º Qu'enfin la stratégie est l'art d'esquisser un plan de campagne, de fixer les points de départ et de tracer la direction principale des opérations.

Peut-être ces définitions paraîtront-elles un peu absé traites : mais il faut s'en contenter pour le nioment, car il seraît prématuré de les éclaircir par des exemples.

Revenons à la topographie : le concours de deux unoyans est indispensable pour remplir l'objet de cette science. Le premier consiste dans la construction et le dessin de la carte; le second dans un mémoire qui achève de faire connaître ce que la carte ne pouvait indiquer, et que l'on appelle mémoire descriptif.

Au nombre des renseignemens que ne saurait fournir la carte, sont les suivans : 1º à l'égard, du sol, sa fertilité, la nature de ses produits; à quel degré il est. marécageux, et s'il l'est toute l'année; si l'on peut aisément écouler l'eau, so A l'égard des bois, leur nature; à quel point ils forment un obstacle. 3º A l'égard des rivières, si leur fond est pierreux, vascux, ou de gravier; si ce fond change à de certaines époques ; si les gués sont constans ou variables; si la rivière déborde dans certaines saisons, jusqu'où et quelles en sont les conséquences; s'il est aisé de la barrer, où, et par quel moyen; quel parti on peut tirer des moulins, des sas et des autres constructions hydrauliques; si la rivière est encaissée ou non; où sont les endroits les plus commodes pour établir des ponts; si ceux qui s'y trouvent sont grands, larges ou étroits, solides ou en raine, bien ou mal construits, faciles ou difficiles à réparer; quels ouvrages seraient nécessaires pour les défendre: 4º A l'égard des chemins, si les grandes routes sont pavées ou non bonnes ou ruinées; si elles sont aisément désoncées par les inondations ou d'autres causes; s'il est facile de les remettre en état;

si l'on peut en changer la direction, ou ca praiquer de nouvelles, 5: A l'égard des villes et des villages, quelle résistance ils peuvent présenter; s'il est facile de les mettre en état de défense; comment il faudrait les attaquer) quels avantages on peut espérer de leur situation; l'état actuel de l'église, du cimetière et des principales maisons; les épaisseurs et la nature de leurs murs d'enceinte, etc. etc.

- La moindre réflexion sur l'objet de la topographie dort faire sentir la nécessité d'avoir un but particulier à remplir, lorsqu'on se propose d'exécuter celle d'un pays; car il serait impossible, et il est superflu d'ailleurs, de figurer ou de décrire tout ce qui peut se trouver à la surface du sol. Quel que soit le but pour lequel on opère. quels que soient les procédés d'exécution dont on fait usage, foutes les figures tracées sur les cartes d'un même terrain sont semblables entre elles, et semblables à celles que forment sur le plan de l'horizon les projections des points principanx de ce terrain; et la différence entre ces cartes ne porte que sur la longueur des échelles et la multiplicité des détails. Mais il n'en n'est pas ainsi des mémoires descriptifs. Celui, par exemple, qui n'a d'antre intention que de donner des renseignemens sur la culture, la chasse, l'histoire naturelle ou la salubrité, n'a point besoin d'entrer dans des détails sur l'état et l'entretien des routes, des ponts, des canaux, etc., et bien moins encore sur la force des positions et des places de guerre, ou, en un mot, sur les avantages qu'on peut tirer des localités sous le rapport de l'offensive et de la défensive. Ce serait folie que de vouloir représenter ou decrire tout ce que l'œil peut embrasser à l'aspect d'un lien; il faut se borner à choisir au milieu de tant d'objets divers ce qu'il nous importe d'en savoir et d'en connaitre pour arrivet à l'accomplissement de nos vues, et riende plus. Les cas où l'on a le plus besoin d'écarter le superdu, sans omettre cependant rien qui puisse intéresser,
se présentent constanment dans l'exécution de la topographie militaire, dont l'objet exclusif est de fournir des
renseignemens sur un pays, sous le rapport de l'attaque, de la défense, et de toutes les ressources qu'il peut,
offrie pour remplir le but de la guerre. En pareil travail demande à être traité avoc autent d'exactitude que
de rapidité; car les succès ou les revers proviennent souvent du soin ou de la négligence qu'on aura mis à convailler les locchités.

Pour que les renseignemons que l'on a besoin de se procurer à la guerre se trouvent complets, il faut joindre à la topographie des détails très-minutioux, sur les productions, les moyons de transport, l'industrie et la disposition des labitants; sur les intontions, la force et la position de l'entenenti; sur les mesares à prendre, les résparations à faire, les ouvrages à détruire ou à élever, les points à attaquer; en un mot sur tout ce qui peut assurer le succès des opérations. Ainsi, le mémoire descriptif doit comprendre: 1º une partie topographique: 2º une partie statistique; 5º des détails militaires; 4º une discussion sur les moyens d'exécution. C'est à cet ensemble de renseignemens, fournis simultanément et concurremment parle carte et le mémoire, qui on donne le nom de reconnatissance militaire (1).

<sup>(1).</sup> Une reconnaissance se compount ordinairement de la réunion du travail de pludeors officiers, il est hadispensable que ceux qui, sont appléte à pertièper à son exécution levent a la même écbele, opérent par les mêmes procédés, emploient les mêmes éignes pour représenter les mêmes objets; il laut qu'ils suivent ui mode uniforme, de rédation pour les mémoires è la mite air est de la carte; enfin

Aucun renseignement politique, statistique ou militaire ne manque aujourd'hui aux gouvernemens de l'Europe pour arrêter toute espèce de projet de guerre contre quelque pays que ce soit, pour indiquer même les points capitaux de l'exécution, et prévoir une partie des événemens. La France, par exemple, peut, à l'aide des documens et des matériaux renfermés dans les dépôts de la guerre, des fortifications, de l'artillerie et de la marine, esquisser les plans et tracer la marche des principales opérations militaires, sur telle partie de l'Europe ou des colonies où elle aurait intérêt de porter la guerre. Combien sont plus étendus encore les renseignemens qui se rapportent à la défense de nos frontières de terre et de mer, à la conservation de nos établissemens; de nos ports, de nos forteresses, etc. etc. Cependant quelque riche que soit un état en renseignemens; quels que soient d'ailleurs l'exactitude et les détails de la collection que le gouvernement confie au Général appelé à diriger les opérations, jamais elle ne suffira pour résoudre tous les cas. Le gouvernement n'a pu ni dû tout prévoir : des notions générales ont suffi pour le déterminer; mais les opérations exigent une antre exactitude et bien d'autres détails. C'est peu que la chose soit possible, il faut qu'elle soit; que l'armée tous les jours : vive . campe . marche ou combatte ; que ses malades et ses blessés trouvent un asile et des soins; qu'elle se recrute; que ses , vêtemens , après un certain temps , se renouvellent : il le faut, quels que soient les temps, les lieux ; les événemens, etc., etc. Tel est l'aperçu des considérations que le seul matériel de la gnerre force le

ils doivent être habitués à envisager les mêmes choses sous le même point de vue, et à les décrire de la même manière; ce qui exige, en d'autres termes, qu'ils soient formés à la même coole. Général d'embrasser. Que n'exigent point les opérations l Le Mémorial topographique et militaire va nous donnerune idée des détails infinis qu'elles réclament. « Il faut, y est-il dit, que le gouvernement (à plus « forte raison ceux à qui l'exécution des opérations mili-

taires est confiée) puisse embrasser d'un coup d'œil
 la configuration générale des divers pays, la direction

des bassins principaux et secondaires qui les découpent, les chaines qui forment leurs bords, les cours
d'eau qui en occupent les fonds, le réseau des communications de terre ou d'eau qui les traversent, les nœuds
qu'elles forment, les points où elles coupent les limites
et se rattachent aux nôtres; les lignes de départ d'opération et de communication des armées; quels moyens
d'irruption, de diversion, de retraite, elles peuvent
offirir, quelles troupes peuvent y faire la guerre; quelles
combinaisons il faut y former des diverses armes; quels
ebstacles chacune doit y rencontrer; et parmi ces obstacles, il es mécasaire qu'il distingue les grands accitacles, il es mécasaire qu'il distingue les grands acci-

lés, les passages faciles à défendre, les séries de positions,
 etc., etc.: le système des places, des camps retranchés,
 des lignes et canaux défensiés; la manière dont les for feresses saisissent les eaux et les routes, maîtrisent le

« dens du terrain, les parties inaccessibles, les cols, les défi-

« pays, favorisent tous les mouvemens des troupes mo-« biles; celles qu'il faut assiéger; celles qu'il suffit de « bloquer, ou qu'on doit tourner et mépriser; qu'il est

a aisé d'emporter de vive force; qu'on peut améliorer
par des travaux du moment; qui peuvent devenir nos
dépôts et nos centres d'action, recevoir nos magasins

« et nos convois, couvrir nos lignes d'opération, et nous « fournir des points d'appui contre l'ennemi, des points « de sûreté contre les liabitans. Combien d'autres notions

de sûreté contre les habitans. Combien d'autres notio

« le gouvernement est obligé de réunir sur les ressources

de tout genre, sur les contributions, sur les bras, les « matériaux , l'industrie qu'ou peut mettre à profit dans

« un siège, etc., etc. »

Les Anciens n'ignoraient pas de quelle influence était le terrain dans les combinaisons de la guerre; mais, privés des secours fournis par les instrumens et le dessin descriptif, ils devaient borner leur topographie à la rédaction de mémoires, auxquels se joignaient tout au plus quelques vues prises au moyen du dessin d'imitation qu'ils connaissaient très-bien; à la vérité, ils n'avaient pas besoin d'apporter le même degré de perfection que les Modernes dans l'exécution de la topographie militaire, car la nature de leurs armes ne donnait pas aux formes du terrain une importance aussi marquée que celle que leur donnent nos armes à feu, et leurs opérations tactiques n'embrassaient pas des sphères d'action aussi étendues que les nôtres.

Epaminondas est un des capitaines de la Grèce qui a le mieux su accommoder ses dispositions aux formes du terrain.

L'admirable retraite des dix mille ne permet pas de douter que Xénophon n'eût une grande habitude de reconnattre le terrain, et d'appliquer les combinaisons de la tactique aux obstacles naturels.

Des ingénieurs précédaient continuellement la marche d'Alexandre, et l'informaient à tout moment de ce qu'ils avaient appris de l'ennemi; ils lui décrivaient la configuration des lieux, et lui donnaient avis des ressources et des obstacles que l'armée allait rencontrer.

Il faut lire ce que Plutarque nous a transmis de Philopæmen, de son application à l'étude du terrain, et de la méthode qu'il employait pour former son coup d'œil.

Il est à présumer que les Romains avaient peu senti l'importance du terrain dans les opérations militaires, jusqu'au momènt où Fabius entreprit de mettre à profit les obstacles de la nature pour arrêter les progrès d'Annibal; puisque, même en sauvant Rome, par le choix des positions, ce sage capitaine trouva des censeurs parmi les Romains, plus habitués, sans doute, à combattre qu'à manœuverer. Fabius, cepandant, eut des imitateurs dans les Généraux qui lui succédèrent; et, parmi eux, César uniassit aux connaissances de l'imgénieur les talens de Général du premier ordre et d'écrivain très-distingué. A la décadence de l'empire, la topographie partagea le sort dès autres branches de 'airt militaire.

Henri IV, inspiré par son génie naturel et les circons tances difficiles où il se trouva, fut un des premiers à signaler do nouveau l'importance du rôle du terrain dans les combinaisons de la guerre. Ce prince eut pour son temps de grandes vues sur l'art militaire; peut-être les cât il réalisées sans le coup affreux qui l'enleva à l'amour de ses soldats et de ses peuples.

Nous ne finirions pas, si nous prenions à tâche de citer tous les grands capitaines qui n'ont fait pencher la balance de leur côté que par un choix supérieur de positions. Les guerres de Louis XIV, de Frédéric II et de nos jours en fournissent d'innombrables exemples.

Cependant, il n'y a pas long-temps que les procédés d'exécution des cartes topographiques ont été répandus et perfectionnés. Ce n'est même que depuis la fin du dernier siècle, et notamment sous le règne de Louis XVI (1),

<sup>(1)</sup> L'expédition de La Pérouse et la rédaction de la carte des chasses altesteront à jamais combien Louis XVI portait d'intérêt aux progrès de ces deux sciences.

qui fit de la géographie et de la topographie son étude favorite, que celle-ci a mérité d'être comptée parmi les sciences. Tout se réduisait, avant cette époque, à fixer la position des principaux points du terrain et à tracer les contours. Les cartes ne présentaient qu'un simple trait, avec quelques indications grossières et inexactes des formes du terrain. Les tranches horizontales et les hachures ne servaient pas encore à marquer les différences de niveau ou à figurer les pentes; on n'avait pas encore songé à emprunter au dessin d'imitation des teintes et des signes conventionnels pour représenter les diverses cultures et les différens objets qui se rencontrent à la surface du sol.

Les campagnes des Français en Suisse et dans les Alpes ont fait ressortir l'importance de la topographic dans les opérations militaires, et ont singulièrement contribué au progrès de cette science. Parmi les nombreux et pénibles travaux topographiques de ce temps-là, il en est un sur lequel nous appellerons particulièrement l'attention des élèves, c'est la reconnaissance de la Forét-. Noire, par M. Guilleminot (1), insérée au Mémorial topographique et militaire.

Dans le même temps MM. les ingénieurs-géographes, chargés du lever de la carte des départemens réunis, sous la direction du colonel Tranchot (2), faisaient faire de nouveaux pas à la topographie régulière. Leur travail, exécuté avec un soin et une intelligence extrêmes, a contribué au perfectionnement des instrumens, et a donné la mesure de la précision qu'on devait en attendre.

Les Anglais se livrèrent à d'immenses travaux topogra-

<sup>(1)</sup> Aujourd'hui lieutenant-général et pair de France.

<sup>(2)</sup> Voyez la Notice biographique sur MM. Maissiat et Tranchot. par M. Augoyat, chef de bataillon au corps royal du génie.

phiques et militaires à l'époque du camp de, Boulogne, qui ne leur causa pas de médiocres inquiétudes. Une commission d'officiers d'état-major et d'ingénieurs-géographes fut chargée de levre les côtes, de reconnaître les positions intérieures comprises entre la Manche et la Tauise, et de fournir des projets de défense en cas de descente.

Les Allemands, de leur côté, ont coopéré aux progrès de la topographie militaire. Ils excellent dans la reconnaissance des positions et dans la mise au net des cartes (1).



<sup>(1)</sup> Yoyez les Elémens de Topographie militaire de Hayne; le Mémorial lopographique et militaire, et le Cours élémentaire de Topographie, à l'osage des élèves de l'Ecole militaire, par M. Duhoussel, officier au corps des ingénieurs-géographes.

## DEUXIEME LECON.

## ART MILITAIRE CHEZ LES GRECS.

5. I. Usuade des écrivains militaires de l'antiquité est indispensable » l'instruccion des Modernes. — 5. II. Du personnel des armées grecques. — Des differens ordres de soldast. — Organisation intérieure de la phalinge, as formation, set élémens. — Des gradés dans l'armée grecque. — Description du combat. — Opinion particulière sur l'origine et les progrès de la tectique grecque. — Mouvemens et dispositions éventuelles de la phalinge; inconvéniens attachés à son ordonnasce. — 5. III. Ripprochemens et remarques particulières. — Variaton dans la profindeur de l'ordonnance. — Do chois des Généraus. — Est de la savalerie grecque à diverses époques. — Des mohisse et des éléphais. — De la solde. — Des pinces et delit militaires. — Des récompenses. — Doc camps. — 5. IV. Reich abrègé des hastilles de L'enutres et de Mantinee; réflexions à ce sajet. — Définitions de l'ordre oblique. — Eloge d'Epaminondas, extrais de l'Abb Barbeleuw.

# S. I.

A l'exemple de la plupart des auteurs qui ont écrit sur la guerre, nous parlerons d'abord des institutions militaires des Anciens, afin de prendre l'art à son origine, et d'en suivre pas à pas les progrès chez les différens peuples qui nous ont précédés.

En effet, un art qui est le résultat de découvertes, d'expériences et d'observations qui se sont succédées depuis l'enfance des sociétés, veut être étudié d'une manière complète; et nous croyons, autant pour conserver un mode didactique d'enseignement que pour suivre l'ordre des événemens, devoir examiner d'abord la discipline et la tactique du premier peuple militaire classique, c'est-à-dire des Grecs (1).

- A quoi sert, dira-t-on, d'étudier les Grecs et les Romains, desquels nous séparent, moins encore que de longs siècles. l'invention de la poudre et l'usage général des armes à seu? Au lieu de perdre un temps précieux à s'instruire des pratiques surannées et désormais inutiles de ces peuples, ne vaudrait-il pas mieux s'occuper de suite de ce qui se fait aujourd'hui? Mais ces Grecs et ces Romains n'auraient pas existé qu'il nous faudrait pouvoir les imaginer pour la plus grande intelligence des méthodes actuelles; car il n'est rien de plus favorable aux progrès de ceux que l'on prétend instruire qu'un enseignement qui procède du simple au composé, et, sous ce rapport, la marche chronologique que nous adoptons remplit parfaitement ces vues. Ce n'est pas qu'on ne pût, à l'imitation de Puységur (2) et de quelques autres, remplacer par des armées fictives, par des êtres de raison . les armées réelles des Anciens ; mais pourrait-on de même suppléer par des actions supposées, par des récits de pure invention, à ces admirables exemples qu'ils nous ont légués, et qui sont comme autant de leçons fécondes, de sources et de foyers de lumières où puiseront à jamais les générations.
- (1) Un écrivain moderne a fait l'histoire de l'art militaire dans cette seule phrase : Les Grees virent naître cet art, que les Romains étendirent, que les siècles qui les ont suivis ont éclairé, et que nons avons perfectionné.
- (2) Voyez, dans son Art de la guerre, les détails d'une suite d'opérations supposées entre la Seine et la Loire.

Les suppositions frappent-elles l'esprit comme les réalités? Des contes, quels que soient leur but et le mérite de leur composition, «e gavent-lis dans la ménoire comme les faits historiques? Puis, ne doit-il résulter de la connaissance de l'antiquité militaire aucun profit pour l'histoire générale des sociétés et pour celle toute philosophique de l'esprit humain? Ne semble-t-il pas, au contraire; qu'elle soit comme une introduction indispensable à l'interprétation de ces grandes archives du monde?

Sans doute, nos mœurs, nos préjugés, nos armes et les progrès des sciences et des arts établissent une différence entre eux et nous; mais cette différence ne porte que sur des détails d'organisation et de tactique élémentaire, et l'on se tromperait fort en s'imaginant 'qu'il n'y ait pas une seule de leurs maximes susceptible d'être appliquée de nos jours. Qu'on lise Thucydide, Xénophon, Arrien, Polybe, César, Végèce; que l'on compare ensuite ce qu'ils disent des levées, de la discipline (1). même de la conception et de la conduite des opérations militaires, à ce qu'ont écrit sur le même sujet les écrivains modernes les plus distingués, et l'on restera convaincu que l'étude de ces grands historiens n'est pas purement spéculative, mais qu'elle est d'une nécessité réelle à quiconque veut s'instruire dans la guerre moderne. Il y a plus, c'est que presque tout ce que ces auteurs prescrivent au sujet des ordres de bataille, des combats, des poursuites, des retraites, des ruses, des surprises, des camps, des positions et même des troupes légères, se pratique encore de nos jours. « Un bon major, a dit · Guibert, conduirait aujourd'hui la manœuvre de

<sup>(1)</sup> Nons donnons ici au mot discipline l'acception étendne qu'il avait chez les Anciens.

« Leuctres et de Mantinée apssi bien qu'Epaminondas « lui-même. » Cetto assertion peut être vraie; mais elle ne diminuo pas le mérite du général thébain; et elle prouve seulement que sa manœuvre était simple et de conception facile (1). Aussi M. le général Lamarque répond-il à cela (2), qu'il est à présumer qu'Epaminondas eût conduit la bataille de Lissa (3), donnée sur les mêmes principes, avec autant de succès que Frédéric, qui imita sa manœuvre. Les principes sont immuables, et l'on ne peut douter que les grands capitaines de la Grèce et do Romo ne se fussent également illustrés s'ils s'étaient trouvés à la tête des armées modernes. Les moyens d'exécution seuls peuvent changer : qu'Alexandre, César, Annibal, viennent à reparaître, ils n'auront besoin que d'observer et de voir fonctionner un petit nombre de fois nos bataillons, nos escadrons, nos batteries, pour être des Frédéric ou des Napoléon, Ainsi, sovons donc en garde contre ce préjugé, si souvent mis en avant, que l'étude des Anciens importe peu ou pas du tout à notre instruction (4).

- (1) Nons avons cru devoir faire ci-après le récit abrégé de ces denx batailles , dont la manœuvre est aussi instructive que remarquable.
  - (a) Encyclopédie moderne, au mot ARMÉR.
- (3) Voyez le Traité des grandes opérations de M. le général Jomini.
- (4) Le duc de Rohan dit, dans sou épitre au Roi, qui est à la tête de l'onvrage qu'il nous a laissé : « Vons y verrez un recueil de l'ordre
- . des anciens Grecs et Romains (vrai fondement de tont l'art mili-
- « taire); car encore que l'invention de la pondre à canon, tronvée
- « nouvellement, ait apporté du changement à la manière de faire la « guerre, néanmoins on y puise toutes les bonnes maximes, ce que
- · je tâche de faire voir particulièrement dans nu petit traité de guerre
- que j'ai ajouté, où je venx montrer que la diversité de nos armes
- que jas sjoute, ou je venx montrer que la diversite de dos arms

Peut-étre va-t-on croire, en voyant avec quesse chaleur nous recommandons l'étude de l'antiquité, que nous ne nous ferions aucun scrupule de lui sacrifier la meilleure partie de nos connaissances et de nos illustrations modernes : mais bien loin que telle soit notre intention , nous reconnaissons, au contraire, avec Bernardin de Saint-Fierre, que rien n'est plus incopvenant, plus déplacé, que l'étoge; exclusif des héros de la Grèce et do Rome, comme si nos pères n'avaient rien fait pour la gloire, comme si novalait nous apprendre à être Grecs; Romains, ismais Français.

En général, si la tactique des Anciens est plus simple et moins savante que celle des Modernes, leurs années sont aussi moins nombreusses et leur sphère d'action moins étendue. Les Grees surtout ont lait la guerre à une petite échelle ; leurs institutions sont vraiment élémentaires, et servent, pour ainsi dire, d'introduction à ce qui eut lieu dans la suite.

Il n'est pas nécessaire que nous entrions dans le détail de la constitution militaire de chaque peuple de la Grèce en particulier; et il suffit qu'après avoir fait connaître ce qu'il y eut de plus parfait et de plus complet, nous fassions ensuite quelques rapprochemens de l'état militaire des autres peuples à celui que nous aurons pris pour type. Or, comme c'est aux règnes de Philippe et d'Alexandra que se rattache le plus haut point de perfection de la milice grecque, nous allons prendre pour modèle l'armée nacédonienne.

d'avec celles des Anciens, ne nous doit pas faire mépriser leurs ordres. - Cette opinion émise par l'un des plus habites capitaines du dia-septième siècle, est d'un grand poids pour confirmer l'utilité de l'étude des Anciens.

#### C. II.

A quelques différences près, les levées s'opéraient de la mêmo manière dans les divers états de la Grèce; et tous les citoyens aptes à porter les armes pouvaient être appelés à servir, lorsque les circonstances l'exigeaient; mais tant qu'un pressant danger ne demandait pas des levées en masse, on choisissait de préférence les plus jeunes etles plus riches.

A Sparte, tous les citoyens étaient tenus do servir depuis l'âge do vingt ans jusqu'à celui de soixante (1) imais on ne les appelait que successivement et suivant le besoin. Ainsi Cléombrote n'avait amené à Leuctres que les citoyens de vingt à trente cinq ans. Après la perte de cette bataille on fit partir ceux de trente-cinq à quarante (2). Les La-cédémoniens armèrent quelquefois les ilotes dans les crises extraordinaires: ; Thucydide rapporte qu'il y en avait un grand nombre à la première bataille de Mantinée. Suivant Xénophon, la cité était partagée en six tribus, dans chacune desquelles on tenait un contrôle de tous les citoyens qui en faissient partie. Au jour de la levée, les magistrats désignaient celles des tribus qui devaient d'abord servir.

Les Athéniens pouvaient être appelés depuis l'âge de dix-buit ans jusqu'à celui de soixante. A l'instar de Sparte, on employait rorement les citoyens d'un âge avancé (5); et quand on les prenait au sortir de l'enfance, on avait l'attention de les tenir éloignés des postes

<sup>(1)</sup> Xénophon, Histoire greeque, liv. v.

<sup>(</sup>a) Encyclopédie moderne, au mot ARMÉE.

<sup>(3)</sup> L'ahbé Barthélemy , Foyage d'Anacharsis.

les plus exposés. Tantôt les magistrats fixaient l'age des nouvelles levées, tantôt on les tirait au sort.

Dans toutes les armées de la Grèce, on trouvait les différens ordres de soldats suivans :

1º Les oplites, ou pesamment armés.

2º Les psilites, ou fantassins légers.

5° Les peltastes, sorte d'infanterie mixte, qui, pour l'armement et le service, tenait le milieu entre les deux autres classes.

4º Les cataphractes (1), ou cavalerie pesante.

5° Les cavaliers légers, gens de trait ou lanciers.

L'oplite avait pour armes défensives le casque, la cuirasse, le bouclier ovale (3) et des bottines garnies de rer; pour armes offensives la pique et l'épée (5). Les piques ou sarisses ont varié de longueur depuis quatorse jusqu'à vingt-quatre pieds.

Les psilites étaient sans armes défensives, et ne se servaient que du javelot, de l'arc et de la fronde.

Il paraît que les peltastes n'existaient pas d'abord, et que ce ne fut qu'à l'époque où les troupes légères s'étaient

- (1) Les Anciens appelaient en général cataphracte un cavalier et son cheval enlièrement couverts de fer. (Tite-Live et Amien Marcellin.)
- (a) Snivaut Hérodote, le bouclier aurait été inventé en Egypte, et les premiers auraient été faits de peaux d'animaux. Cette arme défenaive paraît être la plus ancienne de tontes. Voyez Goguet, Origine des arts et des sciences.
- (3) A Athènes, chsque oplite avait un valet pour porter ses armes et ses vivrea; on le renvoyait aux hagages au moment de l'action. Dans toute la Grèce, cet ordre de soldats jouissait de la plus grande considération. Voyez Thucydide.
- A la bataille de Platée, dit M. Carrion-Nisaa, chaque oplite apartiale avait auprès de lui jusqu'à sept servans d'armes de sonte caségorie.

nccrues prodigieusement que l'on en prit une partie pour les instruire à combattre en ordonnance à la manière des oplites. Aussi, leur donna-t-on, à la cuirasse près, les mêmes armes qu'à ces derniers : seulement leur pique était moins longue et leur bouclier plus petit. Celui-ci, de forme ronde, était appelé pette par les Grècs; de là le nom de cette infanterie mixte.

Les cataphractes portaient pour armes défensives un casque qui leur coursait la moitié du visage et un petit bouclier rond et élastique. Le bras droit et los cuisses de ces cavaliers étaient recouverts de morceaux de cuir ou de plaques métalliques. Ils avaient, comme nous, des bottes armées d'éperons, et leurs chevaux étaient protégés par une armure défensive.

Les cataphractes avaient pour armes offensives la lance, l'épée et souvent la javeline.

La cavalerie légère n'était point organisée régulièrement : une partie avait des arcs , l'autre des lances.

Suivant la plupart des tacticiens, l'armée complète des Grècs se compossit de trente-deux mille sept cent soixante-huit combattans; les oplites y entraient pour la moitié, les peltastes pour un quart, l'infanțerie fégère et la cavalerie pour un huitième chacune.

Cette masse totale était partagée en quatre parlies parfaitement égales entre elles pour le nombre et la composition; et c'est à chacune de ces parties qu'on donne assex indifferenment le nom de phalange (1), petite phalange ou phalange élémentaire (2), tandis qu'on appelle

<sup>(1)</sup> Le mot phalange est un terme générique qui s'applique à l'ordre profond en général, quoiqu'il puisse y avoir quelques différences dans la formation. (Encyclopédic moderne.)

<sup>(2)</sup> Ces phalanges élémentaires sont, pour ainsi dire, la miniature de nos corps d'armée modernes.

leur réunion, ou l'armée entière, grande phalange ou tétraphalangarchie (1). Nous emploierons ce dernior terme pour éviter toute espèce de malentendu.

Présentons d'abord l'armée dans son ordre primitif de bataille, ou, si l'on veut, dans son ordre de revue, et nous passerons ensuite aux détails de son organisation.

L'infanterie était rangée sur deux lignes égales et parallèles entre elles (s). La première était formée de tous les oplites, rangés sur seize de profondeur: la deuxième de tous les pellestes, formées sur huit seulement. Suivant les circonstances, les armés à la lègère se tensient en avant ou en arrière des lignes; on les plaçait encore quelquotois, par pelties troupes, dans les intervalles des subdivisions de la cavalerie, qui formait les siles de l'ordre général de batsille. Analysons maintenant l'infanterio; et d'abord celle de la première ligne.

Celle-ci, composée des seize mille trois cent quatrevingt-quatre oplites, était partagée en quatre parties égales, correspondantes aux quatre phalanges élémentaires. Les subdivisions portant les numéros 1 et s, qui formaient la droite, étaient séparées entre elles par un intervalle de vingt pas environ; et il en était de même

(1) La tétraphalangarchie ne pouvait être que le résultat de la ligué de plusieurs peuples entre enx, car aucun état de la Grèce n'eût pu présenter à loi seul des forces aussi coosidérables.

Le partage de la tétraphalus garchie en quatre petits corps formés de toutes armes et dans la même proportion que l'armée entière, n'est pas seulement admirable sous les rapports tectiques, il convenait encore parfaitement à l'organisation politique de la Grèce, car chaque phalange élémentaire pouvait être le contingent d'on seul état.

(1) L'intervalle entre ces lignes était de quelques toises seulement: quelquefois elles se serraient en masse pour donner ou recevoir le cline. de celles cotées 3 et 4 qui se trouvaient à la gauche. Enfin, le front total était interrompu en son milieu sur une longueur de quarante pas.

Les quatre mille quatre-vingt-seize oplites de la phalango étémentaire, formant deux cent cinquante-six files, se partageaient on deux mérarchies, de cent vingt-huit files chacune.

La mérarchio se composait de deux chiliarchies, do soixante-quatre files.

En continuant les divisions successives par deux, ou obtenait la pentécosiarchie do trente-deux files, le syntagmé de seize, la taxiarchie de huit, la tétrarchie de quatre, la dilochie de deux, et enfin le lochos ou la file.

Le syntagme, qui formait un carré de seize combat tans de côté, est regardé comme l'unité de force (1). Il était pour les Grecs ce que fut dans la suite la cohorte chez les Romains, et ce qu'est aujourd'hui lo bataillon pour nous.

Le lochos ou file se partageait en deux dimæries; la dimærie en deux tinomotics. Chaque combattant portait un nom composé qui lui rappelait sans cesse sa place et ses fonctions dans le rang et dans la file (2).

On peut établir les rapprochemens suivans entre les subdivisions de l'infanterie pesante des Grecs et celles de l'infanterie moderne

Le lochos, représenté par la seconde puissance du nombre 4, est la seule subdivision qui, pour le nombre, n'ait point son analogue dans l'ordre de bataille de l'in-

- (1) Les tacticiens grecs l'appellent aussi Xénagie.
- (a) On sait combieu la langue grecque se prête aux nomenclatures et les rend faciles à reteuir.

fanterie moderne: on ne peut le comparer qu'à l'escouade.

La dilochie est la section.

La tétrarchie, représentée par la troisième puissance de 4, est le peloton.

La taxiarchie est la division, ou réunion de deux pelotons.

Le syntagme, représenté par la quatrième puissance de 4, est le bataillon.

La pentécosiarchie est le régiment.

La chiliarchie, représentée par la cinquième puissance de 4, est la brigade.

La mérarchie est la division.

Toute l'infanterie de la phalange élémentaire, représentée par la sixième puissance de 4, est l'infanterie de ligne d'un corps d'armée moderne.

Enfin, toute la première ligne de la tétraphalangarchie, représentée par la septième puissance de 4, est l'infanterie de ligne de toute l'armée.

On se rappellera aisément la force numérique des subdivisions de l'infanterie pesante des Grecs, puisque les sept principales sont représentées par les sept promières puissances du nombre 4, et que les autres en sont la moitié (1).

Le premier homme de chaque file était à la fois lochages, dimærite et énomotarque; c'est-à-dire commandant de la file, chef de la première dimærie et de la première énomotie.

L'homme du seizième rang, ou serre-file, était di-

<sup>(1)</sup> Le nombre 4 et ses composés ont de tout temps joui d'une grande propriété en tactique.

mœrite et énomotarque, ou chef de la deuxième dimærie et de la quatrième énomotie.

Les hommes des cinquième et neuvième rangs étaient

Lo premier homme de chaque file impaire était dilochite ou chef de la dilochio, sans préjudice do ce qu'il était déjà dans son lochos.

Le premier homme de chaque groupe de quatre files était tétrarque, ou chef de la tétrarchie, toujours sans préjudice de ce qu'il était déjà dans le lochos ou lo couple de lochos.

Le taxiarque, ou chef de deux tétrarchies était le promier officier en dehors des rangs; il se plaçait en avant, sur le centre de sa troupe (1).

Le syntagmatarque, ou commandant de bataillon, se plaçait en avant du front do son syntagme, syant à sa gauche un adjudant chargé de porter ses ordres; derrière lui, et sur la même ligne marchaient au centré un porte-enseigne, à droito un héraut d'armes, préposé pour répêter les commandemens, à gauche un trompette pour donner les signaux.

Derrière le syatagme était le commandant en second z' cet officier et les autres dont nous venons de parler sont spéciaux au syntagme, et l'on ne trouve rien de pareil dans les autres et plus considérables subdivisions de la phalange, tant celle-ci était essentielle, importante et vraiment élémentaire.

Les chess des autres subdivisions plus grandes que le syntagme, et le commandant de la phalange entière se

<sup>(</sup>t) Tous les officiers en dehors des rangs devaient nécessairement se porter en arrière de la ligne au moment de l'action.

tenaient en dehors et vers la droite de leur troupe. Le poste d'honneur était à la droite chez les Anciens.

Les deux mille quarante-huit peltastes, ou la deuxième ligne de la phalange élémentaire, composaient une épixénagie.

L'unité de force de l'épixénagie était nommée hécatontarchie, et dessinait un rectangle de seize hommes de front sur huit de profondeur correspondant au syntagem placé en avant. Cette troupe élémentaire comportait le même nombre de subdivisions et le même nombre d'officiers spéciaux que le syntagme. Au-dessus de l'hécatontarchie so trouvaient des subdivisions analogues à celles de l'infantei nesante (1).

La totalité de la cavalerie de la tétraphalangarchie formait un épitagme de quatre millo quatre-vingt-seize chevaux.

Dans l'ordre primitif de hataille, l'épitagme se partagesit en deux parties égales pour le nombre et la composition, et chacune d'elles forunit une des ailes. Ces parties se divisaient et subdivisaient en cinq corps successivement plus petits de uoitié. La deraière des aubdivisions était l'ile, ou escudron de soixante-quatre cavaliers. On partagea rareament la cavalerie en fractions plus petites que l'île (2).

La formation habituelle de l'escadron était de seize ca

<sup>(1)</sup> Nous avons eru înuille de rapporter tous lea nomstechniques des ambdivisions de la deuxieme ligne. On peut an reste consulter à ce sujei l'Essat sur l'Histoire générale de l'art militaire, par le colonel Garrion-Nissa, et l'Encyclopédie méthodique, uu mot racritoux.

<sup>(2)</sup> Arrien fait mention de pelotons de cavalerie de trente-deux hommes; il en existait du temps d'Epaminondas de cette force, rangés sur quatre de front et huit de profondeur.

valiers de front sur quatre de profondeur; mais on se rangeait aussi sur huit en tous sens.

La cavalerio se formait encore en losange, dont une des pointes faisait face à l'ennemi. On réunissait ordinairement deux lue, lorsqu'on voulait prendre cette disposition. Or, comme on ne pouvait faire ontrer que cent ringt-un (1) cavaliers dans l'ordonnance, il est vraisemblable que les sept qui restaient servaient de garde et d'escorte aux l'arques.

Quelques tacticiens ont pensé que les Anciens, qui ignoraient les mouvemens par groupes de trois ou quatre chevaux (2), avaient inaginé cette disposition pour changer de front sur place, en faisant à droite, à gauche, on demi-tour par cavalier; mais on ne conçoit pas trop comment ils pouvaient y parvenir, soit qu'ils se rangeassent tête à queue ou tête à botte; à moins qu'on n'admette des mouvemens successifs, ou que la distance, de milieu en millou, entre un cavalier et le cavalier voisin, ne fût d'une longueur de cheval.

Au reste, l'ordre le plus généralement suivi était le rec-

(1) On peut croire que M. de Carrion-Nisas a'ext trompé en disant que les Thresalison et les Brollèuss se forament en louage de cet cinquante malires; cer il est imposable de former cette figure avec un nombre de combatters qui est pas no carre parfait, à moins tostéris que chaque de sombatres impairs mais alors cette disposition no présente par plus de facilité pour change de forat que le rectangle.

Au reste, on roit de suite que, dans la disposition téc à botte, les disgonales du lossage étaient toujours eutre elles comme une lou-gueur de cheral est à deux épaisseurs eoviron, ou comme 3: 3; et comme 3: 3, dans l'ordonnance été à quese.

(2) Les monvemens par quatre sont que inventien du dernier siècle. Ce fut le marquis de Conflans qui les introduisit dans la ca-valerie française.

tangle de seize cavaliers de frout sur quatre de profondeur, dont nous avons parlé ci-dessus. On laissait, dit Polybe, un intervalle raisonnable entre les escadrons; mais ni lui, ni les autres écrivains à notre connaissance ; ne donnent précisément la largeur de cet intervalle. Quelquesois des pelotons de psilites allaient se placer entre les escadrons; et ce fut niême ainsi qu'Epaminondas disposa ses armés à la légère à la bataille de Mantinée. Or, en supposant que ces fantassins légers se rangeassent sur huit de profondeur, à la manière des peltastes, et que chacun d'eux occupât trois pieds, dans le rang et dans la file (espace nécessaire pour pouvoir se servir de son arc); un peloton de soixante-quatre houmes demandait quatre. à cinq toises, ou la moitié du front de l'île pour se placer, ainsi : nous nous arrêtons à cette opinion , que les intervalles entre les escadrons étaient tout au plus égaux à la moitié de leur front.

On a peu de documens sur les cavaliers légers; on sait seulement qu'ils voltigeaient continuellement autour do ' l'ennemi, en lui lançant des traits, et qu'ils attachaient à sa poursuite, après qu'il avait été enfoncé.

Lorsque l'armée était disposée à recexoir ou à donner le schoe, suivant l'ordre que nous venous de décrire, los six premiers rangs présentient la sarisse, en la tenant à deux mains, de sorte que chaque homme du premier rang était défendu par six pointes de sarises. Les autres rangs tensient leurs piques verticales, parce qu'elles na pouvaient, malgré leur longueur (1), dépasser lo premier rang.

<sup>(1)</sup> Les piques ont varié de longueur à différentes époques: I phicrate les allonges d'abord d'un tiers de ce qu'elles ésisent; vine enautie Fhilopermen qui les allonges eucore : les plus courtes furent de 1 à pieds et les plus longues de vingt-quaire. Cett à facerfituré dans la longueur des piques , et l'idée que leurs pointes devaieut être la longueur des piques , et l'idée que leurs pointes devaieut être

Ainsi les six premiers rangs seuls prenaient part à l'action, et tant que la ligne n'était attaquée que de front, les autres ne servaient qu'à les soutenir et à remplacer les blesées; mais si l'ennemi venait à la tourner, les six derniers rangs fissient demi-tour et soutenaient le combat de leur côté.

Suivant les circonstances, les files pouvaient se trouver ouvertes, c'est-à-dire que chaque homme occupait cinq pieds et demi environ, à demi-distance ou serrées en masses.

Les files étaient ouvertes, dans l'ordre de revue, et dans les marches où l'on n'avait rien à redouter de l'enneni.

Elles se tenaient à demi-distance dans les marches-manœuvres et dans tous les mouvemens que l'on exécutait en présence de l'ennemi.

L'ordre pressé ou synaspisme (1) n'avait lieu que lorsqu'on combattait de pied ferme : c'était la disposition propre au choc. Dans ce cas, dit Homère, e les piques « soutiennent les piques, les casques joignent les casques, « les boucliers appuient les boucliers. »

On se rendrait difficilement compte du rôle des peltastes, si l'on supposait qu'ils se tinssent constamment en seconde ligne; car en admettant même qu'ils se serrassent en masse sur les oplites, on ne voit pas trop comment ils pouvaient être utiles, puisque les Grecs avaient

alignée co sent les prosières e, mas svaient d'abord fait apporer qu'ellectitent d'inspie longuest, tup elles alisient en diminant de deux piets pas sang du inchas su prenier, et que la même répétition avail lere de difféque as seitette rum pour le cas où l'on combatait è en arrière; mus huséripieu que l'abben que a laisée de la phabage en permet par sustant cette opinion.

eux-mêmes reconôu qu'an-dela du seizième rang. Les combattans n'avaient plus aucuue part directe à l'action. D'ailleurs, quels services dessi-lon espérer d'une résorue de troupes légères ? Il est plutôt à présumer que les peltastes se plaçaient aux ailes, à gaucho et à droite des optites, et sur la même ligne, pour augmenter le front de bataille, ou que s'ils étaient en seconde ligne, ils manœu-vezient pendant le combat, pour tourner l'enuemi et le prendre en flance.

Les troupes légères engagement l'action avec leurs armes de jet : d'abord dispersées en avant et sur les flancs de l'ordre de bataille, elles se retiraient en arrière par les intervalles des lignes, ou allaient se placer entre les secadrons, lorsquo le choc devait avoir lieu. Pendant toute la durée du combat, elles continuaient de lancer des traits, par dessus la 16te des soldats de ligne; et enfin, lorsquo l'ennemi était onfoncé, elles lo poursuivaient.

L'action de la cavalerie devait être de peu d'effet contre une ordonnance aussi formidable que celle de la phabange; et il est même à présumer que tant que celle-cin'était point entamée, le rôle de la première se bornait à combattre la cavalerie opposée et les armés à la légère.

La force de cette arme, combattant en ordonnance, est dans le choc, dont l'intensité est en raison de la masse et de la vitesse. On serait tenté de croire au premier aperqu, que la masse s'acerott avec le nombre de rangs: mais il u'ene sta pas sinsi, et l'expérience so joint au raisonnement pour prouver que le premier rang seul contibue à la former. En effet, la vitesse du cheval étant indépendant de toute influence morale, on est autorisé à comparer son mouvement à celui d'un corps physique, dont le choc se mesure par la produit de la massu par la vitesse. Or, quel que soit le nombre de rangs placés inice.

médiatement les uns derrière les autres , la vitesse de tous devenant nulle du moment où un obstacle quelconque arrêle le premier, il est évident que, lors même que le second rang viendrait à être subitement démasqué par le premier, ce second rang n'ayant ni le temps ni l'espace pour reprendre carrière, son choc serait nul comme formé du produit de deux facteurs dont l'un est nul. Si l'ordonnance sur deux rangs est généralement adoptée aujourd'hui, ce n'est pas sante d'avoir reconnu cette vérité; mais on conserve un second rang pour pouvoir subitement remplacer les pertes et fermer les vides du premier, et afin que l'enneui étant enfoncé, le nombre des combattans dans la mélée se trouve doublé. D'ailleurs, le second rang sert à proportionner la profondeur au front de l'escadron, et à empêcher le flottement, suite inévitable d'une ligne trop miuce.

Il résulte de ce que nous venons de dire que les Grecs avaient fait peu de progrès dans la cavalerie, et qu'ils ignoraient même les propriétés essentielles de cette arme. Que gagnaient-ils, en effet, à se former sur quatre ou sur. huit de profondenr? rien quant à l'intensité du choc, et ils se privaient de la facilité de charger sur un plus grand front. D'ailleurs, la vitesse se trouvait altérée, puisque, en général, plus une ordounance est profonde, moins elle est apte au mouvement.

Il paratt que les Grecs, qui avaient senti la nécessité de tenir serrées les subdivisions de leur infanterie n'avaient pas aperçu l'inconvénient qu'il y a à briser par des intervalles une ligne de cavalerie (1). Cet inconvénient

<sup>(1)</sup> Il est vrai qu'ils placaient souvent dans ces intervalles des pefotons de fantassins légers; mais peut-être le remêde était il pire que e mal. Nous verrons plus tard les raisons qui font proscrire toute espèce de mélange de l'infanterie avec la cavalerie.

est grave cependant, puisque, les escadrons se trouvant isolés, les charges sont particlles, sans ensemble, et par conséquent de peu d'effet. Aujonrd'hui, la cavalerie se forme et charge en ligne continue.

Arrétons-nous un instant pour tâcher de décourrir par la réflexion comment les Grecs ont pu parrenir à créer et à perfectionner leurs institutions militaires. Reprenons, pour cela, les choses de plus loin, et considérons attentivement la situation dans laquelle ils se trouvaient à l'origine de leurs villes.

De petites colonies, sorties de l'Egypte et de la Phénicie, viennent apporter la civilisation en Grèce (1). Pourquoi et comment ces colonies sont-elles venues s'y établir? c'est ce que nous ne saurions dire ; mais, sans rechercher les motifs qui déterminèrent Cécrops, Cadmus, et les autres fondateurs des villes grecques à s'expatrier, ne doit-on pas leur accorder l'intelligence, le savoir et l'énergio, qui, de tout temps, ont caractérisé les colons? Ne doit-on pas supposer que si ces hommes n'emportaient pas avec eux le secret d'organiser des masses et de les diriger militairement, ils possédaient au moins les arts et les connaissances alors cultivées dans leur mèropatrie ? Or, les progrès des Egyptiens s'étendaient déjà depuis long-temps à l'agriculture, à l'architecture et aux arts manuels. Les Phéniciens étaient célèbres dans la marine et le commerce. Si donc les colons n'étaient point initiés à l'art de la guerre, ils avaient au moins les connaissances propres à hâter les premières découvertes, à faire éclore les premières méthodes. Bientôt la rivalité de leurs cités, les obligeant d'opposer sans cesse la force à la force,

<sup>(1)</sup> Toutes ces colonies furent fondées dans l'espace de deux sièeles, et environ deux mille aus avant Jésus-Christ.

donnera lieu à quelques essais et amènera les premiers résultats. De ces cités, les unes peu florissantes deviennent jalouses de la prospérité de celles qui le sont davantage, et ne tardent pas d'entreprendre de les dépouiller. De là, des attaques et des résistances; mais si, dans ces combats sans art, sans calcul, les parties ne sont point numériquement égales, le plus faible sera-t-ilvaincu: l'injuste agression du plus fort triomphera-t-elle ? . Non : le faible cherche des ressources ; la nécessité lui en suggère. Le génie de l'homme est fécond lorsqu'il s'agit de la conservation de ses intérêts et du maintien de ses droits; il se fait des alliés qui, comme lui, ontà redouter les coups du fort. C'est de cette alliance que datent les premiers pas vers l'ordre et la discipline : car du mo ment où des alliés se furent réunis dans le but de se défendre ou d'attaquer, ils sentirent le besoin de convenir d'un ordre et d'un arrangement quelconque, et pour maintenir cet ordre et cet arrangement, ils reconnurent la nécessité du commandement et de l'obéissance.

Ces combats de quelques hommes seulement, écartant la confusion, étaient ce qu'il y avait de plus favorable aux progrès de l'art, car c'est en étudiant d'abord sur un petit modèle, et en s'élevant successivement du simple au composé, que l'on parvient aux grandes découvertes.

Mais de quel ordre, de quel arrangement les Grees convincent-ils lorsqu'ils se furent réunis pour combattre? Aursient-ils pris, comme dans leurs ordres d'architecture, la structure de l'homme pour type et point de départ? Aursient-ils dit : « L'homme est vulnérable de quatre « côtés, et ne présente de défense que sur un seul ; par quelle heureuse combinaison de quelques hommes pout- on faire qu'ils se protègent les uns les autres, et cou-s verent réciproquement leurs parties faibles? » Ne seraite

Une fois l'ordonnance de combat trouvée, les Grees curent bientôt complété leur tactique élémentaire, car il no restait plus qu'à savoir passer du carré à un rectangle dont la plus petite dimension s'accommodât à la largeur des défilés et des sentiers que la troupe derait suivre : ce qui ne présentait plus aucune difficulté à résoudre.

Cependant on vint à sentir la nécessité d'épier les mouvemens de l'adversaire, afiu d'essayer de lui tendre quelques pièges, on au moins de s'assuere de l'instant précis de son arrivée. En chargeant de cette mission quelquesuns des combattans de la petite troupe, on l'eut affaiblie, et la symétrie de son ordonnance ett été sacrifiée; c'est pourquoi l'on préféra conserver en dehors du corps de bataille un certain nombre d'hommes dont le service apécial foit de donner des renseignemens sur la force et la unarche de l'ennemi. On ajouta même bientôt à l'impor-

tance du rôle de ces nouveaux agens, en les mettant en mesure de nuire de loin, au moyen des armes de jet qu'on leur donna. On trouva encore moyen d'utiliser ces troupes légères pendant l'action, en les plaçant sur les slancs et les derrières de l'ordre de bataille, d'où elles continuaient de harceler l'ennemi à coups de pierres et de traits. Une fois cette première protection accordée aux flancs et aux derrières, l'on craignit moins d'étendre le front de l'ordonnance; et il est vraisemblable que la juxtaposition de deux et plusieurs syntagmes suivit de très-près la création des troupes légères. On put d'ailleurs, pendant que cellesci occupaient l'ennemi et retardaient sa marche, opérer des mouvemens et donner à la ligne de bataille telle direction qu'on voulut. Ensin, l'usage de la cavalerie ayant été introduit, les flancs reçurent de cette arme une protection plus efficace encore, et on étendit de plus en plus le front de l'ordonnance.

La manière dont nous avons vu que la phalange se divissit et subdivisait toit perpendiculairement, soit parallèlement à son front, rendait son ordonnance éminemment flexible.

Voulaiton so ployer pour marcher dans une dicection perpendiculaire à la ligne de bataille? on y parvenait à l'aide d'un mouvement épagogue, c'està-dire qu'après avoir fixé l'étendue du front de la colonne que l'on formaît ainsi, et désigné la subdivision de base, toutes les autres subdivisions analogues se portaient par une marche de flanc, en avant ou en arrière de la première. On avait la même facilité à se mouvoir parallèlement à la ligne de bataille, aur un front de seite, huit ou quatre hommes. Ge mouvement s'appelait paragogue.

Les circonstances et le génie des Généraux apportaient ouvent des modifications à l'ordre primitif de bataille.

#### ART BILITAIRE

Lorsqu'on avait reconnu l'importance de faire effort sur un des points de la ligne ennemie, on se formait en une sorte de colonne, dont tous les étémens so cerraient ai moment du choc. La forme de cette colonne n'était pas toujours rectangulaire, ainsi qu'il arrive anjourd'hui; elle allait quelquefoit en se rétrécissant de la queue à la tête, et dessinait un trapèze sur le terrain. C'est à cette disposition éventuelle que les Anciens donnaient les noms de coin et de tête de pore.

On voit que nous nous rangeons à l'opinion de ceux qui, comme Folard, regardent comme chimérique la formation triangulaire, sur laquelle Elien insiste tant, et dont parlent Végèce, Agathias et quelques autres. Comment concevoir, en effet, le passage subit de l'ordre primitif à cette formation triangulaire? Combien de temps n'eût pas demandé une pareille manœuvre? Quels embarras n'eût-elle pas causés? en admettant même qu'on se rende mieux compte que nous n'avons pu le faire de la possibilité de cette transformation, comment aurait-on pu l'exécuter sur un champ de bataille, dans un moment de crise, et suivant l'expression de Folard, avec l'ennemi sur les bras? D'ailleurs, n'était-il pas impossible à un parcil ordro, dont l'obiet était l'offensive, de conserver sa symétrie en so portant en avant? Enfin, que dire du tranchant de ce prétendu coin ?..., L'expérience n'apprit-elle pas de suite qu'il était d'une efficacité nulle pour rompre et pénétrer la ligne opposée? Que les Anciens, séduits peut-être par les effets de l'instrument connu aujourd'hui sous lo nom do coin, aient essayé de donuer la forme triangulaire à leur colonne d'attaque, cela se peut; mais il est difficile de croire qu'ils so soient arrêtés à cette disposition, et que par conséquent elle ait jamais été de règle.

Les absordités et les embarras disparaissent avec la formation rectangulairo et même trapézoidale, puisqu'alors tout se réduit à placer immédiatement les unes derrière les autres tel nombre de subdivisions que l'on veut. Or, c'est ce que l'organisation de la phalango rendait facile, et ce que les Grecs savaient exécuter à l'aide de la manœuvre par mouvement épagogue, dont nous avons parlé plus haut. On arrivait do la sorte à former en coin trapézoidal tous les oplites d'une phalange élémentaire, en désignant d'abord un premier syntagme pour tête de colonne, et en plaçant successivement en arrière, et par lignes de trois, de cinq et de sept, les quinzo autres syntagmes. C'est ainsi que Folard (1), cherchant à expliquer la formation du coin des Anciens par des mouvemens d'équerre, a contribué, sans le savoir, à un des plus grands perfectionnemens de la tactique proprement dite, nous voulons dire à la formation et au déploiement de la colonne serrée, dont on fait honneur à Frédéric II.

L'adversaire opposait au coin une disposition en tenaillo, de manière à l'envelopper de droite et de gauche, en même temps qu'il l'arrélait de front; peut-étre encoro cette disposition se réduisait-elle à deux colonnes parallèles ou peu dirergentes. Xénophon rapporte que le coin fut employé pour la première fois à la bataille de Tymhrée, du côté de Crésus; mais il fut d'un funeste usage à son auteur, car Cyrus ayant opposé au coin une disposition en tenaille remporta la victoire la plus signalée.

Au rapport de quelques écrivains, la phalange se serait formée en cercle, avec les armés à la légère au mijieu, lorsque menacée d'êtro entourée de tous côtés ? elle devait soutenir un grand choc de pied ferme. On

<sup>(1)</sup> Voyez son Traité de la colonne,

hésite à croire à la réalité d'un pareil ordre de combat : car, pour résister avec efficacité au choc, il eût fallu que tous les combattans, et particulièrement ceux des premiers rangs, eussent pu so rapprocher et se serrer coude à coude, condition qu'il est impossible do remplir avec une ordonnance annulaire, et dont l'impossibilité devient d'autant plus manifeste que le nombre de rangs est plus considérable. Il est plus vraisemblable quo les Grecs, qui connurent si bien les propriétés des ordres et des mouvemens rectangulaires, et qui adoptèrent, pour la force numérique des principales subdivisions de leur phalange, les premières puissances du nombre 4, avaient imaginé de se former en carré dans le cas dont il s'agit. Nous ne nous arrêterons pas à commenter les nonibreuses combinaisons tactiques d'Elien, mais nous ferons encore remarquer que, avec une organisation telle quo celle de la phalange, les Grecs avaient indubitablement songé à se mouvoir en échiquier et en échelous. La manœuvre d'Epaminondas à Leuctres vient à l'appui de cette opinion, quant aux échelons.

Il nou reste maintenant à signaler les principaux inconvéniens de l'ordonnance de la phalange : le plus grave de tous était de ne former qu'une seule ligne de bataille. On faisait cette ligne assez profonde, il est vrai, pour que les premiers rangs trouvassent un appui et des remplaçans dans les rongs en repos; mais ceux-ci, inmédiatement placés derrière les combattans, étaient, commo eux, exposés aux effets des armes de jet de l'adversaire, et et se trouvaient inévitablement entrainés dans le désordre une fois que l'ordonnance avait été entamée. Les pellastes, quoique formant une seconde ligne, ne pouvaient être d'aucune utilité pour rétablir le combat, puisque leur organisation ne les rendait pas propres à

servir de réserve. D'ailleurs, il ne paraît pas que les Grecs sient jamais songé à exécuter des passages de fignes. Formé à l'école des Lacédémoniens et combattant d'après leurs principes, Annibal n'eût peut-être pas été défait à Zama s'il avait su substituer à temps une ligne à une autre. Au reste, cette manœuvre, que nous verrons les Romains exécuter avec une promptitude extrême, cût été d'un emploi difficile avec l'ordonnance continue et profonde de la phalange. Nous devons ajouter que celle-ci se prêtait difficilement aux formes du terrain, et ne pouvait se mouvoir long-temps sans désunion, quoique les Grecs sussent marcher d'un pas égal et cadencé (1). Nous verrons dans une des prochaines leçons que ce fut surtout à cause de l'impossibilité de se mouvoir de front sans se désunir, que la phalange fut vaincue par les Romains, dont l'ordonnance se prêtait davantage aux évolutions.

La mémorable journée de Platée nous fournit, suivant Folard, un exemple du danger qu'il y avait à faire nouvoir la phalange, même pour se porter en avant. Les Lacédémoniens, simulant un mouvement rétrograde, engagèrent les Perses à s'avancer en toute hâte; mais la désunion qui s'opéra par cette marche dans leurs troupes qu'ils avaient rangées en phalange, à l'imitation de leurs adversaires, permit à ceux-ci de les recevoir avec avantage et de les rompre entièrement.

Cette ruse fut renouvelée par Philippe à Chéronée."

<sup>(1)</sup> C'est ce que Thucydide nous apprend dans le récit de la première bataille de Mantinée. Voici comment il s'exprime :

<sup>«</sup> Il y avait des flûtes entremélées dans les bataillons, non pas pour

chanter l'hymne du combat et faire un vain bruit, mais ponr marcher d'un pas égal et même en eadence, de peur de rompre les rangs, comme il arrive d'ordinaire aux grandes armées.

Ce prince feignit de se retirer pour engager les Athéniens à lo poursuivre; alors s'étant rallié sur une éminence, il les chargea à son tour et les mit en pleine déroute. On sait que cette journée anéantit la liberté et l'indépendance de la Grèce.

# S. III.

Il no paralt pas que les Grecs eussent jamais réunis une tétraplalangarchie complete avant le départ d'Alezisandre pour l'Asie. Allitade vaiaquit à Marathon avec deux phalanges élémentaires, comprenant environ dix à douze mille fantassins et point de cavalerie. A Platéememe, où plus de cent mille combattans s'étaient reuisis pour la défense de la liberté de la Grèce, on n'eût, pas trouvé le cadre d'une tétraphalangarchie, puisque l'étrodote nous y montre sept hommes armés à la légère pour un oplite. Les forces que l'on voit figurer dans les guerrés de la Messeñie et du Peloponese s'élèvent rarement au-delà d'une diphalangarchie. Suivant Diodore, Epaminondas n'avait emmené à Leuctres que sept mille hommes de pied et cinq ents chevaux.

L'ordonnance sur seize range, que les Macédoniens avaient adoptée à l'imitation des Théboins (1), nétait pas d'un usage général dans toute la Grèce. Au rapport de Thurgyfile, l'escouade, dans l'armée lacédémonienne, était de trente-deux hommes, la compagnie de cent

<sup>(1)</sup> On sait que Philippe passa une partie de sa jennesse à Thèbes ; et qu'il y recueillait avec empressement les discours et les maximes d'Epaminondas.

Dans le récit de la batailte de Némée, Xénophon cite les Thébains comme se formant habituellement sur seize de profondeur-Histoire grecque, lib. 11.

vingsthuit, et lo régiment de cinq cent douze, formés sur huit de profondeur : « C'est la hauteur ordinaire des files, dit cet historien.» On peut croire cependant, d'après Folard, que les Lacdédemoitens se formaient sur un plus grand nombre de rangs, puisquo, dans ses réflexions sur la bataille de Leuctres, cet écrivain reproche à Cléombrete d'avoir trop aminci sa ligne en la réduisant à douze de profondeur.

A la bataille de Délie , les Thébains s'étaient rangés sur vingt-cinq de hauteur, et les Athéniens leurs adversaires sur huit seulement (1). On trouve cependant que les derniers se formaient assez fréquemment sur seize rangs (2). Athènes était partagéo en dix tribus qui fournissajent chacune un Général, stratége; et le commandement qui changeait tous les jours roulait sur ces dix chess; usage dangereux et qui, ainsi que le fait observer M. le comte Lamarque, faillit perdre la république en faisant retarder de plusieurs jours la bataille de Marathon. Les dix chefs étaient tirés au sort. Philippe disait souvent en riant : « J'envio le bonheur des Athéniens : ils trouvent « tous les ans dix hommes en état de commander leurs armées, tandis que je n'ai trouvé que Parménion pour « conduire les miennes. » Dans la suito, les Athéniens reconnurent l'inconvénient attaché à cet usage, et il n'y eut plus qu'un seul homme chargé des opérations. Les autres Généraux restaient à Athènes, où ils n'avaient d'autres fonctions que de représenter dans les cérémonies publiques.

Au-dessous des dix stratéges étaient dix taxiarques,

<sup>(1)</sup> Thucydide, liv. v , J. 19.

<sup>(</sup>a) Les peltastes ne jouent pas un rôle aussi important et aussi distinet dans les autres états, de la Grèce que dans l'armée macédonienns.

espèce de cheis d'état-major, qui, de même que les premiers, étaient désignés par le sort et tirés annuellement de chaque tribu dans l'assemblée générale du peuple. Leurs fonctions étendaient aux approvisionnemens de l'armée, à l'ordre des marches, au choix des positions, à l'établissement des camps, à l'entretien et à la revue des armes; quelquefois on leur donnait le commandement d'une partie de la ligne de hatille : d'autres fois le Général les chargesit d'alter annoncer la nouvelle d'une victoire, et de rendre compte de ce qui s'était passé dans l'action.

Les rois de Sparte commandaient de droit les armées; chacun en commandait une quand il y en avait deux. S'il n'y en avait qu'une, un des deux rois restait à Lacèdémoue.

L'état fournissoit à l'entretien du Général, qu'il fâtroi ou ne lo fît pas, à celui de as maison militaire composée de six cents gardés à cheval, appelés activites, et à celui de la cavalerie. Quand le Général était un roi, il avait en outre inmédiatement auprès des ap personne cent hommes choisis, et un certain nombre d'athlètes; vainqueurs dans les jeux, tous prêts à mourir pour sa défense (1).

Les Grecs no firent jamais un grand usage de la cavalerie (2). Dans l'assemblée générale de la Grèce qui suivit la bataille de Platée, il fut arrêté qu'on lèverait

(1) Le nom de polémarque, uniquement miliaire à Sparte, désignait, dans Atbènes, le troisième archente charge des functions civiles, et, à l'armée, le chef l'ammédiat de la milice subordonné aux stratéges et chargé des détails de la discipline et de l'administration. (Carrion-Nisas)

(3) Les Grecs ne se déterminèrent que très-tard à adopter l'usage de la cavalerie qu'ila prirent des Asiatiques, et surtout des Persea, à l'avenir un cavalier pour dix fantassins; c'était un onzième. Ce rapport entre les deux armes ne dépassa point cette limite jusqu'au règne de Philippe.

Les Spartiates, guerriers par excellence, avaient pen de cavalerie. Chez eux on choisissait les moins vigonreux et les plus mai famés pour recruter cette arme. « Au jour de l'entrée en campagne, dit Xénophon, ils allaient e prendre des chevaux et des armes chez les riches, et « marchaient de ce pas au combat sans aucuns exercices e préparatoires. »

À Althenes, la cavalorie était recrutée et entretenue avec heaucoup plus de soin. La totalité de cette arme formait un corps de douze cents chevaux, commandé par deux hipparques et dix chefs particuliers appelés philarques. Chaque tribu fournissait cent vingt çavaliers avec le chef qui devait les commander.

Lorsquo les dix mille Grees qui étaient passés à la solde du jeune Cyrus furent obligés de traverser des pays, immenses et ennemis pour revenir dans leur patrie, ils n'avaient qu'un escadron de quarante hommes montés sur des chevaux d'équipages (1).

La cavalerio de Thèbes avait pris quelque consistance au temps d'Epaminondas; mais la plus renommée fut toujours celle de Thessalic. Aussi Philippe et Alexandre eurent-ils soin de tirer leurs cavaliers de cette contrée. Ces princes accrurent le rapport de l'infanterie à la cavalerie, et le portèrent à un sixième.

Il ne paraît pas que les Grecs aient jamais employé les chars dont les Perses faisaient un si grand usage. Ce ne

chez lesquels elle était en grande considération depuis Cyrus-le-Grand. Voyez Xénophon, Cyropédie.

<sup>(1)</sup> Voyez Xenophon, récit de la retreite des dix mille.

fut même qu'au moment de la décadence de lenr milice sous les successeurs d'Alexandre, qu'ils curent recouraux machines et aux éléphans. Il est vrai que Plutarque rapporte, d'après Ephorus, que « Périclès employa pour a la première fois des machines de guerre dans l'expédition contre Samos, dont l'invention lui parut mere veilleuse, et qu'il eut, pour cet effet, avec lui, l'ingénieur Artémon , lequel était boiteux, et se faisait por-« ter en chaise à ses batteries quand les affaires pressaient. Mais ce fait recueilli par Plutarque no veut pas dire qu'il y eut des machines mobiles attachées aux troupes pour servir un jour de combat; car il est évident. par la manière dont Artémon faisait agir ses machines . qu'elles étaient établies en position et qu'elles ne servaient qu'à battre les sorties ou quelques autres points de la ville des Samiens (1).

Alexandre est le premier prince de l'Europe qui sit eu, des éléphans daus son armée. La victoire qu'il remporta sur Porus et la conquête de l'Inde lui procurèrent un grand nombre de ces animaux. Cet usage, adopté d'abord par les princes macédoniens d'Asie, finit par s'introduire en Grèce. Ce fut en grande partie aux éléphana que Pyrrhus dut ses succès coutre les Romains.

Il serait difficile d'assigner l'époque à laquelle les Grecs commencèrent à solder leurs troupes. Au siège de Polidée, chaque oplite reçut par jour, pour lui et son valet, jus-

<sup>(3)</sup> Nons pourrions citre ici comme exemple de l'emploi des machines par les Greex, la troitieme hatalile de Maniner, dont nous avons deja ditsu most ancha première leçon, mais comme les dispations et les maneures de Philipponeme i cette journée, a repportent autant s'à sactique des Romains qu'a celle des Greex, noiss en différerond e raell: unqu'aprix l'examen de l'ordre légloumire. (Yoyse, la qualriest legons, 5-12).

qu'à deux drachmes, ou un franc quatre-vingts centisses enriron. Mais les Athénians ayant reconun l'abus d'une mesure qui épuisait le trésor, réduisirent cette soble à deux tiers de drachme, ou soixante centimes. On donnait, communément le double à tous les officiers en dehors des raugs, et le quadruple au Général. Dans l'infanterie, toute solde cessait à la fin de la campagne.

La paie du cavalier, en temps de guerre, variait suivaire se circonstances : tantôt il recevait le double, tantôt le triple et même le quadruple du fantassin. En temps de paix, on lui allonait pour l'entrelieu d'un cheral environ seize drachmes ou quatorze francà quarante centinese par mois.

Les troupes avaient en outre leur part dans la distribution du butin, dont un tiers appartenait ordinairement au Genéral; les deux autres tiers étaient répairis entre les of, ficiers et soldais proportionnellement à la solde de chacun. Le Général convaince de trahison était condamné à mort. La même peine était infligée à celui qui, sans ordre, envajissait les terres d'une autre république.

A Athènes, tout Général était tenu de rendre compte de sa conduite et de ses opérations à la fin de la campagne; et lorsque l'assemblée trouvait qu'il n'avait pas rempli son devoir, il était condanné à une amende plus ou moins forte, à prendre sur les terres qu'il possédait; et quand elles ne suffissient pas, il était emprisonné; et ses enfans après lui, si, à sa mort, la dette n'était point nequittée. On sait que Milliade fut une des victimes célebres de cette loi souvent salutaire, mais quelquefois favorable aux intrigues de l'envie.

A Lacédémone, on punissait de mort tout commandant de poste ou de forteresse qui se renda t à l'ennemi lorsqu'il pouvait espèrer d'être secouru. Tout citoyen qui négligeait de se présenter au jour de la levée était noté d'infimie et privé du droit de cité; non-seulement il était déclaré incapable d'occuper aucune fonction publique, mais encore la loi lui interdisait l'entrée des temples.

Les combattaus qui abandonnaient leurs rangs pendant l'action étaient condamnés aux mêmes peimes, ainsi que ceux qui jetaient leurs armes ou les livraient. L'infamie était surtout attachée à la perte du bouclier.

Les transfuges étaient punis de mort ; il était défendu de leur donner la sépulture sur le territoire de la patric. Celui qui était pris en combattant contre son pays était

Cettul qui etait pris en compatant contre son pays etait lapidé; la même peiue était réservée à quiconque était convaincu du dessein d'introduire l'ennemi dans le camp ou dans quelque forteresse.

A Thibbes, les Généraux qui gardaient le commandement au-delà d'une année, temps prescrit par les lois, étaient punis de mort. On sait qu' Epaninondas, après la bataille de Leuctres, ellait être condamné pour avoir transgressé cette loi, lorsqu'il demanda qu'on gravât sur son tombeau qu'il avait perdu la vie pour avoir saure la république. Les juges, frappés de l'iniquité de la senlence qu'ils allaient prononcer, se déterminèrent à l'absoudre.

Les récompones militaires chez les Grecs étaient co qu'elles doivent être chez un peuple qui sait apprécier la gloire, d'est k-dire plus honoritiques que lucratives. Il en était une d'un prix inestimable pour eux, c'était le suffrage de la Grèce entière, proclamant le peuple qui, daus une ligue générale, avait rendu les plus grands services. Elle fut décernée aux Athéniens, dans la guerre contré les Perses.

A Marathon; des colonnes portaient les noms de tous

ceux qui y reçurent un glorieux trépas en sauvant la patrie. Chaque anuée des députés se rendaient de toutes parts à Platée pour y offir des serifices aux dieux immortels sur les tombeaux des vainqueurs des Perses.

A Athènes les récompenses consistaient principalement dans les promotions à des grades supérieurs, en proclamations dans les fêtes publiques, en armures complètes, en couronnes, en statues et en monumens.

On assignait des pensions alimentaires sur le trésor à ceux que de glorieuses blessures mettaient hors d'état de servir; ils avaient dans les jeux des places distinguées.

Après une bataille, on rendait aux morts des honneurs funèbres avec le plus grand appareil. Les Athéniens firent transporter dans le Céramique (1) les ossemens de leurs guerriers morts à Manlinée.

« Passant, va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses saintes lois, » disait la roche des Thermopyles témoin du dévouement de Léonidas et de ses trois cents braves.

Philippe de Macédoine, et Alexandre son fils, eurent le plus grand soin d'entretenir dans leurs armées le courage et l'émulation, par des récompenses de tonte espèce.

Après le passage du Granique, Alexandre fit ériger des statues (3) à vingt-ciuq esvaliers qui avaient su mourir en résistant courageusement à une multitude considérable de Perses; il déclara en outre exempts de toute espèce d'impôts et de service personnel, leurs parens les plus proches.

(1) Quartier d'Athènes, avec une place publique.

<sup>(2)</sup> Ces statues furent placées dans la ville de Dium, d'où elles, furent enaulte transportées à Rome par les soins de Q. Metellus, lorsque la Macédoine fut réduite en province romaine. Freinshemius, Supplément à l'Histoire de Quinte-Carce.

#### ART MILITAIR

Le legalemain de la bataille d'Issus, il fit donner la sépulture aux morts, en présence de toute l'armée sous les armes, et prononça lui-même l'éloge de ceux qui avaient combattu vaillamment. Il distribua ensuite des présens à chacun en raison de son courage et de sa conduite pendant l'action.

Au rapport de quelques écrivains, les Grecs avaient adopté pour leurs camps la forme ronde, sans doute comme étant celle qui présente le plus de surface à développement égal; le Général placé au centre où toutes les rues vensient aboutir, pouvait d'un seul coup d'œil apercevoir ce qui se passait dans l'intérieur. Cet usage de camper circulairement est encore suivi de nos jours par quelques peuples de l'Asie. S'il présente certains avantages sous le rapport de la surveillance intérieure, il n'en est pas de même sous celui de la désense en cas d'attaque inopinée; il viole un principe que l'on n'a jamais omis impunément, celui de camper suivant l'ordre même de combat. Au reste, les Grecs prenaient à peu près les mêmes précautions que les Modernes pour la gardo du camp. L'infanterie veillait au dedans et aux abords ; la cavalerie faisait des rondes dans les environs : ils connaissaient comme nous l'usage des mots d'ordre et de ralliement. Quelquefois les camps étaient entourés d'un parapet et d'un fossé (1), mais il s'en faut de beaucoup que les Grecs aient apporté la même attention que les Romains à fortifier leurs camps et leurs villes. Ils étaient d'ailleurs persuadés que des fortifications faites par la na-

<sup>(1)</sup> Jphicrate voulait qu'on entourât le camp d'une enceinte qui en défendit les approches. Cest une précaution, dissit-il, dont on e doit se faire une babitude, et que je n'ai jamais négligée, lors même que je une suis trouvé dans un pays auti.

ture même étaient beaucoup plus sûres que celles de l'art. Cetto juste préférence accordée aux positions militaires apportait souvent des modifications à la forme circulairo de leurs camps, mais elle ne remédiait pas pour cela au désordre d'une surprise.

La conduite des siéges chez les Grecs ayant précisément toujours été la même quo chez les Romains, nous attendrons, pour traiter de cette partie de la guerre, que nous ayons analysé les institutions militaires de ces derniers. Nous remettrons au même temps à dire un mot de feurs ruses et de leurs conceptions stratériques.

## S. IV.

Les bătăilles de Marathon, de Platée, et toutes celles que rapporte llérodote sont d'un faible intérêt pour la science. Co n'est que le triomphe du courage individuel et du désespoir. Thucydide instruit davantage; mais c'est plus sous le rapport des siéges et de la politique que sous celui des batailles que ses écrits sont remarquables. Xénophon est écrivain militaire par excellence; il nous associe aux pensées des Généraux et nous voyons tout ce qu'il raconte. Son histoire grecque jette le plus grand sour sur l'état de l'art militaire à l'époque où il vivait : nous allous pavoir recours pour présenter le récit abrégé des memorables journées de Leuctres et de Mantinée.

Nous avons dit précédemment quelles étaient dans la première de ces batailles les forces des Thébains; celles des Lacédémoniens étaient du double environ.

Le terrain théâtre de l'action est une plaine rase. Les deux armées s'étant approchées à quelques centaines de pas l'une de l'autre, commencèrent, selon l'usage, par se rauger dans un ordre parallèle, et de telle sorte que les Theba na, qui na pouvaient, à cause de leur petif nombre, présenter une ligne aussi étendue que celle de leurs adversaires, se trouvaient débordés bleur droite (1); la cavalerie , au lieu d'occuper sa place habituelle sur les ailes, fut, à ce qu'il parsit, réunie de part et d'autre en un seul corps dont chacun couvrit une des extrémités de avan infanterie, ainsi que le montre le croqui P. I. I. fig. 1.

Enaminondas, sentant tout le danger d'une attaque générale de front contre des forces doubles, prit l'ingénicuse résolution de n'aborder l'ennemi qu'avec son extrême gauche, en tenant le reste de sa ligne éloigné. Voulant d'ailleurs s'assurer la supériorité sur le point d'attaque, il forma sur l'extrémité de cette gauche un énorme coin quadrangulaire E de cinquante hommes de profondeur, en faisant marcher par le flanc geuche les deux ou trois dernières énomoties de son centre et de sa droite. La compagnie des trois cents, troupe d'élite, protégeait le sano gauche de l'ordre général de bataille. Une fois cette disposition éventuelle prisc, et les armés à la légère dispersés en tirailleurs, Epaminondas marcha à l'ennemi, soit en s'échelonnant, comme l'indique le croquis, soit en pivotant autour de sa droite , comme il est marqué d'après Folard, par la ligne pointillée N. G.

Les Lacédémoniens stupénits d'une manœuvre qu'ils ne découvrient pas d'abord, détachèrent en toute hâto la phalanga B pour arrêter le mouvement d'Épominondes et éviter d'êtro pris à dos.

Bientôt l'action s'étant engagée, la cavalerie de Thèbes renversa et culbuta celle de Lacédémone sur la phalange

<sup>(1)</sup> Nous avons en occasion de dire précédemment que les Locédés moniens étaient rangés sur douze de profondeurs.

placée en serière; c'est alors que la redoutable colonne d'Epaminondas ayant chargé cotte phalongo déjà en désordre l'enfonça et la travorsa, en même temps que la troupe des trois cents prenaît toute la ligne en flanc et à revers. Aussitôt la cavalerie se précipita à la poursuite des fuyards, pendant que l'infanterie victorieuse, profitant de son premier avantage, gagnaît toujours vers la gauche de l'adversaire. Celui-ci, étourdit du désordre de sa droite, et de l'approche du reste de la ligne thébaine, crut tout perdu et lâcha pied. Cléombrote et mille La-cédémonieus périrent dans cette action.

La manœuvre dont se servit Epaminondas dans cetto circonstance a souvent été répétée depuis, et presque toujours à l'avantage de celui qui sut l'employer à propos. La disposition qui en est lo résultat est appelée bataille de biais par les Anciens, et ordre oblique par les Modernes. En général, toute combinaison tactique dont l'objet est do fairo effort sur un ou deux points de la ligne opposée, avec une supériorité d'action sur ces points, est un ordre oblique, quels que soient d'ailleurs la nature des agens et le genre de manœuvres dont on fait usage. Ainsi, soit qu'Epaminondas ait formé des échelons pour engager sa gauche et tenir sa droite éloignée, soit qu'il ait pivoté autour de cette droite pour arriver au même but, il a toujours combattu suivant un ordre oblique, du moment où il a rassemblé des forces considérables sur sa gauche. Cette dernière condition est indispensable à l'ordre oblique.

On s'est quelquefois mépris sur l'origine et la vraie signification de l'ordre oblique. Nous le regarderos commo une des plus belles conceptions du génie d'Epnaminondas et non comme l'effet du hasard, aiusi qu'on a prétendu en trouver la prouvo dans lo passago suivant de Thucydide: « d'est la coutume, dit est historien, que dans • tous les combats l'aile droite s'étende plus que l'autre, ce qui ne se fait pas tant à dessein que par hasard, car chacun se serrant pour être plus ferne, et se presentant de se mettre à couvert du bouclier de son voisin de droite, on gegne insensiblement du terrain de ce côté, à quoi le chef de la première file prête beaucoup en prenant toujours du large du même côté, pour ne point présente le flanc découvert (1).

Il faut une grande subtilité d'imagination pour voir ici l'origine de l'ordre oblique; il eût été heaucoup plus simple de la tirer du combat de deux gladiateurs où chaz-cun avance l'épaule droite et refuse la gauche. La méprise est d'autant plus forte qu'il ne sufit pas d'une inclinaison dans les alignemens de deux armées pour qu'il y ait action suivant l'ordre oblique, car il faut de plus une dérogation à l'arrangement primitif et habituel, motivé sur la nécessité de frapper avec des forces supérieures un point particulier de la ligne opposée.

L'inconvénient de placer la cavalerie en avant d'une ligue continue d'infanterie est patent dans la bataille de Leuctres. La même faute, il est vrai, fut commise des deux côtés; mais Epaminondas connaissant d'avance la supériorité de; ses cavaliers shessaliens sur ceux de Lacédémone, avait, sans doute prévu quel serait en pareil cas le dénouement d'un engagement; et alors, le blême de cette disposition vicieure retounde tout entire sur Cléombroto (2).

La simultanéité d'action de toutes les parties de l'armée thébaine n'est pas moins admirable que son ordre de ba-

(a) Le rôte des peltastes n'est point déterminé dans le récit de Xénophon; et à peine y est-il question des armés à la légère. Il semble que l'étonnante disposition des tronpes de ligne ait enlièrement cape.

tive l'attention de l'historien.

(1) Traduction de Perrot d'Ablancourt.

tsille se est au moment où l'énorme coin achève d'enfoncer la droite des Lacédémoniens que la troupe des trois, cents la prend en flanc et à revers, que la cavalerie la poursuit, que l'ou voit le centre et la droite d'Epaminondas, dont l'ordonnance ett ét tro pa hible pour s'approcher d'abord, hiter son mouvement pour atraquer des adversaires déjà à moitié vaincus. Concluons que si Epaminondas fut victorieux, c'est que jamais la supériorite de la force morale sur le nombre ne s'était mieux montrée que dans cette occasion.

Quelques années après, le Général thébain répéta sa manœuvre avec le même succès dans les champs de Man-, tinée contre les forces réunies de Sparte, d'Athènes et, de Mantinée.

Afin d'éviter de perdre un temps précieux dans la distribution de ses troupes sur le terrain, Epaminondas s'avança, dit Kénophon, dans l'ordre même suivant lequel il avait projeté de combattre (1) : cet ordre consistait dans une seule colonne, dont la tête, formée de l'élité des oplites, présentait, comme à Leuctres, un énorme coin quadrongulaire.

Arrivé sur les sommités qui dominient la plaine où déjà les ennemis se trouvaient rangés, il y prit position, et se déploya à l'ordinaire, en plaçant sa cavalerie aux sites. Les Lacédémoniens apercevant l'armée thébaire ainsi établie, current que l'intention d'Epaminondas était de camper; mais quel fut leur étonnement lorsque hientôt après ils le viront s'ébrauler et marcher à eux l Ce général est à peine descendu dans la plaine, en A B, qu'il ordonne

<sup>(1)</sup> Nous verrons par la suite que la précaution de marcher suivant l'ordre même de combat, est une de celles auxquelles on doil le plus tenir, suriont depuis que les semées sont devenues très-nom-

à ses ailes de s'approcher de la cavalerie opposée et de la contenir, pendant qu'il va opérer un mouvement de conversion à gauche pour présenter sa droite renforcée sur le centre des Lacédémonieus, qui formaient la gauche LN de l'ordre de bataille, tandis que les Athénieus étaient à la droite OP.

Aussitôt qu'Epaminondas ent jugé que sa ligne avait assez conversé, le coin G, dont les rangs étaient devenus- les files, se précipita de biais sur la phalange lacdédemonienne, et l'ayant choquée de pointe comme une galère, suivant l'expression de Xénophon, il l'enfonça et la partagea en deux. Cependant Epaminondas craignant que, les Athéniens ne tombassent sur le flanc gauche de sa colonne, avait porté une partie de ses escadrons E avec des pelotons d'armés à la légère dans leurs intervalles, sur les hauteurs II qui dominaient l'aile droite de l'ennemi. Le cavalerie athénienne n'osant se mesurer avec, celle de Thèbes, resta dans l'inaction pendant toute la durée du combat.

Les cavaliers spariates L ne furent pas plus heureux dans cette circonstance qu'ils ne l'avaient été à Leuctres, car Epaminondas les ayant fait charger par les escadrous K de sa droite, ceux-ci les mirent dans un désordre tel qu'ils ne reparurent plus ; l'ennemi se trouvant alors enfoncé et tourné ne songes plus qu'à l'uir.

Folard qui a commenté cette action attribue le succès d'Epaminondes, d'abord à l'usage judicieux de l'ordre oblique sur le centre des Lacédéuonieus, puis à la grande mobilité de la cavalerie thébaine dont les escadrons étaient petits; et entin à l'emploi des funtassins lègers dans les intervalles de ces escadrons. A Leuctres, la maneuvre d'Epaminondas était nouvelle pour les Spartiates, mais etle ne devait plus l'être à Bantinée; cependant ils ne che ne devait plus l'être à Bantinée; cependant ils ne firent auem mouvement pour s'y opposer. Le rôle des poltastes n'est pas mieux connu dans cette action quo dans la première. Quelques commentateurs pensent néanmoins qu'ils avaient été mis en seconde ligne, et ne furent d'aucune utilité.

Epaminondas paya de sa vie le succès de cette journée. Blessé d'un coup de javelot, au plus fort de la mêlée, il expira deux houres après. Ce guerrier est considéré par le savant abbé Barthélemi, comme le plus grand homme que la Grèce ait produit, « Et pourquoi, dit cet écrivain, ne pas accorder ce titre au Général qui perfectionna « l'art de la guerre, qui effaça la gloire des Généraux les « plus célèbres, et ne fut jamais vaincu que par la for-« tune ; à l'homme d'état qui donna aux Thébains une supériorité qu'ils n'avaient jamais cue et qu'ils perdirent à sa mort; au négociateur qui prit toujours dans « les diètes l'ascendant sur les autres députés de la Grèce. et qui sut retenir dans l'alliance de Thèbes, sa patrie, « les nations jalouses de l'accroissement de cette nouvelle « puissance : à celui qui fut aussi éloquent que la plupart « des orateurs d'Athènes, aussi dévoué à sa patrie que Léonidas, et plus justo peut - êtro qu'Aristide lui-

même? »

# TROISIÈME LECON.

### ART MILITAIRE CHEZ LES ROMAINS.

§. I. Origine et progrès du militaire romain. — Des lerées. — Des différens ordres de soldats qui entraient dans la composition de l'armée. — Armes des llemains. — §. II. Première époque de la légion; son organisation, son ordre de batsille. — Cavalerie romaine. — Ceque c'etair qui une armée consainie. — §. III. Description du mécanisme de l'action. — Ordres éventuels de batsille de la légion. — Caues de la différence entre la tactique greeque et la tactique romaine. — §. IV. Deuxième époque de la légion. — Chiugeneas jatrodoits par Marius. — Ordre légionnaire au temps de Géasr.

#### 2. 1

Dès l'origine de Rome, la nécessité oblige les Romáins à faire la guerre; étrangers à l'Italie, ils ne parviennent à s'y établir qu'en combattant les diverses peuplades qu'ils y trouvent. Celles-ci, jalouses de voir s'élever une ville qui déjà menace de les asservir, se réunissent contre les nouveaux venus. Pour résister à l'orage, Romulus, chef et fondateur de la cité naissante, organise la population militairement. Il partage les étoyens en tribus, à chacuno desquelles il donne un chef. La tribu est divisée en dix centuries et dix décuries. La centurie est commandée par un centurion et composée de cent fantassins. La décurie aux ordres d'un décurien est formée de dix cavaliers.

C'est sans doute à cette organisation première, dictée par les circonstances némes de la fondation de Rome, qu'il fair tattacher l'origine de la tégion, et le goût dominant des Romains pour la guerre. Ils s'établissaient par l'épée, et ce n'était que par l'épée qu'ils pouvaient se maintoir. Qu'edirests mailheureux, jamais abattus, ces guerriers cityens étendirent peu à peu leur domination. C'était une règle pour eux de chercher de nouvelles forces dans l'adversités, et de ne faire jamais la paix que vainqueurs. Les vantages qu'ils obtinrent sur les Fidenates, les Eques, les Toscans et les Volsques, n'étaient que le pré-lude de conquêtes plus étendues.

Cependant la constance et le courage avaient seuls contribué aux succès des Romains, jusqu'à l'époque où Tarquin l'Ancien leur apprit quelque chose de l'art des Grees. Dès lors leurs institutions sortirent de l'enfance et tendirent de jour en jour à se développer. Ce fut surtout dans les guerres contre les Gaulois et les Samnites (1) que la tactique romaine commença à se persectionner et à prendre ce caractère qui la rend si différente de celle des Grees. Elle avait déjà fait de grands progrès lorsque Pyrrhus franchit l'Adriatique pour porter la guerre en Italie. Nous voyons en esset, pendant toute la durée de la lutte qui s'engagea entre ce prince et les Romains, des ordres de bataille bien entendus, des mouvemens bien combinés, un choix de positions convenables; et enfin, ce qui n'est pas moins remarquable, l'emploi judicieux des réserves qui depuis ont décidé de tant de succès (2).

<sup>(1)</sup> Ceux-ci étaient le people le plus belisqueux de toute l'Italie : fla ne forent subiggés qu'après vingt-quatre triomphes. (Florus, vires s'chapitres xxx.) (2) Eucyclopédic moderne. — Grandeur et décadance des Ro-

mains y chapitre sv.

Ge nétait pas asez pour les Rouains d'avoir conquis l'Italie; un plus vaste théâtre devait servir à leurs exploits. On les voit, dans l'espace de deux siècles, porter la guerre arec un égal succès en Afrique, en Espagne, en Grèce, dans les Gaules, en Asie, en Germanie, dans la Grande-Bretagne. La prudence présida toujours à toutes ces entreprises : soit par des traités, soit par des alliances on des démonstrations, ils firent si bien qu'ils n'eurent jamais deux entreprises importantes à conduire à la fois, ils terminaient l'une avaut de commencer l'autre. Politiques aussi consommés que guerriers intrépides, ils étaient pénétrés de ce principe immusable, que la dispersion des forces d'un étate ue et la ruine.

L'art militoire se perfectionna rapidement dans ces différentes campagnes, mais il no fut porté à son plus haut degré que pendant la seconde guerre punique. Déjà les Romains avaient appris de Pyrrhus l'art de tracer des camps et la science des positions naturelles. Annibal les forma à la grande guerre et leur révéla le secret de leurs propres forces. Les Numides leur firent sentir l'importance de la cavalerie, et dès-lors cette arme acquit une considération qu'elle n'avait jamais cue dans les armées de la république.

C'est à cette époque à la fois critique et glorieuse pour les Romains qu'il faut commencer l'étude de leurs institutions militaires, dont un écrivair contemporain (1), également recommendable comme politique et comme homme de guerre, nous a transuis les détails. Lorsque nous aurous étudié l'art militaire au temps des guerres puniques, nous, suivrons sa marche durant les consults de Marius et do

<sup>(1)</sup> Polybe, l'ami et l'instituteur de Scipjon-Fmilien

Sylla, et ensin nous dirons un mot de sa décadence sous les empereurs.

Après l'élection (1) des consuls on choisissait les tribuns militaires (2). Quatorze étaient pris parmi les citoyens qui avaient servi cinq ons, ét dix parmi ceux qui avaient fait dix campagnes.

On n'était admis à l'honneur de défendre la patrio qu'autant que l'on possédait une propriété qui serait représentée aujourd'hui par quinze à dix-hui mille francs, que l'on avait atteint sa dix-septième ennée et qu'on no dépassait pas la quarante-cinquième (3). La nécessité obligea quelquefois à déroger à cet usage. Des all'anchis et mêma des osclaves furent admis pour la première fois sous les enscignes après la déroute de Cannes. Cette meaure fut répétée pendant les guerres civiles et porta un coup funcate à la milice romaine (4). Avant de procéder aux opérations du recrutement, les consuls avertissent le peuple du jour où doivent se réunir tous les citoyens en âge de porter les armes.

Ce jour arrivé et les Romains'se trouvant à l'assomblée au Capitole, ou dans le Champ-de-Mars, les tribuns militaires partagés en groupes de six, dont chacun représente une légion, appellent dans un ordre que le sort indique toutes les tribus l'une après l'autre. Chaque

<sup>(1)</sup> Elle avait lieu tous les ans au 1°f juillet.

<sup>(2)</sup> Cette charge avait beaucoup de rapport avec celle de colonel.

<sup>(3)</sup> Tons les citoyens qui possédaient plus de quetre cents drachmes, étaient obligée, avant quarante-six ans, de porter les armes six ans dans la cavaleire, on seize ans dans l'infanterie. (Polyhe, livre vt, chapitre rv.)

<sup>(4)</sup> Les prolétaires recruièrent souvent les légions de marine, mais ils ne furent jamais incorporés dans les troupes de terre, si ce n'est sons le consulat de Marius, dans le guerre contre Jugurtha.

groupe de six tribuns formant une espèce de commission à part, on présente quatre hommes ayant à peu près nême taille, même âge, même force,

De ces quatre hommes un est d'aberd choisi par le groupe des tribuns de la première légion; un autrepar le groupe des tribuns de la deuxième légion; un autre par les tribuns de la troisième; le dernier va à la quatrième.

Après ces quatre houmes, quatre autres sont présentés; mais alors le premier choix appartient à la deuxième légion, le second à la troisième, le troisième choix à la quatrième; le dernier homme revient à la première.

Ce même erdre s'observe jusqu'à l'épuisement des hommes, et à la fin de l'incerperation.

Les opérations du recrutement étant terminées, les tribuns assemblent leurs légions respectives, et, choisissant un des plus braves, ils lui font jurer qu'il chéira aux ordres des officiers, et qu'il fera son possible peur les, exécuter; tous les autres, passant à l'eur tour devant les tribuns, récètent le même serment.

« Autrefois, dit Pelybe, en ne pensait aux cavaliers « qu'après avoir levé les gens de pied; et pour quatre « mille fantassins, en ne prenait que deux cents chevaux;

a à présent en commence par eux, à cause que le recru-

e tement de la cavalerie étant une affaire de finance, il e importe à la régularité et à la promptitude des opéra-

tions que les hommes destinés à cette arme ne puissent
 pas être choisis d'abord pour l'infanterie.

« En même temps que les levées se font à Rome, « ajoute cet historien, les censuls font connaître aux. « magistrats des villes alliées d'Italie (1) la quantité de

<sup>(1)</sup> On appelait auxiliaires les troupes fournies par les peuples étrangers à Fitalie.

« troupes qu'elles doivent fournir, en leur indiquant le « jour ot le lieu du rassemblement. Les levées se font; « au reste, comme à Rome, et les enrôlés sont soumis » au même serment.

au meme serment.

« L'infauterie des alliés ne surpasse pas en nombre

« L'infauterie légiennaire dans une armée consolaire ,
mais leur cavalorie est lo double des chevaliers. On

choisit le ciuquième de leur infanterie et le tiers do

leur cavalerie pour en former un corps d'élite appelé

cartraordinaire ou élu, sous les ordres immédists du

consul; le reste des troupes sociales so divise en deux

corps: l'un se nomme l'aile droite, et l'autro, l'aile

gauche.

Après que le serment avait été prêté, les tribuns assigaaient aux envôlés le jour et le lieu où ils devaient se réunir pour être définitivement classés et répartis daps les cadres de la légion. Dans cette nouvelle assemblée, on choisissait les plus jeunes et les moins riches pour en former les fantassins légers ou vélites; ceux qui les suivaient en âgo étaient désignés pour être hastaires; les plus fosts et les plus viçoureux compossient les prince; ceux que d'anciens services ou d'honorables blessures distinguaient de la masse formaient les tritaires.

Le corps de bataille de la légion était composé des trois derniers ordres do soldats dans les proportions suivantes : six cents triaires, douze cents princes et autant d'hastajres. Quoiqu'il arrivit fréquemment que lo nombre des princes et des hastaires variât, non entre ces deux classes, mais cher l'une et chez l'autre à la lois, le nombre des triaires ne changeait jamais, et était constamment fixé à six cents (1). La force des vélites était ordinaifes

(1) Les Romains avaient sinel limité le nombre des traires ; afin

ment de mille à douze cents, quelquesois plus considérable.

Les vélites n'arrivaient à la dignité de soldat de rang qu'après avoir servi dans plusieurs campagnes ou avoirfait quelque action d'éclat.

Les trisires étaient recrutés parmi les plus anciens et les plus expérimentés des princes et des hastaires.

Les vélites étaient armés de l'épée, du javelot et de la parme, sorte de boudier rond, d'un diamètre assez grand pour couvrir celui qui le portait (i). Les vélites et coiffaient d'un bonnet de pesu d'animal, dont l'espèce indiquait le degré d'adresse et de mérite de chacuin.

Le javelot était une sorte de dard long de trois pieds et demi, dont la pointe était fort aigué; le hampe de cetto arme était telle que le vélite pouvait tenir sept javelots dans sa main.

On vit rarement les troupes légères de la légion so servir de l'arc ou de la fronde, depuis quo l'usage s'introduisit d'avoir à la suite des armées des cohortes d'archers et de frondeurs de troupes auxiliaires.

Les soldats de ligne avaient pour armes défensives le grand bouclier, le garde-cœur, le casque et l'ocrés. L'épée était une arme offensive commune à tous. Les hastaires avaient en outre le pilans; les princes et les triaires la demi-pique (2).

Le bouclier avait la forme d'un demi-cylindre de quatro piede de hauteur et d'un pied et demi de diamètre (3):

d'entretenir et d'augmenter la considération dont ils jouissaient, et pour exciter l'émulation des autres classes de soldats.

(1) La largeur de trois pieds, que la plupart des écrivains assignent à ce bouclier, nous paraît exagérée.

· (2) Polybe, livre vt, chapitre jv.

(3) Nous nous rangeons ici à l'opinion de M. le général Rogniat,

îl était formé de deux ou trois planches taillées, en forme de douves, et recouvrtes d'une peau de véau; chaque extrémité était garnie de corcles de fer pour pare les coups de taille; la convexité était protégée par une plaque bombée de métal, destinée à faire glisser les pointes des traits et des piques de l'adversaire.

Le soldat romain prenaît un soin particulier de son bouelier : il le renfermait dans un étui de cuir, lorsqu'il ne devait pas s'en servir. On lisait sur le bouelier de chaque soldat son nom et le numéro de la troupe dont il faisait partie.

Le garde-cœur était une plaque d'airain que le soldat fixait sur sa poitrine à l'aide de différentes courroies qui lui ceignaient le corps et lui passaient par-dessus les épaules.

La tête du légionnaire était couverte d'un casque d'airain, surmonté de plumes rouges, ou noires, et attaché sous le menton avec des jugulaires d'écailles de mêmo métal.

L'ocrèa était une sorte de bottine garnie de fer, et destinée à couvrir la jambe droite dans les combats de main.

Polybe nous apprend que de son temps la cavalerio romaine avait abandonné la lance flexible et le bouclier de cuir qu'elle portait d'abord, pour la lance roide, fo bouglier et l'armure des cataphractes grees. Les Romains no baknetrent pas 'à adopter un armement meilleur que celui qu'ils avaient, « car, ajoute l'historien, c'est de tous les penples cului qui abandonne le plus facilement « ses coutomes pour en prendre de meilleures (1). «

qui ne donne au bouelier qu'un pied et demi de largeur, tandis que quelques écrivains (confoudant peut-être la convexité avec le diamètre) le font large de deux pieds et demi.

(i) . Leur principal soin , dit avec Montesquieu M. le comte de

### Ś. 11.

Dans son ordre primitif et habituel, au temps de Polybe, la légion se formait sur trois lignes : la première composée des hastaires, la deuxième des princos et la troisième des triaires. Les vélites et la cavaletie occupaient ordinairement les flancs de l'ordre général de bataille.

L'unité de force des soldats de rang était le manipule de cent vingt combattans pour les hastuires et les princes, et de soixanle seulement pour les triaires. Le manipule se divisait en deux compagnies ou conturies, et dessinait sar lo terrain un poit rectangle de dix hommes de profondeur et de douze ou six de front, selon qu'il appartenait aux deux premières classes ou à la troisième. Si l'on excepte quelques circonstances particulières où chaque soldat occupait une toise dans le rang et dans la file, les distances et les intervalles étaient constamment de trois pieds.

Polybe et les autres écrivains do son temps ne nous ont laissé aucuns documens précis sur l'arrangement des

J. La Boche-Aymon, était d'examiner, d'étudier en quoi leure soinemis pauvaient avair la sapériorité sur eux, et dy remdétir nicontineat; une défair, un reven s'étient jumis perdus pour l'étude un l'accrisacement de leurs consaisévaires militaires; les épées tranchantes des Galais, les étéphans de Pyrrhuaus les surprirent qu'ame fois quand lis cerent connu l'épée espeguole ils qu'itévent la leur. Si quelque people tenait de la nature de ses fastitutions qu'ique svantage particulier, ils éconspasient asssible; ils s'oublérent rien pour soir des chevaux numides, des archers crétois, des fondeurs baleres, des vaisseux rhodiesq; e callo jumis nation ne prépara la guerre avec autant de prudeque, et ne la fit vec autant d'audes.

manipules dans l'ordre légionnaire; mais Juste Lipse et la plupert des autres commentateurs s'accordent à nous représenter les dix manipules d'hastaires ou de princès séparés entro eux, dans leur ligne respective, par des intervalles égaix à leur front, à cela près qu'aux vides de la première ligne correspondent les pleins de la deuxième, et vice versi!

La troisième ligne est formée des dix manipules de triaires, dont les centres répondent perpendiculairement aux centres des manipules d'hastaires. C'est à cette disposition que les tacticiens donnent le nom d'ordre en quinconce (1).

Les Anciens n'ont pas été plus soigneux de nous faire connaître la distauce d'une ligne à l'autre, mais on sait encore par différens exemples, tels que les dispositions de César contre Afranius, que cette distance n'excéduit pas quarante à cinquante toises (2). On ne trouve, pas

(1) M. le général Rogniat a ténié d'expliquer antrement l'ordre légionaire, mais son commentaire ne aurait être admit. Voyes fourrage tièr-censquable qu'il a publié sons le titre de Considérations un l'art de la Guerre. Consulter en même temps la réfunitoir qu'en a faite M. le colonel Marbot: c'est un cours d'étude militaire complet.

(a) Ceur et Afranus, esti dit dus les Commentires au uijet de la genere civile, compiente i teste pelle dainne l'un de l'untre. Le anaregee du comp d'Afranius étaient terminés, ceux de Ceux ne l'écure per secore. Les Afranius, pour les intercompre, donneur le signal, dont sortir leurs légion - les singuel a bailei devant le camp; ¿Genrappelle les siennes du travil, fait sisembler toûte sa cavaleire, et se met en hatille un rois ligges ils permètre de quarte chiories de chacune de ser claq légions, in seconde de trois, et la troisième de trois encore. Chaque légion site ai rail distribuée par échlories de chacune de ser claq légions, in seconde de trois, et la troisième de trois encore. Chaque légio estar sin distribuée par échloris dans les trois lignes; les archers et lès fronders se tembéré.

d'ailleurs qu'elle fit moindre que dix à douze toises (1). Le manipule avait ses officiers particuliers sur lesquels reposaient tous les détails de discipline, d'instruction et de service journalier. C'était au plus ancien des deux centurions ou capitaines dont les centuries composaient le manipule qu'appartensit de droit le commandement, La place de cet officier était à l'extrême droite du premier sang, tandis que celle du second centurion était à la, gauche de ce uneme rang. Les Romains, pour rappeler la dignité de chef du manipule, le désignaient par le nont de primipile.

Deux serre-liles, nommés par les centurions euxmémes, étaient en outre placés l'un à la droite, l'autre à la gauche du dernier rang. Ces deux sous-officiers complétaient l'encadrement de l'ordonnance et en maintonaient la symétrie.

On trouvait encore d'autres officiers et sous-officiers dans chaque classe de soldats légionaires : les uns étaient chargés du tracé manuel du camp, les autres de trasscrire les ordres ou de les porter dans les chambrées ; d'autres enfin étaient appelés à l'honorable fonction de porte-cossigne.

Sous le rapport administratif, les vélites ne formaient

deux lignes de ses cinq légions, et une troitème de ses anxilières qui servaient de réserve. Comme il n'y avoit pas plus de toris cent coisse du comp d'Afranius à colsi de Cétar, et que chaque année rangée un trois lignes occupais le tiere de cet espace, il en résulte que les intervalles entre chaque ligne ne dépassaient pas quarante à cinquante toises.

(1) On trouve dans M. de Carrion-Nisss que la distance de la queue de la première ligne à la tête de la troisième était de cent onze pieds. M. le général Bognial porte à trente toises la distance d'une ligne à la suivante. point un corps particulier; ils étaient répartis, pour vivro et pour camper, dans les trois classes de soldats de rang, proportionnellement à la force numérique de ceux-ci. On s'en tint presque toujours à ne leur donner des officiers que pendant la durée seule de l'action. En outre du signe de ralliement ou drapeau particulier de chaque manipule, la légion avait une sigle pour enseigne générale. Les Romains rendaient une sorte de culte à leurs aigles et drapeaux, et tous s'empressaient à les défendre jusqu'à la mort.

Les Romains avaient fait peu de progrès dans la cavalerie, lorsqu'ils eurent à combattre les Thessaliens qui servaient dans l'armée de Pyrrhus; ils sentirent alors l'importance de cette arme; toutefois elle fut peu nombreuse et peu redoutable dans leurs armées jusqu'a l'époque où ils connuent les Numides, à l'instar desquels Scipion entreprit de discipliner la cavalerie romaine.

Les cavaliers légionnaires étaient choisis parmi les plus riches citoyens. Ils formaient, sous le nom de chevaliers, un ordre intermédiaire entre le sénat et le peuple. Il y avait d'ordinaire par légion trois cents chevaliers répartis en turmes ou escadrons de huit de front sur quatre de profondeur. La place habituelle de la cavalierie était aux ailes, où les turmes se rangeaient fant plein que vide.

On comptait cinq pieds environ par cavalier, afin qu'il phi facilement se servir de ses armes (i). Cette distance citait surtout nécessaire à la cavalerie légère lorsqu'il lui arrivait de faire usage des armes de jet.

Des deux officiers qu'il y avait par turme , l'un , le chef,

<sup>(1)</sup> Nous avons dit précédemment que les Romains avaient adopté la lance et l'armure des cataphiactes grecs.

tenait la droite du premier rang, l'autre la gauche du quatrième.

Les alliés étaient tenus do fournir par légion un nombre de cavaliers légers au moins doublo de celui des chevaliers. Cette cavalerie était également divisée en turmes do trente-deux hommes.

La réunion d'un certain nombre de turmes, de seize, au rapport d'Hygin, formait une masse de cavalerie que les Romains appelaient aile, et qui était commandée par un préfet (1). Quand l'infanterie pouvait tirer des localités une protection sère pour ses flancs, ou lorsque le Général voulait étonner l'ennemi par une charge imprévue, la cavalerie restait en réserve en arrière des triaires, d'où il était facile à ses petits escadrons de huit de front de s'élancer en avant des lignes, en passant par les intervalles que les manipules laissaient entre eux (2).

Nous nous sommes un peu étendu sur l'organisation de la légion, parce qu'elle était sous le double rapport de tactique et d'administration l'élément principal des forces de la république.

Une armée consulaire (3) se composait de quatre lé
(t) Il y avait ordinairement un officier général attaché spéciale-

- ineni à la cavalerie, magister equitum, dont les attributions étaient letts-étendues. Il presait rong après les consolit, on vin même quel-quefois le sénat, dans un moment de trouble, lui départir un pouvoir egal à celui du destateur. Spurior Cassius fut le premier Romain élevé à la dignité de multre de la cavalerie.
- (3) Ce fut, sain doute, dans le but de pouvoir tenir leur cavalerie en réserve en arrière des lignes, que les llomains, au lien d'adopter l'escadron de soizante-quatre hommes des Grecs, réduisirent le leur attente-deux.
- (3) Ou l'appelait sinsi parce qu'elle était presque toujours commandée por l'an des consuls en personne.

gions, dont deux levées dans Rome même et les deux autres dans les villes alliées. La force d'une pareille arméé était par conséquent de dix-huit à vingt mille combattans. Il y avait à Cannes deux doubles armées consulaires, ou seize légions, formant environ quatre-vingt mille hommes.

Polybe nous apprend que dans l'ordre habituel de l'armée, la cavalerie était réunie par moitié sur chacune des ailes, et que l'infanterie des légions romaines formait toujours le centre.

## S. III.

Nous pourrions recourir à différens écrivains pour présenter l'anslyse du mécanisme. de l'action, mois nous préférons l'extraire de Tite-Live (1), qui nous en a traismis des détails très-satisfaisans, à l'occasion d'un combat contre les Latins.

- · Dès que la légion était ainsi rangée, dit cet historien
- », (il u'entre dans aucun détail, il parle sculement de
- « trois lignes), les hastaires engageaient le combat (2); s'ils ne pouvaient pas rompre la ligne ennemie, et qu'ils
- s'ils ne pouvaient pas rompre la ligne ennemie, et qu'ils fussent repoussés, les princes les faisaient passer der-
- rière eux par les intervalles de leurs rangs, et se battaient à leur place; les hastaires les suivaient alors.
  - (1) Livre vi
- (a) Les bastaires marchient au combat Pépée dans le fourreau, tenant un pilum dans chaque main ; arrivés à douze ou quinze pas de la ligue ennenie; îls lunçient un premier pilum, et, tirant austité l'épée, ils combattient à le monière des gludieters, le pied droit en avant, le bras gundes aupportant le housèle. Ils ne le desanississiont, jumini du accond pilum, car ils se fusient privés du reil moyen de réinter à la exaderie, contre lequelle ils s'en sérvajent er guite de pique.

· Cependant les triaires restaient sons leurs enseignes. un genou en terre, couverts de leurs boucliers, leurs « piques appuyées sur le sol, la pointe haute, semblables « à des palissades plantées sur le front de la ligne. Si la a fortune se déclarait aussi contre les princes, ils se re-« tiraient peu à peu de la première ligne jusqu'aux trisires : de là le proverbe, l'affaire en est aux trigires ( (inde rem ad triarios redisse cum laboratur proverbio « usurpatum est), pour désigner une situation critique. « Alors les triaires se levaient tout à coup, ralliaient à « eux les princes et les hastaires, les recevaient dans les « intervalles de leurs rangs et formaient ainsi une seule « ligne pleine et continue avec laquelle ils fondaient sur d'ennemi : c'était le dernier espoir. Rien de plus ter-« rible aux yeux d'un ennemi qui croyait n'avoir plus à s poursuivre que des vaincus, que cette nouvelle ligne, « plus nombreuse et plus redoutable que jamais, s'élewant subitement devant lui.

Nous ajouterons, pour compléter cette description qui n'a rapport qu'aux soldats de rang, que les vétites et les autres fantassins légers se dispersaient en tireilleurs àvant que les lignes en vinssent aux mains; qu'ils se roitiraient au moment du choc en arrière et sur les flancs, d'où ils continuaient de lancer des treits pendant toute la durée du combat, et qu'enfin ils se joignaient à la cavalerie pour poursuivre l'ennemi lorsque les lignes l'avaient enfoncé (1).

<sup>(1)</sup> Le passage de Tite-Live qu'on vient de lise nons a fât nuitre, as sujet de l'ordre l'égionnaire, une opinion un pen différente de celle. de Juste-Lipse et des autres commentateurs; mais comme il ne convient pas, dans un cours élémentaire, de pastir d'une opinion particulière pout tière des conséquences et pose des principes, nous

Tite Live nous apprend encore de quelle manière les vélites coopéraient à l'action de la cavalerie. « Chaque « cavalier, selon ce qu'il en dit, prend un vélite en croupe

avons exposé d'ahord les idées généralement adoptées, et nous nous bornons à consigner les nôtres dans la note suivante.

Lorsque nous avons fait attention que les trois lignes ponvaient n'en former qu'une seule à la dernière époque du combat, nuus avons été porté à peuser que les manipules n'étaient pas espacés taut plein que vide; mais que les intervalles, dans une même ligne, devaient tonjonra être équivalens au front de deux manipules de deux antres lignes, c'est-à-dire qu'il y avait une fois et demie le front d'un manipule pour les vides des princes et des hastaires, et deux fois l'étendue da même manipale pour cenx des triaires. Cela posé, voici de quelle manière nons nous sommes représenté la légion en hataille : en première ligne, les hastaires , laissant entre chaque manipule, ainsi que nous venons de le dire, une fois et demie l'étendue d'un manipule; en deuxième ligne les princes, faisant correspondre perpendiculairement la première file de droite de chacan de leurs manipules avec la dernière file de gauche du manipule d'hastaires placé en avant; enfin, en troisième ligne, les triaires, leur premier manipule débordant les hastaires, et la première file de droite de tous les autres alignée respectivement sur la dernière file de ganche. du manipule des princes placé eu avant. On voit, en un mot, qu'au lieu d'adopter la disposition des manipules en échiquier, nous pensons qu'ila étaient formés en échelons.

On objetera pent-tres qu'il n'était pas nécessaire que les vides d'anne ligan fassart égans un front de deux manipules tirés des deux autres, pour qu'à la fin de l'action les trois lignes n'en formassent plas quiune, sans autre maneuure qu'an es imple marche directe en avant on en retraise (ear, directe, le pertes épronées par suite de l'engagement des princes et des hastaires reidaient alors les intervalue des triniers seases larges pour recevoir à la foil es nons et les autres; mais este objection ne serait pas fondées car si l'on sé rappelle que jes exercices des Rondinia étients, comme les noutres, la représentation de ce qui duit arriver sur le champ de hataille, on conviendrs qu'il était impossible, sum la condition que nous veans d'énonce, de résuis d'anget des namouves, l'une rependant de jub en

derrière lui. Ces fantassins sont accoutumés à sauter

de l'escadron, à lancer leurs traits, à rentrer dans l'es-

cadron et à se remettre en croupe, manœuvre qu'ils

e répétent souvent, et qui a rendu la cavalerie romaine a supérieure à tout autre. Mais les essais tentés au camp de Boulogne pour adjoindre ainsi les voltigeurs à la cavalerie, en les faisant seuler en croupe, ont assez mal réunsi pour au l'a soit permis de révoquer en doute le témoi-

gnage de Tite-Live sur cette manœuvre.

reinarquables et des plus importantes de la légion; et d'ailleurs, ce qui, dans une circoustance, aurait pa rendre possible la réunion des trois lignes en une seule, n'existait pas dans tout autre, à cause de la quantité très-variable de tués et de blessés.

Non feron cacoré remaquer. à l'appus de notre opinion, que dans le cai saive ordinite de l'itarciallation des princis serce les hautières (c'était particulièrement à l'aspect d'une grande masse de cavalerie enamie que les deux lignes se rémissisant en une scule ), il nu serait resté, avec des intervalles d'un monipule de lagray, na vé-lites et un autres Luttasian l'agera, sacon passage pour la retraite, si ce n'est par les flancs; pérsiale longue et périlleure pour ceut qui se seraient trouvés à eccarmoucher sur le centre de la ligne. D'un autre ché les Romaiss deviaient aroir senti; comme les Grecs et comme les Moderues, la nécessité d'avoir, dans tous les cas, des espaces vides ples ou moins grands dans leurs lignes de habille, pour facilier la circulation des officiers, et servir su mécanisme du combat.

Nous sjouterous, pour ne rien omettre, que l'ordre que nous suppouson savin spanteus à la légion eil été, dans tous les cas, plus favorable su jeu des trois lignes que celoi qui lui est attribué par les commentators, à cause qu'il n'exige pas, comme celoi-ci, on uue marçla oblique, ou un mouvement de flanc pour la réunion de ces trois lignes en uue seule; qu'en outre il ett ét d'uue exécution plus applie et plus sière à l'arriée sur le terrisui, et encoré beascoup plus propre au musiatien des intervalles et des distances dans la uurche en basialle.

Rien n'est plus ingénieux que cette disposition de la légion; tout y est calcule, tout y est prévu. D'abord les vétites préludent à l'action en se portant en avant pour retarder la marche de l'adversaire, découvrir ses intentions, épier ses mouvemens, masquer ceux de l'armée et lui donner le temps de prendre ses mesures. Les soldats de nouvelle levée, les hastaires, combattent en première ligne, sous les yeux de toute l'armée, prête à les applaudir ou à les blamer. Là, il faut foire son devoir ou périr: la fuite est impossible à ceux qui scraient accessibles à la peur. Vienuent ensuite les princes, plus avancés en âge et plus aguerris que les précédens : dans un clind'œil ils ont pu remplacer ceux-ci ou combattre avec euxen les recevant dans les intervalles de leurs rangs, on, plutôt en se portant à leur hauteur. Enfin paraît un troisième et dernier moyen pour enchaîner la victoire, ce sont les triaires, vieux guerriers que d'honorables cicatrices font distinguer des deux premières classes. Combien ne doit-on pas admirer la répartition et l'arrangement de ces différens combattans! Quoi de plus imposant que ces trois lignes prêtes à se réunir ou à se succéder les unes aux outres!

Les Romains, en laiesant ainsi des vides dans l'ordre dégionnaire, partierent de sinte à résoudre le problème des passages de ligues, dont les Grees ne pouvaient de trouver la solution avec une ordennance pleine et continue comme était celle de leur phalange. Il faut, en effet, pour qu'une ligne paisse en remplacer une autre qui a souffert dans un eag-gement, ou que l'on nit laissé à l'avance des inferralles dans la peemière, ou qu'elle maneuurs pour s'ouvris et donner passige à celle qui vient la remplacer; or, il est très dangereux, pour ne pas dire impossible, de manœurer lorsque l'on a l'epnemi sur

les bras, et que l'on combat corps à corps à la manière des Grees ou des Romains. A la vérilé, les vides de l'ordoumance légionnaire avaient bien leurs inconvéniens, mais ils étaient indispensables au jeu simultagé et combiné des trois lignes, avec les armes alors en usage (1).

Pour bien se rendre compte des principaux inconvés, niens statchés à une ligno de bataille à intervalles telle que celle de la légion, il flaut remarquer qu'il s'y trouva, uno infinité de flauts, et que les flancs sont les parties faibles de tout ordre de bataille. En effet, l'excellence d'une ordonnance se meurant par la quantité de comhattans qui prennent simultonément part à l'action, il est évident que le cas du naximum ou du minimum d'ênergie d'une troupo est en général le résultat d'un combat de front ou de flanc, car l'attaque en arrière se changeant tout coup en attaque de front, ne donne pas liert à une crise aussi forte qu'un engagement sur le flanc qui exige des manœurres souvent impossite pour rétabile l'ecombet par un changement de front.

Les Romains n'ignoraient pas les inconvéniens attachés aux lignes à intorvalles, car, plus d'une fois, ils s'étaient trouvés dans lo cas d'y renoncer et d'avoir recours à une ligne pleine pour résister aux Numides et à la cavalerio gauloise, dont tous les efforts so portaient sur les vides, pour traverser les lignes et prendro les manipules à revers. Cépendant, quoique ces lacunes dans les lignes leur eussent été souvent functes, ils n'y renoncèrent jamis qu'accidenticliement, si co n'est du temps de César, qui

<sup>(1)</sup> Le passage des lignes est en général une manouver dangereuse et difficile pour les Modernès; mais on en conçoit an moins la position de moins la position de la premiere ligne n'est engée que dans un combat de mousqueterie, et que, par consequent, l'ennemi est escore aune certaine distance.

combattit presque toujours en ordre plein (confertis co-

La formation de la ligno pleine contre la cavalerie, et la disposition contre les éléphans, sont les aeuls ordres d'exception remarquables pendant cette première époque de la légion.

Les Grecs, armés de longues sarisses et formés sur une ligne pleine de scize rangs, pouvaient très-bien arrêter les chars armés et présenter assez de résistance contro les éléphans (1) pour obliger ces animaux à s'écouler par les flancs et les intervalles de la tétraphalangarchic. Mais les Romains, avec une ordonnanco moins prosonde et des armes beaucoup plus courtes, ne pouvaient avoir recours aux mêmes expédiens pour paralyser l'effet de ces sortes d'ennemis; aussi imaginèrent-ils, au lieu de combattro les éléphans de front, de pratiquer de grandes rues dans toute la profondeur de l'ordre do bafaille, pour livrer passago à ces animaux. Ce fut avec une pareillo disposition que Scipion, à Zama, parvint à se débarrasser des éléphans qui couvraient le front de l'armée d'Annibal. Le général romain, au lieu de laisser son infanterio disposée à l'ordinaire, plaça les manipules carrément, et les faisant serrer les uns sur les autres, il transforma tout à coup l'ordonnance habituelle en une série de petites colonnes séparées par de grands intervalles par où les armés à la légère chassèrent les éléphans.

Déjà cette manœuvre avait été essayée par Régulus , Tunis , mais elle l'avait été sans succès , car les inter-

<sup>(3)</sup> Suivant Arrien, quelques éléphans auraient porté des tours, et l'on aurait armé leurs dents d'un fer sigu, pour en augmenter la force et le tranchant. On trouve dans Elien toutes sortes de détaile curieux sur les charget les éléphans.

valles qu'il laissa pour se déborrasser des éléphans de Xantippe, se treuvant trop petits, ces animaux jeterent le plus grand déserdre au centre de l'armée romaine (1).

Queique la bataille de Cannes ne soit pas assez clairement détaillée par Tite-Live, ni même par Polybe, pour qu'en puisse affirmer que les dispositions de Régulus y furent répétées, on soupçonne néanmeius que calles qui y furent prises en différaient peu.

Qui put suggérer aux Romains l'idée de ces formations et de cette tactique que nous venons d'examiner? et pourquoi tant de différence entre leurs méthodes de guerre et celles des Grecs? serait-ce que ces peuples n'eussent pas les mêmes armes , les mêmes agens de destruction? nou, à moins qu'on ne veuille tenir cempte de la longueur plus petite des piques des Remains, ce qui ne saurait être admis comme une cause suffisante de cette différence. Mais où done en chercher l'explication? dans le caractère, les intentions et la manière d'être des deux peuples Pour chaque état de la Grèce comme pour la Grèce eutière, le premier besoin était l'indépendance, qui, treuvant sa garantie dans une défensive imposante, n'admet que par exception les projets de conquête et d'agrandissement. Les Grecs eussent voulu se livrer à des guerres d'invasion qu'ils ne l'eussent pu; car il n'est pas de la nature des états fédératifs de devenir conquérans : réunis par un commun danger, ils so séparent aussitôt qu'il n'existe plus. Que plusicurs d'entre eux viennent à manifester le dessein de s'agrandir, ils porterent embrage aux autres qui, bien loin de les seconder, s'opposeront au contraire à des accroissemens dont ils seraient tôt ou tard

<sup>(1)</sup> Voyez, à la quatrième leçon, S. I, ce qui est rapporté de ces deux mémorables batailles.

la victime. Les conquêtes ne sauraient être que la conséquence d'un accord d'intérêts, de volontés et d'efferts qui ne so rencontre que dans une seule et même nation, et encore faut-il qu'elle soit nombreuse et formée depuisquelque temps en corps de peuple.

Les Grees se trouvaient donc naturellement conduits à chercher des formations et une tactique particulièrement propres à la défensive; et bien qu'on ne puisse dire s'ils se laissèrent guider par la réflexion ou par la force même des choses, toujours est-il qu'ils parvinrent à une solution fort remarquable en imaginant leur phalange : car cet ordre, pour être peu propre au mouvement et aux terrains irréguliers, n'en présentait pas moins, pour le temps, un moven par excellence de résistance, quoi de plus terrible que l'action d'une pareille masse, soit qu'elle attendit l'ennemi de pied ferme, soit qu'elle se précipitat sur lui quand il n'était plus qu'à une petite distance! ce. n'est pas que la phalange ne pût servir à opérer des invasions, surtout lorsqu'on venait à luradjoindre un surcroft de troupes légères et de cavalerie comme le firent Alexandre ot Annibal; mais bien certainement, que telle n'était pas sa destination première: Dans le cas de l'offensive, il fallait s'attendre à lui voir perdre à chaque instant une partie de sa force et de ses autres propriétés caractéristiques, par la nécessité de tenir sans cesse ses divisions et subdivisions isolées, seul moyen de lui faire acquérir, avec une mobilité qu'elle n'avait pas dans son état primitif, la faculté de s'avancer sur toutes sortes de terrains.

Est-il surprenant qu'une ordonnance aussi lourde, pussi compacte ne fitt pas du goût des Romains, habitués de bonne heure à la guerre d'invasion, et à qui l'idée de la conquête du monde devint chaque jour plus familière? n'estem pas fondé à penser que s'ils l'avaient d'abord: adoptée, l'expérience des guerres dans l'Apenniu suffit pour les engages à y renoucer, ou du moins à ne l'ad-mettre que par exception, pour donner la préférence à une autre ordonnance qui, se prétant mieux à toutes les circonstances locales, n'en serait par la même que plus mobile et plus flexible? la légion était très-propre à remplir leurs sues ambitieuses, et sans doute qu'elle fuit la conséquence du besoin qu'ils éprouvaient de s'agrandir et de parcourir lestement de grands espaces. S'il n'est pas vaisemblable qu'ils crèdrent d'un premier jet un mécanisme aussi ingénieux et aussi compliqué, tout annonce que, dès le principe, leurs efforts furent dirigés vers l'accroissement de la mobilité, et que la légion fut le résultat de modifications et de perfectionnemens apportés à de premiers essais entrepris dans cette intention.

# S. IV.

Depuis la guerre contre Jugartha, les troupes ne furrent plus rangées par manipules, ni distinguées par les noms d'hastures, princes et triaires; elles furent réparties en cohortes, et la cohorte était formée d'un manipule des trois classes de combattans qui araient primitirement existé (1). Sous le rapport administratif, les vés, lites restèrent áttachés à la cohorte comme ils l'étaient auparavant au manipule. La légion se trouva ainsi composée de dix cohortes, moitié en première ligne, moitié en seconde : la troisième ligne fut supprimée. L'ordonnance sur dix de profondeur fut conservée, et il paraît.

<sup>(1)</sup> Il parait que là dénomination de cohorte s'appliquait bien avant cette époque à la réunion des trois manipules dont il est ici question, mais elle n'avait pas alors l'acception qu'elle eut depuis.

que dans le principe de cette organisation, les hastires formierne les quatres premiers rang, les princes les quatres suivans, et les triaires les deux derniers. Les co-bortes farent disposées dans les lignes de la même manière quo les manipules, c'est-à-dire tant plein que vide et echiquier. C'est à cette modification de l'ordonnance première de la légion que l'on donne le nom d'ordre de Marius (1).

Quelques écrivains ont pensé que la cohorte fut uno invention funeste à la milica romsine. Cela est vrai, si fou considère soulement l'espèce de recrues que Marius y introduisit (a); mais, envisagée sous un rapport pur ceuent tactique, et comme élément principal et constitutif da la légion, la cohorte est très-supérieure au manipule. C'est, en effet, ce dont on derrait déjà être en partie convaincu, lorsque l'on fait atteution qu'avec la cohorte, le nombre des intervalles étant diminés, les liques ont moins de flancs, et présentent par conséquent moins de points faibles. Mais voici un caisonnement plus conclusat encre à l'appui de notre opiniou.

Déjà, nous avons fait pressentir dans la première de nos leçons, qu'il existait certaines limites entre lesquelles l'expérience et le jugement prescrivaient de tenir le

(t) Dureau de Lamalle et quelques antres sont d'avis que les changemens opèrés par Marius dans l'ordonnance légionnaire entent lieu dans la guerre contreles Cimbres. (Voyer les notes de ce araducteur sur Salluste et Tacite.)

(5) Marian, cherchant à se faire une clientelle coutre Sylla, dont le crédit et les taleas étaient le plui puissant obsticele à set vues ambitieuses, q'entora de créature ple plus vilende la coriété, et peuple lec légions d'affranchis et d'esclaves. On sait que cette meşure désastreuse dat unes des causes de la ruine des institutions militaires du prouje rémais.

nombre de combattans de la subdivision d'une troupe quo l'on appelle unité de force. Ces limites reposent sur les considérations suivantes : dans une armée formée de subdivisions trop faibles, les ordres se transmettent difficilement, les mouvemens sont lents et sans ensemble : les lignes ont un grand nombre de lacunes et sont flottantes, les méprises sont fréquentes. D'ailleurs, après une campagno de quelques jours, des marches forcées ou une action sanglante, quelques-unes de ces subdivisions sont réduites aux cadres, et l'armée finit par tratper à sa suite une multitude de non-combattans. Une subdivision trop nombreuse ne remplirait pas non plus les conditions auxquelles doit être assujétie l'unité de force : bientôt un seul homme cesserait d'en pouvoir discipliner et surveiller tous les élémens, et sa voix ne serait plus entendue de tous à la fois. La confusion s'accroft avec le nombre, la mobilité se perd, et, enfin, la difficulté de trouver des terrains favorables au combat et anx manœuvres est d'autant plus grande qu'une troupe est plus nombreuse.

Ces réllexions appliquées au cas dont il s'agit démontrent, ce nous semble, jusqu'u l'évidence, qu'avec une consistance plus forte que le manipule, la coborte jouissait comme lûi, et à un degré aussi élevé, des propriètés ossentielles à touto unité de force des troupes; c'estàdire que les trois cents hommes de la coborte pouvaient, comme les cent vingt du manipule, être surveillés et excités de la voix et du goste par un seul homme, et qu'enfin tous étaient à portée d'exécuter spontanément ses commandemens dans touté circonstance (1). Disons,

<sup>(1)</sup> L'organisation de nos bataillons modernes ne laisse aucun doute à ce sujet.

pour terminer, qu'indépendamment de la troisième ligne, la formation de l'ordre de bataille et le mécanisme du combat étaient plus simples et plus rapides avec les cohortes.

Qu'on reproche à Marius d'avoir privé la légion de sa réserve en supprimant la troisième ligne, on aura raison, puisqu'en effet la deuxième ligne pouvait être engagée d'un instant à l'autre, indépendamment de la volonté du Général, pour fermer les vides de la première; et que le caractère essentiel d'une réserve est de rester fraîche et disponible pour frapper les coups décisifs et parer aux accidens si imprévus et si fréquens d'une bataille. Quoiqu'il soit arrivé plus d'une fois qu'un Général habile ait disposé de sa réserve dès le commencement d'une action, pour profiter d'une faute commise par l'ennemi , lui teudre un piège ou lui donner le change, il ne s'ensuit pas' que, dans tous les cas, on puisse considérer comme réserve des troupes qui pouvent agir depuis le commencement du combat jusqu'à la fin , et qui sont indispensables à son mécanisme.

Marius n'introduisit aucun changement remarquable dans l'ordonnance et la taclique de la cavalerie; mais il porta la corruption dans cette arme, eu la recrutant indistinctement dans toutes else classes du peuple, "au mépris de règlemens aussi ancieus que Rome mêmes."

Les dissensions de Marius et de Sylla déterminèrent de notables et funçates changemens dans l'expfit, les maurs et la manière d'être de la milice. L'un avait isolé l'armée de la nation en la pouplait de gens sans aveu; l'autre vait accru le yrétentions des soldats en leur distribunt, les terres confisquées pendant la guerre civile ; tous deux avaient tenté d'autrepe le, pouvoir en caressant l'armée; et bing que tous deux caschui choué, ils n'en avaient

pas moins préparé, pour un avenir prochain, le triomphe du camp sur la cité (1). La république, il est rai, poursuivait ses conquétes avec plus de bonbuer que jamais; 
mais il semble qu'elle ne le fit que pour s'écrouler ensuite 
avec plus de fracas. Frappée dans ses institutions, elle ne, 
trouvait plus qu'une faible parentie dans l'autorité du 
sénat. Des factions s'étaient élerées au sein de la société, 
et le peuple, incapable d'apprécier et de défendre une 
liberté fondée sur les lois, ne méritait plus, par célaméme, d'en ressentir les bienfaits. Dans cet état de choses, 
il ne fallait done plus qu'un hemme pour réaliser les projets de Marius et de Sylla; tout à coup cet homme parait, 
César, dont l'adresse égale l'ambition, a bientôt réinit 
nous les mémes enseignes les soldats des deux partis pour 
en faire les instrumeus de 2s gloire et de 2s apuissance.

Entre les mains de ce grand capitaire l'ordonnance de Marius devait éprouver des améliorations; la troisième ligne fus rétablie pour servir de réserve; et souvent les cohortes combattient servées, sans intervalles entre elles. Sans préteadre que la ligne pleine fit d'exemue d'un usage habited. Les Commentaires font foi qu'on s'en servait journellement pour arrêter la fouque impétueuse des Gaulois. Soit nécessité, soit calcul de la part de César, il n'en est pas moins vrai que cette manière de disposer les cohortes était, comme ordre habitud, un par cêtrograde, un retour vers la phalagne, dont l'infériorité sur

<sup>(1)</sup> Sylla, comme nous l'apprenti Sallute, ruina dans son expédition d'Asie toute la discipline militaire, il accoutume son semie aux rapines, « bui donne des besoins qu'elle p'avoit jamis eus. De corrompus qu'ille, éniest, ses soldan deviarent corrupteurs à l'entretour en Italie. Il furle premier a energier sur Generous rominia à violer l'autre de la liberté lorsqu'arrès un access remporté aux son rival, il ous eutrer dans Rome à mais semiée.

l'ancienne legion est si bien constatée par l'exact et judicieux Polybe.

On est, au reste, porté à croire que la ligne pleine était un ordre d'exception dont César se servit en raison des circonstances : les dispositions contre Afranius , dont il a été fait mention dans une des notes précédentes, en sont une preuve; et la bataille de Pharsale en fournit une autre. César, dont l'armée ne s'élevait pas à la moitié de celle de son adversaire (1), disposa ses cohortes avec de plus grands intervalles que de coutume, pour n'être pas débordé et pris à revers. Il s'aperçoit vers le milieu de l'action que la nombreuse cavalerie ennemie menace de tourner une de ses ailes : il n'hésite pas , et tirant six cohortes de sa troisième ligne, il les forme en phalange et les oppose avec succès à cette cavalerie. On se rappelle que ce fut alors qu'il recommanda à ses soldats de frapper au visage les jeunes chevaliers romains que Pompée avait enrôlés, et qu'il connaissait pour être plus jaloux de leur figure que de leur honneur.

(1) César n'avait que vingt-deux mille hommes d'infanterie et mille de cavalerie, tandis que l'armée de Pompée s'élevait à quarante-cinq mille fantassins et sept mille cavaliers.



# QUATRIEME LECON.

#### ART MILITAIRE CHEZ LES ROMAINS.

5. I. Décadence de la milice romaine. — Causes militaires de cutte décedence. — Multiplicité des machines la suite des légious. — Besucoup de villes et de villege sont enlourés d'énecientes créselese. — Multiplicité des grades et des distinctions hotonifiques. — S. H. Castranéstion. — Détails ou campenent d'une arriée consulsire. — Des retranchemens qui entourisent le camp. — S. HI. Remarques et documens particuliers. — Deggées et virres du soldat en campagne. — De la solde. — S. IV. Des peines et défitts militaires. — Des récompuses.

# S. I.

L'établissement de la monarchie, Join d'apporter ramide aux pernicieuses innovations des demières années
de la république, précipita au contraire la ruine des institutions qui avaient fait la gloire et la puissance de Rome.
Auguste n'ignorait pas de quelles troupes il avait hérité;
mais le mal était déjà trop profondément enraciné pour
être entièrement détruit. Les colonies militaires qu'il établit
n'étaient qu'un palliatif plus propre à antisfaire la cupidité
d'une soldatesque effrénée qu'a réstablir l'ordre et la discipline. Il n'était plus ce temps où les Romains préféraient
vivre pauvres sous un gouvernement riche, que d'être viches
sous un gouvernement plaver. Soldats et chiègens, l'ous.

et par tous les moyens, s'efforçaient de s'enrichir. De l'or et du repos, tels étaient l'unique bien et la pensée dominante de chacun.

L'éloignement d'ésormais indispensable des légions, altérait parmi elles l'attachement à la patrie et le respect pour les lois : habituées à no voir, à n'entendre que leur Général, elles fondaient sur lui toutes leurs espérances, et, même sams le vouloir, l'exectient à devenir factieux. Rome s'effisissait sous son propre poids.

Cependant Augusto, par de continuelles apparitions au miliou des troupes, par ses goûts simples, et autrout par son adresse à écarter les plus mutins, parvint à empécher de plus grands maux, et les barbares, sous son règne, furent toujours arrêtés sur les frontières (1).

Co prince ne changes rien à l'organisation légionnaire de Marius: c'est du moins ce qui résulte des détails que donne Mezeray sur les huit légions cantonnées entre la Meuse et le Rhin pour la défense de cette partie des Gaules (4), Comme ce passage est instructif pour notro objet, nous allons le transcrire textuellement:

4 Ces huit légions avec leurs officiers, dit cet histocrien (5), et avec les troupes auxiliaires que chaque pros vince est obligée de fournir, faisaient en tout plur de cent quatre mille combattans, sans compter cent qui étaient sur les flottes (4). La légion était en ce temps-là

<sup>(1)</sup> La première coalition des penples de Germanie contre les Remains dura près de trente ans, et donna heaucoup de peine à Auguste et à ses licutenans.

<sup>(</sup>a) Il parsit meme que l'ordonnance de Marins fut maintenue sans changement notable, jusqu'au règne d'Adrien.

<sup>(3)</sup> Histoire de France avant Clovis, page 40, édition in-4°.

<sup>(4)</sup> Les Romains entretenaient de petites embarcations armées sur le Rhin popr en défendrete passage.

d'environ six mille fantassins et d'un escadron ou aile de trois cents chevaux; les fantassins, de trois espèces ou ordres assez pesamment armés, sans compter les gens de trait et de fronde, qui ne l'étaient que légèrement et ne combattaient point en rang mais épars. La eavalerie était toute d'une seule sorte. Les fantassins de chaque légion se divisaient en dix cohortes, la cohorte en trois manipules, le manipule en deux centuries ; a après Tibère on ne parla plus de manipules, mais de centuries seulement. Le Général choisissait les plus braves de ses cohortes et en faisait une pour sa gardo qu'il nommait Prétorienne, Auguste en eut neuf, ses successeurs encore davantage. L'escadron de trois eents chevaux se partageait en dix turmes; chaque turme avait trois décuries ou dizaines. Le premier décurion des trois s'appelait aussi préset; chaque centurio, comme chaque turme, avait son enseigne et un officier qui la portait: celle de la première centurie, et l'unique de cette espèce dans une légion, était une aigle perchée et les ailes déployées; les autres centuries avaient quelques bêtes féroces et terribles, comme un lion, un sanglier, un loup, un taureau. Les enseignes de la « cavalerie étaient des drapeaux ou espèces de cornettes carrées; celles de l'infanterie, jusqu'à Trajan, furent des figures massives plantées au bout d'une grosse dee mi-pique; mais depuis on les fit de drap ou autre étoffe, taillée en forme de serpens et de dragons. Il y avait un dragon à chaque cohorte: à cause de quoi les porteenseignes s'appelaient dragonnaires. Il y avait aussi l'enscigne impériale, et eeux qui la portaient se nommaient images, imaginarii; car on y avait mis des a images des empereurs en la place de celles des dieux, « depuis qu'une détestable flatterie leur avait déféré les

honneurs divins. Voilà ponrquoi les soldats adoraient leurs enseignes avec un culte fort religieux. Il v avait dans la légion soixante centurions, le premier se nommait primipilaire : trente décurions, dont le premier a portait le titre de préfet : et six tribuns qui la commana daient toute, mais tour à tour et deux ensemble. Avec chaque légion on joignait l'aile ou corne des troupes auxiliaires; je tronve qu'on lui donnait l'un et l'autre de ces noms, quoique le mot d'aile soit plus propre et e plus ordinaire pour la cavalerie. Cette aile avait un a pareil nombre d'infanterie, et autant de cohortes et de centuries que la légion, mais deux fois autant de cavalerie, savoir : six cents chevaux en dix turmes. Ceux qui faisaient la charge de tribuns sur chaque aile s'appelaient préfets; ces froupes des associés n'étaient par a manière de dire que les accessoires des légions; ainsi elles a p'avaient point d'aigles, mais seulement d'autres enseignes, et quand l'armée se trouvait en corps, elle obéissait non-sculement au général et aux légals, qui étaient comme les aides et le conseil du général, mais aussi à des préfets ou maréchaux de camp. Outre ces huit légions, il me semble qu'il y avait encore dans les Gaules quelques cohortes franches, qui n'étaient d'aucune a légion, et quelques ailes de cavalerie gauloise non attachées à l'infanterie, qui devaient être fournies seulement, non pas entretenues par les cités. Avec tout cela, « les Romains faisaient aussi marcher les milices ou les « communes des Gaules quand it leur plaisait, mais à dire vrai c'était plus pour la montre que pour l'effet; car elles étaient peu aguerries, n'ayant point d'armes que celles qu'ils leur fournissaient et même étant dée fendu d'en forger ailleurs que dans les arsenaux. » Nous avons noté comme une première cause de la décadence de la milice remaine, les guerres civiles commencées au temps de Marius, et l'admission dans les légions des profètaires et des afficanchis. De nouveaux germes d'abâtardissement et de destruction se développèrent en foule sous l'empire; ils étaient d'autant plus difficiles à cutirper qu'ils adhéraient aux basse auèmes de l'édifice politique, et qu'ils puissient leur existence d'ans la nécessité, devenue chaque jour plus impérieuse de défendre, une immonse circonseription de frontières, et do, fondre en meal neunle vintr nations différentes.

Montesquieu et sustout l'historien anglais Gibbon (1), ont embrassé, discuté et commend dans tous leurs celles, les causes, tant morales que politiques et militaires, de la ruine des institutions et de la puissance des Romains ; il ne peut être de notre objet de suivre dans leurs savantes explorations; ces écuissuis justemenérellerse, et nous allois nous borner à l'indication de quelques unes des causes militaires de ce grand noulrege de la civilisation et fice artis.

Nous remarquerous en pranier, Îleu qu'en laissant tomber en déauétude la loi qui obligeait à un certain nombre d'années de service les candidats aux emplois civils. Auguste poeta à l'espetit militaire et à l'émulation, un préfudice que l'en ne saurait décrire. Dous des solidats qui n'etaient dejà plus électrisés par l'emour de la patrie, l'espoir de parrenie à quelques uns de ces emplois derait être un puissant moitif d'attachement aux drapeaux, et de respect pour l'ordre et la discipline. Privés de cet espoir, les véterns ne virant plus que les inconvéniens de l'état militaire, qu'ils regardérent dès lors

<sup>(1)</sup> Son ouvrage, publié sur la fin du siècle dernier, a été récemment traduit par M. Guizot.

comme un métier sans fin ni chances; les jennes gens, pour qui ce métier eut chaque jour moins d'attraits, se refusèrent à le commencer, pour s'adonner à quelque autre carrière moins ingrate et plus douce.

On sait combien fut grânde à Rome l'alarme occasionée par le massacre, des légions de Quintilius Varus en Germanie. Auguste, pour réparer un si grand désastre, et résister à l'attaque générale à laquelle semblaient se préparer les Barbares, appela sous ses enseignes le cinquième homme en état de porter les armes, enrôlant indistinctement les fils des affranchis et même les esclaves. Cette levée opérée à la hâte et sur toutes les classes à la fois, développa et enracima dans l'armée de nouveaux germes d'indiscipline et de corruption.

Parmi cette foule de mesures que provoqua la seule force des choses, il en est une qui fut particulièrement funeste dans ses résultats : ce fut l'admission des peuples vaincus dans les légions; de ces peuples que les Romains n'admettaient auparavant qu'en qualité d'armés à la légare ou de soldats du dernier ordre. Cette mesure, qui n'était qu'une extension de l'exemple donné par Marius et les autres principaux fauteurs des troubles civils, déstrainist, avec l'esprit de corps, le prestige attaché aux anciennes légions.

Les nombreuses proscriptions de Sévère et de ses succeseurs firent passer chez les Barbares une foule de connaissancés et de talens qu'il utilisèrent contre l'empire. Rome fournissait des armes à ses ennemis. Beancoup d'officiers et de soldats se retirèrent alors chez les Parthes : ils leur portèrent ce qui manquait à leur artmilitaire; ils leur apprirent à faire usage des armes romaines, et mêmo à en fabriquer; ce qu'ilt que ces peuples redoublèrent. d'audace et d'efforts.

Il faut sussi regarder comme une source de corruption pour les uns et de découragement pour les autres . l'intolérable classement de la milice en troupes palatines ou de la cour et en troupes des frontières, établi au temps de Constantin. « Les premières, ainsi que le dit Gib-. bon (1), fières de la supériorité de leur solde et de « leurs priviléges , passaient tranquillement leur vie au centre de l'empire, et les villes les plus florissantes gémissaient sous l'insupportable oppression des quartiers militaires. Les soldats perdaient insensiblement l'esprit « de leur état et prenaient tous les vices de l'oisivete.......formidables pour leurs concilovens, ils tremblaient à la vue des Barbares (2). Les troupes connues s sous le nom de gardes des frontières auraient pn sufs fire à une défense ordinaire; mals elles étaient décous ragées par cette humiliante réflexion, que tandis a qu'elles étaiont exposées toute l'année aux travaux et aux dangors d'une guerro continuelle, elles n'obtea naient qu'environ les deux tiers de la paye et des émo-« lumens qu'on prodiguait aux troupes de l'intérieur. »

Les Romains étaient parvenus à soumet tre les nations, non seulement par leur supériorité dans l'art de la guerre. mais aussi par leur prudence, leur constance et leur amour pour la gloire et pour la patrie. Lorsque sous les emperours, toutes ces vertus se surent évanouies, ils n'en conservèrent pas moins ce qu'ils avaient acquis tant que l'art militaire leur resta; mais la corruption ne se fut pas plutôt introduite dans la milice même, qu'ils devinrent la proie de tous les peuples qui voulurent les envahir;

<sup>(1)</sup> Tome III , chapitre xvII.

<sup>(</sup>a) Ferox erat in suos miles et rapax, ignarus verò in hostes et fractus ( Ammien ).

et telle était cette corruption sous le Bas-Empire, que, dans l'impossibilité de se désendre par eux-mêmes, ils avaient recours à des stipendiaires barbares pour contenir et repousser les Barbares (1)! « Les plus hardis d'entre les Scythes, les Goths et les Germains, dit encore Gib-. bon (2), qui mettaient leur bonheur dans la guerre, trouvant plus de profit à défendre qu'à ravager les pro-« vinces, non seulement s'enrôlaient parmi les troppes auxiliaires de l'empire, mais étaient encore reçus « dans les légions et parmi les plus distinguées des troupes palatines. Admis familièrement chez les citoyens, a ils apprenaient à mépriser leurs mœurs et à imiter leurs arts. Ils secouèrent le respect que l'orgneil des Roa mains n'avait dû qu'à leur ignorance, et ils acquirent « la possession des avantages qui soutenaient encore la grandeur expirante de leurs ânciens mattres. »

Comme le mai ne se développa que graduellement, la guerre se soutint long-temps loin de l'Italie; mais alors -les empereurs fixés pour la plupart à Rome, ne pouvaient mesurer la grandeur du péril qui menaçait leur puissance: ils le pouvaient d'autant moins qu'une distance démesurée les aéparait des frontières et qu'ils ignoraient nos moyens actuels de correspondance (5).

Quelques-uns cependant entreprirent d'opposer une digue au torrent : Vespasien, Titus, Trajan furent de co nombre. Adrien (4) et Sévère firent la guerre cux-mêmes

<sup>(</sup>i) Les Romains avident pris une telle aversion pour la profession des armes, que, pour s'y soustraire, benneunt se coupsient les doigtes de la main droite. Les historieus sont remonter au temps d'Auguste les premiers exemples d'une mutilation aussi infamante.
(a) Tome un y-chapitre s'un.

<sup>(3)</sup> Les télégraphes, les bateaux à vapeur, etc.

<sup>(4)</sup> Les frontières de l'empire furent envalues pour la première.

ct la firent en gens expérimentés; mais des princes saus énergie ou des tyrens succédaient à ces grands hommes, et leurs agge meures étaient ensevelres dans leurs fombes. Les ressorts du gouvernement se relachaient de nouveau les plaies politiques devenaient plus profondes et plus incurables. Les légions, dit Guibert, vendaient l'empire au lieu de le défendre; Rome ne put survivre à tante, de corruption, des essains de Gothe, de l'uns, de Vandales, attaquèrent l'empire : ils vinrent avec fe

nombre et le courage, et en ne leur opposa ni le courage qui supplée quelquefois à la discipline; ni la discipline, qui peut suppléer au courage. »

Rien n'atteste mieux la décadence de la milice romaine, sous les empereurs que la grande militiplicité des machiques attachées aux légions. L'emploi immodéré des agens extraordinaires à la guerre nuit ordinairement à la mobifilité qui est une des qualités les plus essentielles, à une armée, et rend le soldat accessible à la peur en l'habituant à ne plus compter sur lui seul : tout le monde reconnaît que l'hommo-est plus craintif derrière un parapet qu'en rase campagne; et n'a-t-on pas vu, plus d'une fois. l'énergie d'une troupe se trouver tout à coup paralysée ou au moins ralentie par l'absence de quelques canons aur l'appui desquels elle comptait? « L'homme a tou, jours été et sera toujours le grand et véritable instru « mont de la guerre, dit M. Carrison-Niss.

Polybe et les autresécrivains antérieurs au règne d'Auguste ne parient point de machines de hataille attachées aux légions; d'après eux, l'usage en était toujours restreint à l'attaque ou à la défense des villes, des retren-

fois sous Adrien, qui fut à la fois capitaine et homme d'état; mais que pouvait-il contre la force des choses? chemens ou de quelques points particuliers, tels qu'un gué, un pont, un dédité, etc., etc... On voit que ce n'était slors qu'une sorte de gresse artillerie, d'artillerie de position. Tacte est le premier à faire mention de balistes attachées aux légions : ainsi, il paraltrait que cet usage pe fut établi qu'avec la monarchie, et vraisemblablement dans le même temps que les légions devinrent permanentes.

Ce ne sut au reste que successivement et à mesure de l'abstardissement de la milice que le nombre des machines devint plus considérable. L'abus en était déjà excessit dans les premiers temps du Bas-Empire. Végèce, qui écrivait à cette époque (1), nous en soumit une preuve,

dans le passage suivant :

 La légion, dit-il, est munie de balistes montées sur des affats roulans, trataées par des mulets, et servies e chacune par une chambrée c'est-à dire onze soldats e do la cepturie à qui elle appartient.

Ces machines ne servent pus seulement pour la dé-« lense des camps , on les place aussi sur les champs de

a bataille, derrière les pesamment armés. »

Il y avait, indépendamment de ces balistes, une catapulte par cohorte, destinée à lancer des pierres et plus souvent des traits.

Les machines dont le tir était horizontal se plaçaient sur les flames et dans les intervalles de la première ligne. On tenait les autres en arrière, d'où elles lançaient des pierres et des balles suivant une trajectoire parabolique.

Il faut encore regarder, sinon comme l'une des causes premières de la décadence de la milice romaine, mais du moins comme une mesure des plus propres à y mettre

<sup>(1)</sup> Sous l'empereur Valentinien II.

ultérieurement le comble, cet usage ou furent quelquesuns des derniers empereurs d'élever partout des tours et. des murs d'enceinte. Les Romains qu'on nous montre si exacts à se retrancher, construisirent généralement peu de places fortes dans les beaux temps de leur milice. Mais quand, par la nullité de leurs armées, les frontières ne couvrirent plus l'intérieur, il fallut le fortifier; et alors on eut davantage de places et moins de forces ; davantage de refuges et moins de sécurité. La campagne n'étant plus habitable qu'autour des enceintes fortifiées, on en bâtit de toutes parts. Il en était comme de la France au temps des Normands : tous ses villages étaient alors entourés de murs, et jamais elle n'offrit moins de resistance. Ainsi, toutes ces listes de noms de forts et de châteaux dont l'historien Procope a couvert des pages entières , ne sont que des monumens de la faiblesse de l'empire (1).

L'ordonnance légiounsire éprouve et devait éprouver de fréquentes variations pendant les cours de la décadence de la milice (3); car du môment of le pasée n'est plus-consulté, les principées e perdent et l'on ne marche plus-que de système en système Cv., c'est ce qui devait nécessairement avoir liqu dans un temps où l'armée appeluit au trône tel Général qui avait pu flutter sé goûts et tolérers ses vices; tout devait être changé, modifié par, levinouvel empereur, sous peine d'encourir, la disgrace de ces mêmes facticus, qui l'assient étu et par l'assifiance et la volonte desquels il réganit. De la ces nombreures

<sup>(1)</sup> Grandeur et décadence des Romains, chapitre 1x.

<sup>(2)</sup> Il.y eut telles époques où l'on compta jusqu'à ceut trente légions; mais à peine étaient-elles de quinze cents hommes chacune, on les réduisaitainsi pour quelles fussent moins redoutables à l'autorité.

révolutions dans tous les ordres de l'état et surtout dans

Tantot les soldats furent dispensés d'élever des retranchemens , et tantôt de porter des armes défensives , comme cela so vit sous l'empereur Gratien. Ce n'est pas qu'entre les mains de gens sans discipline et sans courage, de tels moyens ne perdissent en grande partie leurs propriétés ruais encore étaient-ils de quelque efficacité contre les fleches du Parthe et le javelot du Gormain.

Geux des empereurs qui, à partir du premier Antonin, essayèrent de rétablir la discipline, ou qui seulement osèrent parler de répression, furent presque toujours massacrés par les soldats.

Une chose digne de remarque au milicu du chaes de ces révolutions politiques et militaires, c'est qu'en vit fréquemment la légion se rapprocher de la phalange. C'était moins l'effet du caprice que celui d'un changement d'attitude et de manière d'être : au besoin de conquérir avait succèdé celui de conserver; et, quoique supérieure à la phalange dans l'offensive, la légion convenit souvent moins dans la éfénsive. Mais ce qui surtout explique celte tendance à imiter toujours les Grees; c'est la nécessité où furent presque toujours les Romains de résister à des peuples généralement forts en cavaleric.

Tantôt la légion fut formée sur deux lignes, tantôt sur une seule, ainsi qu'il arriva sous le règne d'Alexandre Sévère (1).

Au temps de Végèce, on combattait sur deux lignes de cohortes, disposées en échiquier, à peu près commo à l'époque de Marius; mais la cohorte, alors formée de quatre rangs, dont le premier seul pesamment armé;

<sup>(1)</sup> Voyez l'ouvrage de M. de Carrion-Nisas, tome 1, page 294.

n'avait pas la même consistance que celle de Marius. Il y avait oncore, il est yrai, dans la légion de Végèce une petite réserve d'un seul rang, indépendante des lignes; mais, ni cotte réserve, ni les machines répandues en grand nombre dans tous les intervalles de la première ligne, ne peuvent la rendre comparable à celle de Polybe ni même à celle de Marius (1).

On doit encôre attribuer la décadence de l'état militaire sous les empereurs, à une profusion excessive de privilèges et de distinctions honorifiques accordés à l'armée : car les récompenses cessent d'être les mobiles des grandes actions dès qu'elles sont prodiguées. Ce fut surtout depuis la translation du siège de l'empire à Bysance que l'on vit les abus de cette espèce se multiplier rapidement dans les troupes. Peu-ter faut-il en chercher les causes dans l'influence du climat et des mœurs d'Orient ; c'est ainsi que l'out pensé M. de Carrion-Nisas et quelques autres écrivains (a).

On aurait peine à croire à la multiplicité des grades, des priviléges et des distinctions qui subsistaient dans l'armée à l'époque de Végèce, si cet écrivain n'avait pris la peine de nous en faire la longue et faştidieuse énumération dans son deuxième livre.

<sup>(1)</sup> Livre 111, chapitre 21v des institutions de Végèce.

<sup>(2)</sup> Ainsi que le remarque Montesquieu, l'infanterie des tégions d'Europe valut ioujours mieux qua celle des tégions levées en Asie, tandis que c'était tout le contrairé pour la exvalerie. (Voyez les chapitres xv1 et 221 de la Grandeur et Décadence des Romains.)

### S. H.

Si l'on en croit Tite Live, les Romains campaient au hasard, anns abeuno règle fixe, avant d'avoir eu occasion d'observer les dispositions d'un camp abandonné par Pyrchus, qui leur fournit les premières notions de castramétation (1). Quoi qu'il en soit, aucun peuple, ancien ou moderne, ne les à surpassés dans l'art de tracer des camps et de les défendre par des retranchemens.

Le camp d'une armée consulaire avait la forme d'un carré dont le pourtour était d'environ treize à quatorze ceuts foises. Dans le cas assez rare de la réunion de deux armées, le camp s'allongeait et prenait la figure d'un vaste rectangle.

Les Romains, sans camper précisément suivant l'ordro même de bateille, partageaient néammoins la capacité intérieure du camp de manèrer que les troupes pussent se porter, sans confusion et le plus vite possible, sur les parties de l'enceinte qu'elles étaient chargées de défendre.

L'usage était de camper sous des tentes disposées par files perpendiculaires seu front du camp (2). Les deux légions romaines d'une armée consulaire ne demandaient que quatre doubles files de tentes pour leur logement. Les alliés n'en exigeaient que la même quantité, lorsqu'on

<sup>(1)</sup> Folsid n'est pas de cet avis; mais nous aimons mieux croire Tite-Live qu'un écrivain moderne très savant d'ailleurs.

<sup>&#</sup>x27;(s) On choisissait pour front du camp celui des cotes de l'encelute qui était le plus exposé aux insultes de l'ensemi, ou bira encore le plus commode pour la circulation à l'extérieur et les approvisionnemens.

en avait retranché la cavalerie extraordinaire qui campait séparément autour de la tente du consul. La proportion des différens ordres de soldats était telle, que chacun d'eux occupait juste une sile de tentes simples. Les vélites, comme nous l'avons dit, étaient répartis pour vivre et pour camper dans les trois classes des soldats de

Cola posé, voici quel était l'ordre du campement : à l'extrême droite du camp était la première légion des alliés, occupant quatre files de tentes, ou pour mienx dire, deux doubles files. On y trouvait d'abord les hastaires et les princes, adossés les uns aux autres, les premiers faisant face au retranchement. Au-delà de la première rue, et vis-à-vis les princes, étaient les triaires ; . auxquels était opposée, la cavalerie. Là se bornait le campement de la première légion des alliés.

En continuant d'avancer vers la gauche, on trouvait au-delà de la seconde rue la première légion remaine ; et d'abord les hastaires tournés vers la cavalerie alliée; les princes leur étaient adossés. Plus loin et vis à-vis ces derniers, campaient les triaires avec la cavalérie derrière eux. Là se terminait le terrain de cette légion. On se trouvait alors au milieu du camp. En continuant de marcher vers la gauche, le même ordre se reproduisait inversement dans les deux autres légions.

On voit, d'après cette description, que toutes les troupes d'une même légion campaient ensemble, et quela cavalerie était tenue le plus foin possible des retranchemens, parce qu'elle n'était pas apte à les défendre immediatement. Les derniers manipules vers le front du camp, au lieu de regarder la rue comme les autres, faisaient face au retranchement. Les rues n'ayant pas moins de huit à neuf toises de largeur, on pouvait facilement y marcher par manipules. Polybe ne dit pas si de petites rues partageaient les doubles files de tentes en deus, mais il cet à présumer que l'on avait sent la nécessité qu'il da fût ainsi. Une large rue transversale et passilièle au front du camp coupsit les files de tentes en deux parties égales et serveit à communiquer de l'un à l'autre flanc.

Les douze tribuns des deux légions romaines et les douze préfets des alliés, campaient sur une même ligne parallèle au front du camp, à huit ou neuf toises en arrière des troupes.

Le consul avait sa tente sur l'axe même du camp, à vingt toises au moins de la ligue des tribuns.

Le terrain à droite et à gauche de la tente du consul, et en arrière des tribuns, était réserve pour le marche, les auministrations, le campement de la cavalerie axtraordinaire, etc.

Le caup avait quatre portes, une au milieu de chaque côté; la plus grande, appelée décumane, était ouverte sur le derrière du camp; les soldats que l'on menait au supplice sentient par cette porte; elle était à l'opposite de la porte pretorienne, qui regardait les ennemis. Les issues praiquées sur les deux côtés, dans le prologgement de la rue transsersale dont il a cét fait mention, se nommient portes principales.

On laissait un espace de trente à trente-cinq toises entre le campement et les retranchemens pour faciliter la circulation des troupes, et, surtout, afin de tenir les tentes hors de la portée des fraits et des projectiles incendiaires de l'ennemi (1).

(1) Ce fut pour avoir négligé cette précaution que les Carthagianois perdirent deux armées eu uu seul jour sur les côtes d'Afrique. Tite-Live (lib. xxx, chap. 111) donne les détails de la ruse admiNous n'entrerons pas dans les détails de police intérieure ni de surveillance pour la sûreté du camp, mais nous dirons un mot des retranchemens qui servaient à

sa défense.

On ne saurait trop admirer la scrupuleuse exactitude que les Romains mettaient à se retrancher. En temps. de paix et sux portes de Rome même, l'armée n'était pas dispensée d'entourer son camp de retranchemens. Elleétait tellement habituée à remuer la terre qu'il ne lui fallait que quelques heures pour se mettre à l'abri de toute surprise. Par cet usage admirable, les Généraux ne combattaient que lorsqu'ils avaient jugé l'occasion favorable ; les blessés et les malades étaient en sûreté; une retraite ne devenait iamais une déroute. On peut douter si les Romains durent plus à leur discipline et à leur courage qu'à la sage précaution qu'ils avaient de se retrancher. On aurait tort de conclure de la différence entre leurs ouvrages, généralement dépourvus de flancs, et ceux des Modernes', que leurs fortifications n'étalent pas aussi bien entendues que les nôtres ; car cette différence est tout entière dans la nature des armes, qu'on ne doit pas. moins consulter en fortification qu'en tactique. Les Romains avaient une habitude de ces sortes de travaux, qui ne peut se comparer qu'à la célérité avec laquelle ils les terminaient. Les armées modernes feraient à peine en tingt-quatre heures ce qu'ils faissient en douze.

Quand, à l'issue de la campagné, les légions victorieuses stationnaient pour quelque temps dans le pays, d'autres travaux plus durables succédaient à ces travaux

rable dont se servit Scipion pour brûler le camp des No surprendre celui des Carthaginois, et dispiper, co tement, les deux armées qu'il avait en 1810. du moment élevés chaque jour autour, du camp. Non moins jalouses de vivilier et d'honorer la patrie, que d'en reculer les frontières, telles laissaineit sur leurs tracés des routes, des canaux, des aqueducs, des théâtres, des palais, des temples, qui consecrent encore sa constance et sa giorie.

En general, le trace des retranchemens romains était une simple ligne droite, c'està-dire qu'il ne présentait ni saillans, ni entrags, comme nos ouvrages modernes, où il importe beaucoup de préparer des points d'attaque et de se ménager des feux de flanc. Le relief était faible tant qu'on n'avait pas à craindre une attaque sérieuse de la part de l'ennemi; mais, dans le cas contraire, Vêgée nous apprend, qu'on renforcait les dimensions du profit et qu'on ne donnait pas moins de douze pieds de largeur au fossé sur neuf de profondeur. Le parapet était formé de lits alternatifs de fascines et de terre; son épaissem était de douze pieds au niveau du sol et sa hauteur de, quatre.

On ajoutait encorea la force des retranchemens en plantantaur la crête extérieure du parapet, les palissades, que portaient les foldats. Ces palissades, d'après l'ite-Livre, étaient des roudins d'environ sept juéds de long et trois pouces de diamètre aiguisés et duçcis au feu par le bout supérieur auquel on laissait deux ou trois rameaux flexibles. Cette dérnière, précaution n'était pas juntile pour liér les palissades ensemble, en les contrelaçant avec ces rameaux. Lorsque le temps et les circonstances le permettaient, on adaptait à la palissade, pour se garantir encore mieux des traits de l'adversaire, un clayonnage dont la partie supérieure était découpée en créneaux, comme les vieilles cu-ceintes de nos villes. Les légions étaient munies de tous les outils nécessaires pour ces genres de travaux., Aussi les outils nécessaires pour ces genres de travaux.

Vegeco (1) les compare-t-il avec raison à des forteresses ambulantes (civitates armatas.)

On 'élevait quelquesois dans le massif du parapet des tours on charpente à deux ou trois étages pour prendre du commandement sur la campagne et éclairer le fond du sossé. Ce sous la protection d'une enceinte affait renforcée par des tours, que Q. Cicéron, avec une seule légion de soldats preque tous blessés, parvint à résister plusieurs semaines à l'armée d'Ambhorix (3).

César, au blocus d'Alise, ne se servit pas seulement des moyens que nous renous de décrire pour ajouter à la force de ses lignes, il crut devoir encore les envelopper 
§ la fois d'un réseau de trous de foup et d'un second fossé ou avant-chemin couvert garni de têtés d'arbres plantées verticalement et liées ensemble. Ces diverses précautions lui permirent de résister, avec dix légions, à deux attaques combinées; l'une dirigée par Vereingentorix à la tête d'une sortie de quatre-vingt mille hommes, l'autre opérée par une armée de secours de deux cent quarante mille.

Dans un temps où les armes de jet n'étaient que secondans et de peu d'effet, on avait moins besoin qu'aujourd'hui de récourir à la protection du terrain pour asseoir son camp. Aussi les Romains cherchaient-ils plutôt la commodité de l'eau, du bois et des subsistances que des positions réellement militaires. Cependant, comme il résultait souvent de la que l'intérieur du camp ne se trouvait pas défilé des vues de l'ennemi placé sur les sommités en vironnantes, on occupait celles-ci par de petits camps ou forts (castella) où l'on plaçait des troupes. Quelquefois on

<sup>(1)</sup> Liv. 11 , chep. xxv.

<sup>(2)</sup> Voyez les Commentaires de César, guerre des Gaules.

les rattachait au camp principal par une sorte de caponnière ou chemin convert ; c'est ce qu'on appelait brachia ducere.

## S. III.

Les rivres du soldat romain consistaient en farine ou bisciit, en chois salce et en visiagre, que l'on mélait avec l'eau pour en détruire la crudité; cliaque homme avait sa cuiller et sa tasse, et portait au moins une palissade pour s'outer à la force des ouvrages du camp. Le tout, dans la supposition de quiuze jours de vivres, pessit de cinquante à soixante livres, sans comptez [es armes.

- a Dans les expéditions difficiles, dit Ciceron, un soldat porte quelquesois des vivres pour quinze jours; quel-
- quefois des pieux; mais il compte que son bouclier, sa cuirasse et son casque ne font pas plus partie du
  - fardeau que ses épaules, ses bras et ses mains, car il regarde ses armes comme ses membres. » Une fois César donna ordre à ses légionnaires de se

Out to the season of the seaso

Ce ne fut que dans le quatrième siècle après la fondation de Rome, et à l'occasion du siège de Veies, dont la

<sup>(1)</sup> La ration de blé était d'un peu moins de deux livres pour les fantassins, et du riple pour les chevaliers, assu doite à cause des seclaves qu'ils avaient à nourrir. Chaque légion avait à sa suite une certaine quantité de moulins à bras, transportés sur des chevaux ou des mulets, pour mondre le grain des soldats.

durée nécessita pour la promière fois une campagne d'hiver, que la république accorda une solde, à se défenseurs : fixée d'abord à un peu plus de trois sols du aufre monnaie, elle varia suivant les temps et les expéditions, mais toujours à l'avantage des troupes. De cinq sols qu'elle : était au temps de Polybe. César, pour s'attacher dafantage le soldat, la porta à dix. La solde deviat de plus en plus forte sous les empereurs. Elle était de vingt-cinq sols du temps de Vespasien, et de trente environ à l'époque de Domitien.

Quoique la campagne ne durat ordinairement que six mois, la solde était allouée pour l'année entière; ello était payée à la fin de la campagne, ou de six mois en six mois.

Les dix sols que le légionnaire recerait du temps, du César auraient fait une solde très supérieure à la nôtre, si l'on n'en avait retenu une partie pour la nourriture, les habits, les armes, les tentes.

Les centurions et les cavaliers avaient à peu près lu double des légionnaires.

Les consuls, proconsuls, lieuteans, préteurs, et en général les officiers supérieurs de la légion ne reçevaient d'autre récompense de feurs services que l'honneur. Seu-lement la république subvensit aux déponses nécessaires pour leurs commissions et leurs équipages; ils avaient un petit nombre déterminé d'eschres, qu'il ne leur était pas libré d'augmenter (1).

<sup>(1)</sup> Voyez, pour plus de détail, le chapitre xvi de la Grandour et Décadence des Romains

## S. IV.

Les Romains étaient d'une extrême sévérité pour toute infraction à la discipline. Les peines étaient infligées en raison des délits; mais on tenaît toujours compte des circonstances atténuantes ou aggravantes dans lesquelles ils avaient été commis.

Dès que l'armée était rassemblée, le Général avait plein pouvoir de vie et de mort; ses décisions étaient saus appel, mais il est vrai qu'il s'en rapportait ordinairement au jugement d'un conseil de guerre.

Pour les fautes légères, le soldat était tenu de rester un temps prescrit dans une position génanto, ou do creuser un fossé de dimensions données. Quelquefois on l'obligesit à des corrées pour l'approvisionnement ou la salubrité du camp, etc., etc.

Les tribuns infligeaient les amendes, et les centurions les châtimens. Ceux-ci so servaient ordinairement d'une tige de vigne pour donner la bastonnade. Co genre de punition ne passait point pour déshonorant.

S'il arrivait que le patient levât sa main sur son conturion, il était mis à mort.

Les licteurs attachés à la personne du Général étaient chargés do l'exécution des sentences de mort; ils frappaient d'abord le condamné de verges, et se servaient ensuite de la hache.

Lorsqu'une troupe avait compromis les intérêts de l'état par sa désobéissance ou sa lâcheté, le Général ou condamnait à mort la dixième partie; c'est ce qu'on appelait décimé. Ce châtiment no fut pas rare dans les derniers temps do la république et pendant toute la décadence de la milice. Crassus fit décimer un détachement de son armée pour avoir honteusement lâché pied devant les troupes de Spartacus.

Autoine sévit de la même manière à l'égard de deux cohortes qui n'avaient su garantir son camp de l'insulte des Parthes.

Gésar et Augusto curent aussi recours à ce genre de châtiment, l'un pour arrêter la révolte des troupes qu'il commandait en lialie, l'autre pour punir une légion qui, dans la guerre d'Illyrie, avait lâchement abandonné son posto.

La loi des douze Tables décernait la peine de mort contre ceux qui avaient suscité des ennemis à l'Etat.

La même peine était prononcée contro ceux qui combattaient sans en avoir rêçu l'ordre, ou qui n'obéissaient pas h'Ordre ou au signal donné; contre celui qui abandonnait ou son rang, ou son poste, ou son enseigne; contro celui qui jetait ou vendait ses armes, et contro celui, enfin, qui excitait une sédition.

Les citoyens qui se mutilaient pour se soustraire à l'enrôlement étaient vondus commo esclaves.

Les transluges étaient punis de mort; ceux qui firrent livrés à Scipion, conformément au traité qu'il fit avec Carthage, furent mis en croix ou décapités. Fabius Maximus fit couper la main à coux qu'il se fit remettre; Scipion Emilien les iit combattre contre des bêtes féroces dans les jeux publics, et Paul-Emilo les fit fouler aux pieds des étéphans.

On était réputé transfuge lorsqu'on s'éloignait assez du camp pour ne plus entendre le son de la trompette.

Tant que le soldat n'est point dépravé , la discipline se maintient aisément à l'aide d'une sévérité bien entendue ; máis lorsqu'il n'5 a plus ni vertus, ni morale, les supplices, même les plus horribles, ne sont plus un frein. On voit en effet quelques empereurs tenter vainement de rétablir la discipline par la sévérité, lorsque la baso en avait été détruite par de longs et facheux précédens. Avaient-ils recours aux ordonnances, leurs soldats frondeurs et insubordonnés les méprisaient? Employaient-ils des peines atroces, elles devenaient illusoires et n'avaient d'autrorésultat que de les avilir et de les saire abhorrer.

Les Romains furent aussi justes et aussi magnifiques dans la distribution des récompenses que sévères dans l'application des peines.

Les récompenses étaient proportionnées à la nature et à la grandeur des actions, et pour en augmenter le prix, le Général les décernait en présence de l'armée. Celles que l'on estimait le plus consistaient dans des couronnes : il y en avait de diverses espèces pour les différentes actions.

Une des plus honorables distinctions était la couronne obsidionale que l'on décernait à celui qui avait fait leverun siège ou dégagé une troupe cernée par l'ennemi; elle fut d'abord d'herbe verto, et ensuito d'or.

La couronne civique, saite d'une branche de chêne, était donnée à celui qui avait sauvé la vie d'un citoyen romain ou d'un allié. Celui-ci posait lui-même cette couronne sur la têtê do son libérateur.

· On accordait la couronne murale à celui qui le premier avait arboré un drapeau sur la brèche d'une ville assiégée; dans les premiers temps, elle était de feuilles d'arbres, ensuite elle fut d'or surmontée de créneaux,

La couronne vallaire, que l'on donnait à celui qui le premier avait pénétré dans le camp ennemi, était la même que la précédente, sauf qu'il s'y trouvait des pieux au lieu de créneaux.

L'ovale se donnait aux Généraux qui devaient jouir de

La couronne triomphale était décernée au Général qui avait mérité les honneurs du triomphe ; élle fut d'obord de laurier et ensuite d'or (1).

On sait que le triomphe était le plus haut degré des récompenses militaires, et que les honneurs en étaient exclusivement réservés aux dictateurs, aux consuls et aux préteurs.

Il fallait nécessairement pour l'obtenir que la victoire ett été difficile et suivie de grands résultats pour la république, et qu'en outre le Général l'êti rémportée sves son armée et non avec celle d'un autre consul. Il fallait de plus que ce Général ett été envoyé avec un titre de magistrature; car tous les succès de P. Scipion en Eapagne ne purent déterminer le séant à enfreindre cet usage en sa faveur; on lui objecta à son retour qu'il avait eu le commandement de l'armée sans titre.

On accordait encore d'autres distinctions qui portalent le nom de dons militaires : les plus honorables étaient la haste, le bracelet et le collier d'or ou d'argent, les vexilles ou enseignes, etc.

(1) in Romulus et ses anccesseurs, dit Montequièn, fureul presque toujunts en geefre avec leurs voisins pure ravoir des cioyens, des femmes, un des terres; ils recensient dans la ville avec les dé-punilles des peuples vaincurs (étaient des grahes de hife et des rumpenss: cels y causait une grunde joie. Voilà l'urigine des triumphes qui furent dâns la suite la principale cause des grand-olurs on cette ville parvint.

Le coutume des triomphes, qui sviit tant cuntribué à la puissance de Rome, se perdit sous Angaste, un plutôt cet honneur devint au privilégé de sa souversineté. On ue dunns plus aux particuliers que les urasmens triomphaux. (Diau, in Ang.) La haste pure, c'est-à-dire sans fer (1), était accordée à celui qui, dans un combat singulier, avait tué un ennemi. Les braceles et les colliers étaient le partage do, la valeur dans une bataille ou dans un assaut. Les vexilles (2) ou enseignes étaient des dons encore plus relevés qu'on n'accordait guère qu'aux principaux officiers.

Enfin, on perpetuait la mémoire des grandes actions par des statues, des colounes, des trophées, des monuniens de toute espèce, par des titres glorieux, ou des surnoms qui rappelaient des villes conquises ou des pays soumis.

(1) Hasta pura sive graminea, sine ferro.

(2) Le veaille était une banderolle carrée couleur de pourpre et brodée en or, qu'on portait ou qu'on faisait porter devant soi au bout d'une pique. (Note du président de Brosses.)

# CINQUIÈME LECON.

#### CONTINUATION

## DE L'ART MILITAIRE

## CHEZ LES ANCIENS.

S. I. Exposé de quelques-uns des principaux moyens tactiques employés par les Ancieus pour fixer la victoire. - Stratagèmes d'Annibal. - Ruse de Marius combattant contre les Teutons. -Récit de la troisième bataille de Mantinée. - Bataille de Zama. - S. II. Coup-d'ail sur les conceptions stratégiques des Anciens. - Développement des définitions de la tactique et de la stratégie , données (première lecon, S. 1v.) - Réflexious sur quelques-unes des principales opérations stratégiques des Grecs, des Carthaginois et des Romains. - S. III. Idée générale et sommaire de la polyorcétique des Anciens. - Considérations aur les premiera moyens d'attaque et de défeuse. - Procédés ordinaires d'attaque et de défense en usage depuis l'invention des machines balistiques et autres. - De l'escalade; ce geure d'attaque était plus fréquent dans l'antiquité qu'il ne l'est aujourd'hui. - Epoques remarquables des progrès de l'art polyorcétique. - S. IV. Revue bibliographique des principaux ouvrages militaires ancieus

## S. I.

Nous avons cru devoir consacrer ce paragraphe à l'examen de quelques faits remarquables des guerres des Anciens, afin de répandre quelque variété dans le cours de nos leçons et de compléter par des exemples ce qui vient d'être sommairement rapporté de teurs institutions mi

L'histoire des batailles sersit peut être le meilleur livre classique que l'ou pât mettre entre les mains des jeunes militaires, surtout, si l'on avait l'attention de leur en rendre la lécture facile par des dissertations et des ré-flexions qui les missent à portée d'apprécier du premier coup d'œil les fautes et les grandes choses; mais cette entreprise, beaucoup trop lougue et trop difficile pour nous, sersit d'ailleurs prématurée. C'est pourquei nous nous bornerons à l'indication des causes qui amenèrent les succès ou les revers dans les actions principales des campagnes des Romains contre Annibel.

Sans doute, on ne doit pas s'attendre à trouver, dans les événemens passés, des règles infaillibles pour tout ce qui peut arriver, puisque les circonstances ne sont jamais pareilles; mais toujours est-il que c'est dans le passé seul que nous pouvons espérer de découvrir le fil qui doit un jour nous guider dans la route inconnue de l'avenir. On entend sans cesse répéter que les combinaisons de Turenne et même de Frédéric ne réussiraient pas mieux aujourd'hui que les mauœuvres d'Epaminondas ou les ruses d'Annibal; cela est vrai à beaucoup d'égards sans doute; mais au moins devrait-on ajouter que ces grands hommes out apporté, dans la conception et la conduite des opérations de la guerre, une supériorité, un génie créateur qui les rendent à jamais les maîtres de la science; et que tout ce qu'ils ont créé et pratiqué ne demande qu'à être modifié par des mains habiles pour couduire dans tous les temps aux plus grands résultats.

Le propre du génie est d'atteindre le but qu'il se propose par des moyens nouveaux, dont il n'appartient qu'à lui seul de pouvoir d'abord faire usage. Mais une chose très-digne de remarque, c'est que la plupart des grands capitaines n'ont dû leur célébrité qu'à l'emploi d'un petit nombre de combinaisons long-temps ignorées de leurs adversaires, et dont l'invention nous paratt aujourd'hui de la plus grande simplicité (1). C'est ainsi que le seul emploi de l'ordre oblique contre des adversaires qui n'en connaissaient pas les avantages , valut à Épaminondas les succès étonnans de Leuctres et de Mantinée. C'est ainsi quo plus tard, Annibal, avec une adresse admirable à retenir ses alliés et à profiter de la mésintelligence des deux consuls que les Romains s'obstinaient à lui opposer à la fois, sut, à l'aide de deux manœuvres seulement, vaincre les Généraux de la république aussi long-temps qu'ils ignorèrent la cause de leurs revers. Ce fut aussi par un petit nombre d'inspirations heureuses que Turenne, Frédéric et Napoléon surent enchaîner la victoire pendant plusieurs campagnes consécutives.

Les deux manœurres qu'Annibal mit en usage contre les Romains ée réduissient : l'une, à employre la supériorité de sa cavalerie pour tourner les ailes de l'effoemis, l'autre, à embusquer, en profitant des accidens du Aerrain , un corps de troupes qui se précipitait, à un signal convenu, sur les derrières de l'armée, en même temps qu'elle était attaquée de front.

Annibal débute su Tésin par une application de la première de ces deux manœuvres. Il marche à la tête de sa cavalerie de ligne pour attaquer de front P. Scipion, om même temps que les Numides (9) font un long circuit pour tourner l'aile droite du consul.

<sup>(1)</sup> Quo genere depugnaturus sis, nesciant hostes, ne aliquibus remedis obsistere moliantur. (Vegece.)

<sup>(1)</sup> Les Numides avaient d'abord asses de rapport avec les Mame-

La victoire de la Trébie fut le résultat de l'emploi, simultainé des deux manœuvres. Mille cavaliers et autant de fontassins d'élite profitent de l'obscurité de la nuit pour aller se cacher dans le fit escarpé d'un torrent qui coule au-delà du camp ennemi, et viennent tomber sur Sempronius, au moment où la cavalerie a déhoryé ses flancs.

L'année suivante, Annibal eut encore recours à son, statagème favori. Instruit que Flaminius a l'intention de fresuchir le déflié formé par le lac de Trasimènc et les montagnes de Cortone, il vient embusquer son armée tout eulières sur le revers des hauteurs, Les Romains sont pris en flanc et en arrière; et l'imprudent consul périt aveo frente mille des siens pour avoir n'égligé de s'éclairer.

Fabius arrêta quelque temps, il est vrai, les progrès du conquérant sfricain en manœursant de position en position dans des terrains impeaticables à la cavaferie; mais les Romains n'étaient pas encore bien informés de la cause des revers qu'ils avaient éprouvés, puisque plus tard. Minucius tomba dans le même piége que ses prédécesseurs.

Le sénat, cédant aux plaintes et aux cris des elliés qui es trouvaient ruinés par la présence d'un ennemi qui mettait tout à feu et à sang, et mécontent d'ailleurs de la lenteur du asge. Fabius, se détermina à lui adjoindre Minucius, afin de mettre un terme à la guerre par une action décisive, Bientôt lés armées se trouvent en présence dans les plaines de l'Apulie, aux chivions de Gérunium. Annibal, qui connaît la sloujeuses impatience de Minucius, fait tout pour l'attirer au combat,

lucks et les Tariares, dont l'usage n'est point de charger en ligue; mais Annibal les forma dans la suite aux combats réguliers. ans son collègue. L'impétueux Général, ne considérant que la gloire d'un succès obtenu sans la participation de Fabius, marcha seul à la rencontre du rusé Garthaginois. Celui-ci a placé cinq mille hommes d'infanterie et cinq cents chevaux dans des fonds et des replis de terrain pour prendre à revers son présomptueux adversaire, C'en était fait de Minucius et de son armée, si Fabius, témoin de son imprudence, n'avait quitté sa position pour yoler à son secours.

Tite-Live et Plutarque rapportent qu'il échappa de dire à Annibal, lorsqu'il fut rentré dans son camp à la suite de cette alfaire; qu'il s'était bien attenda à voir enfin crever la nue (allusion à l'armée de Fabius) qui paraissait immobile sur les hauteurs, qu'elle à avancerait safin et verserait sur lui quelque grand orage. Cei llustre guerrier avrait apprécier ses deux adversaires à leur juste valeur, lorsqu'il répétait ; qu'il craignait plus Fabius sans armes, que Minucius armé.

On essierait vainement aujourd'hui les manœurce d'Annibal. L'immense étendue qu'ocupent nos armées rangées suivant un ordre très-mince, le soin qu'on prend de reconnaître le terrain, et de marcher entouré à de grandes d'istances par une quantité prodigieuse de troupes legères, rendront presque toujours illusoires les enh-buscades et les projets de surprise. Les seuls cas où il serait possible de tirer parti de ces sortes de stratagèmes ne peuvent guère se présenter, que dans les pays coupés et fourrés; tels que la Suisse, le Tyrol, la Savoie, la Catalogne, êtc., et encore ne réussirait-on que contre des corps peu nombreux et mal aguerris. Il est cependant un fait de cette nature très-remarquable et très-bien concu, quoique l'issue n'en sit point été favorable : nous vouloss parler de la fameuse embuscade que tendit le

prince Eugène, en 1701, près de Luzzara, à l'armée franco-espagnole aux ordres de M. de Vendomé (1). S'il est souvent arrivé que des armées modernes se seinent trouvées prises au dépourvu, ou attaquées en arrière et en flanc, cette situation était due à des circonstances quelquefois fortuites, mais plus souvent amenées par des, manœuvres qu'il n'est plus permis de ranger dans la classe des stratagèmes d'Annibal. Ainsi, si Napoléon sut, dans plus d'une occasion; porter un corps considérable de troupes sur les Tanca et les derrières de l'ennemi qu'il combattait de front, ce fut l'aide de vastes combinaisons, de mouvemens stratégiques opérés à de grandes distances du champ de bataille et qui demandaient plusieurs jours pour leur exécution.

La bataille de Cannes fut le complément et le terme des succès d'Annibal. Les commentateurs ne sont pas d'accord sur la manière dont les deux armées furent disposées dans cette action mémorable. Il paraît néanmoins que le Général carthaginois, voulânt obliger son stupide et présomptique adversaire à dégarnir et à rapprocher ses ailes, qu'il méditait de tourner et d'envelopper avec sa cavalerie, simula d'abord un mouvement offensif sur le centre des Romains, et qu'ayant ensuite cédé du terrain dans cette partie, en même temps que ses ailes conversaient à gauche et à d'ordte pour se porter en avant; il donna à son ordre de bataille la forme d'une grande tensille, au milieur de laquelle les Romains se trouvèrent pris en flanc et à revers.

. Cette victoire éclatante rétablit les affaires d'Annibal qui étaient devenues fort épineuses depuis qu'on lui avait



<sup>(1)</sup> Voyez les Commentaires de Folard sur l'II stoire de Polybe, et les Mémoires de l'euquières.

opposé Fabius, mais elle n'eut point un résultat décisif pour la guerre, ainsi qu'il semble qu'on devait s'y attendre. Soit qu'il redoutat le désespoir d'un grand peuple aux abois, soit faux calcul de sa part, il ne crut pas devoir marcher immédiatement sur Rome; il alla s'établir aux environs de Capoue, ville riche et populeuse, dont le luxe et la mollesse corrompirent, dit-on, ses soldats (1). Ce qu'il y a de certain, c'est que depuis cette époque, Annibal, loin de pousser ses succès, eut au contraire besoin de toute son habileté, de toutes ses ruses pour se maintenir en Italie. Isolé au sein d'une terre étrangère, ses ressources se consumèrent chaque jour, tandis que celles des Romains s'accrurent de plus en plus. Le sénat; ayant d'ailleurs pénétré la cause de tant de revers , prescrivit à ses Généraux de suivre les erremens de Fabius et d'éviter toute bataille raugée, Sans doute on ne devait pas espérer que cette manière de continuer la guerre forcerait l'armée carthaginoise d'abandonner de sitôt l'Italie; mais il fallait avant tout sauver la république, et cette sage lenteur la sauva.

Enfin les Romains fatigués d'un état de choses aussi pénible, et après avoir complètement reparé les désastres des premières campagnes, so déterminèrent à prendre l'offensives, mais au lieu de chercher de nouveau à se, débarrasser de cet ennemi terrible en le combattant di-

<sup>(1)</sup> On croit qu'Annibal fit une faute insigne, dit Montesquien,

de n'avoir point été assiéger Rome sprès la bataille de Cannes. Il est vrai que d'àspoord la frayeur y fut extréme; mais il n'eu est pas de la constensation d'un peuple belliquenx qui se tourne presque toujours en conrage, comme de celle d'une vile populace qui ue

seut que sa faillesse. Une prenve qu'Annibal n'aurait pas rénssi, c'est que les Homains se trouvèrent encore en état d'envoyer par-

o tout du socours. o (Grandeur et Décadence des Romaine, ch. 1v.)

rectement, lo senat porte ses vues plus loin, et arrête qu'on ira attaquer les Carthaginois, au sein même de leur puissance, Scipion (1) se rend en Espagne, s'empare de Carthagé la Neuve, triomphe des frèrés d'Anni-ball et les oblige à se retirer. Il plasse ensuite en Afrique où bientôt le vainqueur de Cannes lui-même est contraint de revenir pour défendre sa patrie. Une setion sauglante a lieu dans les plaines de Zama (2). Scipion est victorieux, l'Italia délivrée pour toujours, et Carthage est à deux doigts de sa perte.

Le combat que livra Marius aux Teutons, non loin d'Arn, présente l'exemple d'une ruse du genre de celles d'Annibal. Informé, dit Plutarque (5), qu'il se trouvo, au-delà du camp des Barbares des creux et des ravins couverts de bois, Marius y envoie Claudius Marcellus avec teois mille Intassins pour prendre les énemis à dos quand le combat sera engagé de front. Marcellus, attentif à ce qui se pásse, saisit l'instant favorable où les parbares sont ébranlés pour tomber sur eux en poussant des cris de victoires Ceux-ci, chârgés avec furie, pris en tête et en queue, ne peurent résister à ce double choc, se débandent et prennent la fuite.

Il est des circonstances où le hasard sert mieux que les calculs les plus sages. La bataille de Télamon en est un exemple très-remarquable.

Plusieurs peuples considérables de la Gaule, profitant de la rivalité des Romains et des Carthaginois en Espagne, s'étaient ligués pour marcher sur l'Italie. Los Gaulois

<sup>°(</sup>t) Ce Général, qui reçut depuis le surnom d'Africain, était fils de P. Scipion qui commandait à la première affsire sur le Tésin.

<sup>(2)</sup> Voyez la description de cette bataille à la fin du paragraphe.

<sup>(3)</sup> Vie de Marius.

avaient franchi les Alpes et menaçaient de pénétrer jusqu'à Rome, lorsque l'arrivée d'Emilius, accouru des bords de l'Adriatique, les décida à rétrogader, contens de l'immense butin qu'ils avaient fait. Le consul, sans vouloir engager une actiou générale, se détermina cenendant à les suivre dans leur retraite, espérant trouver l'occasion de leur reprendre une partie des richesses qu'ils emportaient. Pendant que ceci se passait , Attilius , après avoir apaisé les troubles de la Sardaigne était venu débarquer à Pise, et se trouva marcher sans le savoir à la rencontre des Gaulois que son collègue pressait par derrière; informé par un fourrageur ennemi que ses soldats lui amenèrent, qu'Emilius et les Gaulois étaient en présence aux environs de Télamon, il prend aussitôt son parti , les attaque en queue , tandis que son collègue leur tient tête. C'est vainement que les Gaulois font face des deux côtés, leurs phalanges (1) sont enfoncées, et presque tous périssent, malgre la résistance la plus héroique.

La dernière bataille de Leipsick, considérée en ellemême et abstraction faite des génémens qui y donnéent lieu, présente, comme celle de Télamon, lo spectacle extraordinaire d'une armée combattant à la fois contre deux autres armées distinctes qui cherchent à l'envefonpéer.

Nous pourrions lirer de Polyen, ou mieux encore de Frontin, de nombreux exemples de pareils stratagèmes; mais ces sortes de moyens, devenus puérils pour la plupart, ne serviraient qu'à grossir inutilement le texte de

<sup>(</sup>t) Les Gaulois étaient dans l'usage de ranger leur infanterie en phahage, ce qui ne signifie pas qu'ils avaient copié les Grees dout ils ignoraient vraisemblablement la tactique; mais simplement qu'ils se formaient suivant un ordre profond et continu.

nos leçons; et nous aimons mieux faire observer des à présent que c'est bien moins de l'imitation servile de quelques manœuvres que la différence des circonstances rendra presque toujours inutiles ou dangereuses qu'il faut attendre la victoire, que de l'étude de la philosophie de la guerre, et de la connaissance du cœur des hommes que les mêmes passions agitent sans cesse.

Il ne nous reste plus, pour terminer ce paragrapho, qu'à faire, ainsi que nous l'avons annoncé, le récit abrége des batailles de Mantinée (3°), et de Zama.

as Bataille de Mantinée. — Plusiques peuples du Péloponèse, à la têté desquels se trouvaient les Achens, a étaient réunis sous la conduito de Philopemen; dans le dessein de mettre un terme à la tyrannio des rois do Sparte. Aussité que Machandas, qui y régnait alors, est informé de l'existence et du but de cette ligue, il rasemble ses forces et marche à la rencontre de Philopermen.

De son côté, celui-ci voulant répondre à la confiance des Achéens, prend ses mesures en toute hâto, et vient attendre son adversaire aux environs de Mantinée, déjà célèbres par deux actions mémorables.

Le terrain où le combat eut lieu est une petite plaine, a quelques stades (1) à l'ouest de Mantinée (2), resserrée entre deux chaînes, de hauteurs et coupée dans presque toute sa largeur par un ravin qui, partent de l'une de ces hauteurs, vient aboutir à peu de distance de l'autre. (Voyez la planche le.).

(1) Le stade olympique, = 184,met.375,

<sup>(2)</sup> C'est au milieu de cette plaine qu'est aujourd'hui bâtie Tripolitza. Il doit être permis de souhaiter que cette teyre, naguère baignée du sang des Grees mòdernes, ne soit pas moins propice à l'eur liberté qu'elle ne le fût jadis à celle de l'eurs ancêtres.

Philopemen n'est pas plutet instruit de la présence de l'ennemi dans la plaine, qu'il fait sortir les troupes de Mantinés sur trois colonnes : celle de gauche est comporée des armés à la légère, des cataphractes et de la cavalerie étrangère; celle du centre est formée de la phalange, et la troisième de la cavalerie achéenne.

Philopemen appreciant, on Général expérimenté, tout, le danger qu'il y aurait à laisser le ravin derrière sa ligno de bataille, so détermina à le placer entre son adversaire et lui, en se réservant d'agir offensivement par l'intervalle compris entre l'extrémité de ce ravin et le pied de la hauteur.

Après que les armés à la légère de gauche A, eurent occupé la colline qui domine la ville et la plaine de ce côté, la totalité de la cavalerie de la première colonne destinée à engager l'action fut formée en plusieurs masses B, sans intervalles à peu de distance en avant du temple de Neptune, dans le passage dont nous avons parlé; dans le même temps, l'infanterie C se déployait à droite et un peu en arrière de cette cavalerie et garnissait le bord du ravin. Polybe explique très bien que cette infanterie, au lieu de former comme de coutume une phalange continue, fut partagée en cohortes avec des intervalles, mais il ne dit pas qu'elle fut mise sur deux lignes ainsi que le mécanisme du combat porte à le croire. La cavalerie achéenne D fut placée à l'extrême droite, sans qu'on puisse en donner d'autre raison que l'usage, car les localités y rendaient sa présence complètement inutile (1).

(1) On serait tenté de pouser qu'il y'a eu quelque malentendu de la part du treductere à l'égard de la disposition de cette caveller (er qu'au lieu d'avoir été mise en ligne avec de l'infanterie, elle formait aux étérère en arrière, pen-être aux sa droite, il est vzsi, telle que D, comme l'adique la planche II. Gependant Machanidas s'était présenté de l'autre côté du ravin sur un front à peu près égal et parallèle à celui de son adversaire: sa phalange II rangée à l'ordinaire, avait un grand nombre de balistes et de catapultes en pl. 11. avant de son sile droite, et la plus grande partie de la 63. 3. cavalerie F avait été opposée à celle de Philiopemen.

Celui-ci, contrarié par l'effet des machines dont les pierres et les traits atteignaient l'infanterie, ordonna bientôt à la cavalerie B et aux armés à la légère de s'emparer des batteries et de tomber sur le flanc gauche de la phalange. Cette charge, loin de réussir, ent un si mauvais succès, que Machanidas après avoir culbuté escadrons sur escadrons, poussa les fuyards jusqu'aux portes de Mantinée. Au reste, cette poursuite intempestive fut la cause de sa perte : car Philopæmen ne se fut pas plutôt aperçu de cette faute qu'il se hâta de lui conper la retraite, en fermant le passage avec une partie de son infanterie. (C'est en raison de cette circonstance que nous avons pensé qu'il y avait deux lignes, et que les troupes de la seconde seules furent employées à cette manœuvre de flanc, puisque le bord du ravin ne cessa pas d'être occupé pendant le reste de l'action. )

Les choses étaient dans cet état, lorsque la phalange Lacédémonienne, stimulée par le succès de sa cavalerie, se précipita dans le ravin, avec l'espoir de le franchir et d'enfoncer le centre de la ligne ennemie; celle-ci, composée d'élémens séparés et mobiles, n'eut pas de peine à s'opposer à cette attaque; et déjà le ravin servait de tombeau à la plus grande partie de l'infanterie de Sparte, lorsque Machanidas revint de sa course imprudente pour rejoindre les siens. C'est en vain qu'il tente de trouver un passage; tous les points du fossé par où it ett pu se auver sont gardés avec soin. Philopemmen qui l'a reconsu à ses ornemens et à son manteau de peurpre se dirige sur lui, et bientôt le tyran a cessé de vivre.

Nous allons faire succéder au récit de cette bataille quelques réflexions qu'elle nous paratt comporter.

On s'aperçoit aisément, quoique Polybe ait négligé de mous le dire, que l'armée de Philopoumen devait être inférieure en nombre, ou du moins en cavalerie, à celle de Machanidas, non seulement à cause du succès obtenu d'abord par celui-ci, mais surtout par la précaution que prend Philopomen de mettre tous les obstacles du terrain à profit.

On voit aussi que ce dernier avait étudié son champ de bataille et qu'il connaissait les rapports du terrain avec les différentes armes, par l'empressement que d'abord il apporte à faire occuper par les armés à la légère la colline, qui domine toute la plaine, et à la quelle doit être appuyée son aile gauche; ensuite par la disposition de la plas grande partie desa cavalerie sur le seul terrain qui lui, conviat; et enfin par la manière tout à-fait judicieuse dont il distribua son infanterie, en petits corps indépendans les uns des autres, et par là même très-mobiles et très-aptes à défendre ou à franchir le ravin. Cette formation de l'infanterie ne laisse autenn doute que dès lors la tactique romaine avait pénétré chez les Grecs, et qu'ils avaient un besoin en faire des applications à leur constitution militaire.

Quoique l'ordonnance compacte de la phalange ne pùt convenir dans la circonstance, Machanidas inch disposa pas moiss très-habitement sa caralerie et ses machines, en les opposant à l'aile gauche do son adversaire, la scule attaquable. Au reste, sa conduite pendant l'action est impardonnable. Quoi de plus imprudent et de plus, inutite en effet que d'abandonner le champ de bataille pour atteiudre quelques fityards qui ne devaient plus reparatire après l'échee qu'ils avaient éprouvé (1)? C'est déjà un inconvénient des plus graves que des troupes enthousismées d'un succès obtenu sur un point, soient entraficés dans une poursuite partielle, tandis que la victoire est en suspens; mais la faute est hien autre si le général oubliant que le salut de son armée dépend de sa présence, se met à la tête d'une pareille manœure; uno victoire signalée eût été indubitablement la conséquence de la supériorité qu'obtint d'abord la cavalerie de Machanidas, si, au lieu de la laissor poursuivre, il l'eût employée inumédiatement à charger le flanc gauche et les derrières de l'infanterie achéenne.

L'issue de cette bataille est une preuve qu'il ne faut jamais désespérer de vaincre, et que le sang-froid et le talent suffisent souvent pour maltriser les évéuemens.

Bataille de Zama. — Nous avons déjà vu par quel concours de circonstances Annibal fut contraint d'ébandonner l'Italie pour voier au secours de Carthage; nous allons maintenant entrer dans quelques détails sur la fameuse journée de Zama, où Roma porta le dernier coup à sa terrible rivale. Mais quelles qu'aient été et la grandeur et les conséquences de co drame étonuant, on les teouve d'un intérêt moindre que celui que fait natire la rencontre de deux adversaires tels qu'Annibal et Scipion.

Polybe ne nous aurait point appris que le champ do hataille fut un terrain découvert et sans accidens, qu'on le devinerait sans peine par la manière dont l'action so passa.



Annibal se présenta le premier dans la plaine et dis-

<sup>(1)</sup> Qui, dispersis suis, inconsulté insequitur, quam ipse acceperat, adversario vult dare victorium. (Véaces.)

pos son infanterie sur trois lignes de phalanges A, B, G (coy, la planche II); la première C et la seconde B étaient à peu de distance l'une de l'autre, tandis que la troisième A fint tenue en réserce à un stade au moins en arrière de la seconde. Plus de quatre-vingts éléphans B E couvraient le front de la première ligne et dovaient porter d'abord le désordre et la confusion dans les rangs de Scipion. La cavalerie D, formée par escadrons, prolongeait son ordre de batuille à droite et la gache de la première ligne.

Le général romain, au lieu de ranger à l'ordinaire ses

légions en quinconce, plaça les princes carrément derrière les hastaires, et dédoubla les rangs des triaires pour leur donner un front égal à ceux-ci. Les lignes ayant d'ailleurs serré à trois ou quatre pas de distance les unes des autres, l'ordre de bataille se trouva formé, ainsi que le montre la planche II, d'une série de colonnes par manipules FF, espacées tant plein que vide. Cette dérogation à l'ordre habituel des Romains était motivée sur la nécessité de laisser des passages directs et assez larges aux éléphans lorsqu'ils scraieut lancés contre la ligne. Les vélites, et autres fantassins légers, chargés d'engager le combat et de chasser les éléphans à coups de traits, furent primitivement placés sur le front et dans les intervalles des colonnes à la hauteur des hastaires, afin de donner à l'ordre de bataille l'apparence d'une ligne pleine, et de dérober par là aux yeux d'Annibal tout l'art de cette disposition (1). Enfin, la cavalerie, divisée par turmes, prit

<sup>(4)</sup> Le danger unnifeste qu'il y aursit en pour Annibal à tenir le frout de son infanterie moindre que celoi de l'infanterie opposéiorsqu'il pouvait le contraire, et que l'infériorité numérique et tataque de sa cevalerie l'exigosit impérieuxement, nous a fait réjere l'Opiniou de Guischardt, qu'i attribue à l'infanterie romaine, dans cette batuille, un front plus éfendu qu'u l'infanterie combine, dans cette batuille, un front plus éfendu qu'u l'infanterie carthoghouise."

son rang accoulume sur les flanes de l'infanterie; à l'aile gauche H était Lœlius avec la cavalerie d'Italie, et à la droite G se trouvait Massinissa (1) avec ses Numides.

Les troupes ayant été haranguées de part et d'autre, aelon qu'il était d'usage chez les Anciens (a), le combat s'engages de la sorte : Scipion, considérant qu'il était préérable d'affronter le choc des dééphans de pied ferme, que de le recevoir après avoir commencé son mouvement pour attaquer, laissa prendre l'initiatire à son adversaire. Gelui-ci, après quo les armés à la légère et les Numides des deux partis euront quelque temps essamouché, ordonna de faire charger les éléphans. Les véliues attentifs à la marche de ces animaux, démasquèrent les intervalles laissés entre les colonnes, et, se portant les intervalles laissés entre les colonnes, et, se portant

- (1) Massiniasa syant été détrôné et chassé de son royanme par Syphax, s'était mis sous la protection des Romains aurquels il resta toujours fidèlement attaché. Ce prince, qui avait alors recouvré ses états, était veun joindre Scipiou avec six mille fantassins et autant de exvaliers.
- (a) L'aecoissement numérique des armées modernes et les vastes espaces qu'elles occupent ne permettant plus de stimuler, comme autrefois, les tronpes par des allocutions, l'on a recours à des discours écrits appelés proclamations on ordres du jour, qui sont lus dans chaque corps en particular.

Quelques mots heureus, dits à propos, quelquefois dans le langge même da soldit, font souvent plus d'effet au liq qu'une harangue on un ordre du jour préparé à l'avence : Soldats l'si l'ou vons
de répondre que c'est en combatten la Orchomème, · v'écria Sylls
ou voyant ses troupes heiter à combattre l'armée de Minhridue. Un
reproche semblable, adressé ades soldars français dans une circonstance amlogne, ne fit pas moins d'effet sur eux. Le marquis de
Ssint-Herem sur arrêter la décrone de ess troupes en leur crisits :
\* Fuyer; mist dites que vous m'avez abandonné blessé et combatc'aunt i Runcous.

<sup>-</sup> In Carryle

on avant, en chassèrent le plus gronde partie par ces intervalles. Cependart quelques éléphans syant rétregradé sur l'aile gauche des Garthaginois, ils y occasionèrent un désordre dont Massinisse profits pour statquer et enfoncer cette gile. Ludius, de son côté, n'avait pas été moins heureux, car à peine s'étajt-il mis en mouvement pour charger la cavalerie opposée, qu'elle avait tourné le dos et pris la fuite.

Les succès de la cavalerie romaine et la dispersion des éléphans furent le signal de la marche de l'infanterie. Celle-ci, toujours disposée en petites colonnes avec les armés à la légère LL, dans les intervalles à la hauteur des triaires, s'avança en bon ordre à la rencontre des deux premières lignes ennemies seulement : car Annibal, pensant que le temps d'engager sa réserve n'était point encore arrivé, n'avait ordonné aucun mouvement dans sa troisième ligne. Lorsqu'on ne fut plus qu'à quelques pas les uns des autres, les hastaires se précipitèrent sur la première ligne des Carthaginois et l'enfoncèrent après un combat des plus sanglans. La seconde ligne, frappée du désastre de la première, et pressée d'ailleurs par les fuyards qui ne trouvaient aucun passage pour se sauver, lacha pied ou donna peu de chose à faire aux Romains. La déroute des deux premières lignes aurait infailliblement entraîné la troisième, si Annibal n'eût ordonné à ses vétérans de présenter la pique aux fuyards pour les obliger à s'écouler par les slancs.

Scipion jugeant, à l'attitude imposante de cette troisième ligne qu'il lui restait encore un terrible combat à livrer, pril le parti de réunir toute son infanterie en une scule phalange. C'est pourquoi il ordonna d'abord de rallier les hastires qui se trouvaient dispersàs à la poursuite des fuyards, et les syant ensuite formés en une sculo ligae contitue, il les opposa au centre des Carthaginois. Pendant que ceci se passait, les princes et les traires avaient ouvert leur ordre de bataille par le centre, au moyen d'un double mouvement par le flanc droit et le flanc gauche, et a s'étaient serrés en deux lignes pleines sur l'une et l'autre sile, les triaires TT débordant les princes PP, et ceux-ci dépassant à leur tour la ligne des hastaires O9 ; écat-l-dire qu'après cette manœuvre toute l'infanterie se trouva former un double système d'échelons sur le centre. Les derniers échelons s'étant inunédiatement portés à la hauteur des premiers pour ne plus former qu'une seule phalange, le combat recommença avec une nouvelle fuire.

Le succès était incertain lorsque Ledius et Massinisas, qui s'étaient imprudenment abadonnnés à la poursitué la cavalerie ennemie, reggaérent le clamp de bataille et thécidèrent de la victoire en chargeant les derrières et les filmes d'Annibàt. La perte des Romains ne v'éleva pas au-delà de deux mille hommes, tandis qu'il demeura sur la place vingt mille Carthaginois, et qu'un nombre égal fat fait prisonnier. Au reste, il n'est pas difficile de se rendre compte de cette énorme différence catre les pertes épreuvées de chaque câté, lorsqu'on se rappelle les circonstances fischeuses dans lesquelles les Carthaginois se trouvèrent successivement entrancés peadant toute la durée de l'action.

Polybe ne nous apprend rien de positif sur la force numérique des deux armées, et il est difficile d'en juger avec quelque exactitude par les détaits qu'il nous a laissés de la bataille. Seulement, lorsque cet historien est arrivé à décrire la dernière époque de l'action, il dit: Le nombre et le courage étaient égaux de part et d'autre, et l'opinitareté était telle que l'on mourait sur la place même eje

l'on combattait : mais alers les deux premières lignes avant abandonné le champ de bataille, il est hers de doute que cette phrase n'a rappert qu'à la réserve d'Annibal et à l'armée remaine. C'est cependant de ce passage dent Folard s'empare fert mal à prepos peur reprecher à l'olybe d'avoir avancé que les armées étaient de même force, et pour se denner ensuite l'inutile peine de prouver ce que la moindre réflexien fait apercevoir, c'est-à dire que les Carthagineis étaient plus nombreux en infanterie que les Remains (1). D'un autre côté, les six mille Numides que Massinissa avait amonés et les succès prempts et décisifs des deux ailes de Scipion, pertent à croire que celui-ci était numériquement supérieur à son adversaire en cavalerie. Ce qui est hers de deute, c'est que jamais les Remains n'avaient déployé autant de cavalerie sur les champs de bataille, et que jamais elle n'avait décidé , pour cux, d'une ; grande victeire.

Ce que nous avens dit précédemment des batailles livrées par Annibal en Italie, ce que nous venens de voir de cette dernière, confirme ce que nous aviens d'abord avancé dans notre introductien au sujet des campagnes de cet homme célèbre, savoir qu'elles sont plus remarquables sous le rappert de l'étendue des opérations et de l'emploi des stratagètmes, que sous celui des pregérés de la tactique progrement dité. Tenir ses meilleures troupes en

(1) Trois ligues de phalanger, ne fasseat-elles disporées que autricarq rangs, présenteraieut déjà plus de combattans que trois autres ligues de même étendue farmées à la manière des Romains. Or, comuse il ne parail pas qu'Amnibal été déragé à son ordonauxe balticulle qui ne devait pas étres no devasus de hint dis rangs a moins, antrement un écrivain tel que Poly be nous en ent sans doute prévenus; il est raisannable de supposer que l'infanterie carthaginosis était au moins double de l'Infanterie carthaginosis était au moins double de l'Infanterie romaite.

réserve, n'engager du reste de l'armée qu'une partie proportionnée à la résistance de l'obstacle à vaincre, tandis que l'autre se tient prête à secourir ou à remplacer la première, est une règle fondamentale qui ne comporte que de très-rares exceptions : ce fut celle des Romains. de Frédéric, de Napoléon et de tous les généraux qui ont ou quelque expérience de la guerre. C'était aussi vraisemblablement cetto règle-là mêmo qu'Anuibal avait compté mettre en pratique aux champs de Zama, en disposant son infanterio sur trois lignes, les deux premières formées des auxiliaires et des soldats de nouvelle levée ; et la troisième, des vétérans revenus d'Italie; mais il n'y parvint pas et ne pouvait y parvenir avec les phalanges, car la substitution d'une ligne à une autre était impossible avec une pareille ordonnance et l'emploi des armes blanches. Il faut, pour croire à un manque de jugement aussi notoire de la part d'Annibal, il faut, disons-nous . que ce soit Polybe, l'exact Polybe lui-même, qui nous raconte les détails de cette disposition. On voit de suite que le général carthaginois eût pu, sans déroger à l'usage des phalanges, tirer un meilleur parti de son infanterio. en ne faisant qu'une seule ligne des deux premières, d'un . front double par conséquent, avec laquello il eût débordé et enveloppé les Romains; ayant soin, toutefois, do laisser de plus grands intervalles que de coutumo entre les phalanges élémentaires do sa réserve, pour faciliter au besoin la retraite du centre de la première ligne.

Sa conduite pendant l'action ne paratt pas plus excusable, et l'on a besoin, pour s'en rendre compte, d'avoir vo le plus célèbre des capitaines de nos jours, après avoir montré un génie supérieur dans plusieurs batailles, perdretout-à-coup ses moyeus, et es trouver pour ainsi dire paralysé au milieu de quelques-unce des grandes crises? qui ont niis în à sa carrière militaire et politique. Felard, qui a commenté cette bataille, di avec raiseu qu' Annibal voyant as première ligne fortement engagée et sur le point de plier, eût dû démasquer la seconde en toute hâte, en la rompant par le centre, au moyen d'un mouvement par l'un et l'autre flanc, prolongé jusqu'aux flies extrêmes de la première, qui alors se serait retirée. Les Romains menacés sur leurs ailes par les deux moitiés de la secondoligne, et bientôt attaqués de front par la réserve, n'eussent pas résisté à cette triple attaque, et la victoire eût été décidée sans appel en faveur des Carthaginois bien avant le retour de Leijus et de Massinisse.

Déjà Régulus avait imaginé de transformer l'ordonnance habituelle de l'infanterie romaine en une suite de polites colonnes par manipules; et si cette manœuree, nécessitée à l'unis comme à Zama par la présence des éléphans, ne crussit pas également dans les deux batailles, c'est que Régulus n'ayant pas nichagó, comme Seipion, des intervalles assez grands pour le passage de ces animanx, les colonnes en furent maltraitées. Au reste, avec une issue toute différente, ces deux actions ont beaucoup d'analogie entre elles, et font époque l'une et l'autre dans l'histoire de l'art militaire, comme ayant donné lieu aux premières applications de la colonne telle que nous la formons aujourd'hui.

La fante que commirent Lodius et Massinisas, en s'arbandonnant à la poursuite de la cavalerie entenie, fut indépendante de la volonté de Scipion, dont on ne peut trop admirer la conduite réllechie pendant toute la durée de la batuille. L'ordre en colonne qu'il adopt a ne convensit pas seniement contre les éléphans, c'était encore la uneilleure disposition pour attaquer, oprès l'éloignement de ces animanys l'infanțerie formée en colonnes acquiert une modifié, une énergie dans les combats de main, qu'elle ne peut avoir avec tout autre ordonnance. Les intervalles entre les colonnes de Scipion étaient des espaces morts, il est vrai, mais il y remédia en partie, en plaçant les armés à la légère entre les manipules des traires.

La réserve d'Annibal pouvait encore devenir funcate aux armes romaines, si au lieu de prendre de nouvelles mesures pour la combattre, Schipion, poursuivant tête baissée son premier mouvement, était allé l'attaquer surlechamp; nusis suparavant l'rellie les hastires et démasque ses deux autres lignes, afin d'user à la fois de toutes ses ressources dans cette circonstance décisive. Il est des ces où l'hésitation à poursuivre un premier succès sernit une faute des plus grandes; mais il en est d'autres, et celui où sa trouvait Schion en présence des vétérans d'Annibal en est uu, où il faut s'arrêter pour réliéchir et régler as conduite : c'est ce que fit le général romain, et il s'en trouvait hien.

Nous allons passer à des considérations d'un autre ordre, à celles qui se rapportent à la conception même des opérations.

## S. 11.

La stratégio est la science de la guerre, et la tactique en est l'art, parce quo la première conçoit et que l'autre exécute, disert quelques écrivains militaires. Cetto définition, assez insignifiante par elle même, n'est d'ailleurs pas, à notre avis, de toute exactitude, et d'abord parce qu'elle attribue à la tactique ce que celle-ci n'opère qu'à l'aide de la topographie et de la fortification; et ensuite parce qu'elle et refuse à l'élever au rang des sciences. La

tactique, il est vrai, n'est qu'un des moyens dont se sert la stratégie pour réaliser ses projets ; mais ce moyen est-il donc tellement mécanique qu'il ne présente rien de savant, rien de difficile et de profond dans ses applications? Epaminondas fut tacticien à Leuctres et à Mantinée; Alexandre, Scipion, César, le furent également à Arbelles, Zama, et Pharsale. Nous ne pensons pas qu'on veuille ranger dans la classo des conceptions stratégiques le passago de la Renchen par Turenne en présence de Montécuculi qu'il voulait contraindre à décamper, en s'établissant perpendiculairement à son aile ganche (1); ni la surprise de Roshach , ni la manœuvre de Leuthen , ni l'arrivée de Desaix à Marengo, ni, on général, tous les mouvemens décisifs et imprévus que l'ou a été dans le cas d'exécuter sur un champ do bataille. Néanmoins ces manœuvres, ces mouvemens, quoique parement tactiques, ont dû demander pour leur conception, ce nous semblo, quelque chose de supérieur à l'idée qu'on attache ordinairement an terme d'art. La tactique, il est vrai, n'a pas besoin comme la stratégie de nombreux documens politiques, géographiques, statistiques et administratifs, mais au moins doit-elle emprunter des secours à la topographio et à la philosophie de la guerre, auxquelles on ne peut refuser le nom de science. Si lo stratégicien (2) peut prondre son temps pour arrêter ses projets, îl n'en est pas de même du tacticien; à peine a-t-il quelques heures, quelques minutes pour s'en occuper; mais, pour opérer sur un théâtre limité, celui-ci a t il besoin do moins do connaissances, de jugement, de pénétration et de coup-d'æil que le premier?

<sup>(1)</sup> Voyez les Mémoires de Feuquières.

<sup>(2)</sup> On dit aussi stratégiste.

Dans l'embarras de prononcer entre une foule d'opinions diverses, nous dirons, obligé que nous sommes de donner des définitions, 1º que la tactique est la science des officiers généraux et particuliers préposés à l'organisation, à l'éducation, et à la conduite des troupes; 2º que la stratégie est la cénence des combinations et des directions; celle, par conséquent, du généralissime duquel doivent émaner exclusivement tous les ordres. S'il faut que, dans tous les cas et à tous les instans, la faut que, dans tous les cas et à tous les instans, la tactique soit prête à opérer la destruction ou la désorganisation des forces de l'adversaire, comune le temps et le lieu ue sont pas indifférens, c'est à la stratégie à les désiguer et à calculer toutes les conséquences de l'événement.

Pour le stratégicien, comme pour le tacticien, le grand art, la grande affaire, est de savoir assortir, proportionner et limiter les conceptions aux moyens que l'on s pour les réaliser; et, malheurensoment telles sont les difficultés que l'on éproure à distinguer ainsi ce qui est possible de ce qui no l'est pas, que bien peu de généraux y parriennent: les uns, parce qu'ils ne savent pas rassembler les données nécessaires; les autres, parce qu'ils ignorent le secret de les mettre en œuvre : il en est qui présument trop de leurs ressources, et d'autres, pas assez.

Mais à quoi hon le terme de stratégie, nos aïeux ne l'employaient pas? il est vrai que, parmi les Modernes. Guiberta etée un des premiers à can servir, ou du moina à se servir de celui do stratégique; mais parce que le mot était tout aussi ignoré au temps de Louis XIV, que celui de stetique à l'époque de Charles VII, doit-on pour cela se refuser à l'admettre? lo mot de géométrie fut-il articule aussitôt après la décourerte de quelques-unes des propriétés de la ligne droite et du cerele; celui de chimie, aussitôt après que l'on fut parvenu à opéer la combinis-

son de quolques métaux? sans doute que la science que l'on croit devoir appeler stratégie avait été appliquée bien avant les derniers temps; mais les applications en avaient été tellement rares, tellement incertaines, tellement difficiles à observer, qu'elles n'avaient frappé qu'obscurémont les esprits. De nouveaux exemples, de nouveaux progrès étaient nécessaires avant que l'on en vint à poser des principes et à rassembler des règles ; on les a vus se réaliser ces exemples, et la réflexion, qui s'en est emparée, ayant mis la science en évidence, il a bien fallu lui donner un nom, et ce nous a été emprunté aux Anciens, qui, toutefois no lui reconnaissaient qu'une partie de l'acception qu'on lui assigne aujourd'hui. Certes, nous sommes moins disposé que personne à admettre légèrement de nouveaux termes; mais quand l'évidence nous les montre d'une absolue nécessité, nous n'hésitons pas à y consentir, d'autant plus qu'ils abrègent le langage et facilitent les progrès. Or, pour quiconque connaît l'histoire, pour quiconque a médité sur les immenses changémens survenus dans les méthodes de guerre seulement depuis un siècle, la stratégie est une science réelle qu'il convient de distinguer et de séparer de la tactique : c'est ce que reconnaît Napoléon, c'est ce qu'eussent reconnu Turenne et Frédéric s'ils eussent vécu nos contemporains. S'il restait encore des doutes sur la nécessité de cette distinction, nous ajouterions qu'elle se trouve établie chez la plupart des auteurs grecs, et notamment dans la première des Institutions militaires de l'empereur Léon. Maizeroy, à qui nous devons une traduction des œuvres de cet empereur philosophe, entre dans quelques détails à ce sujet, et le résume sinsi : « la strategique est donc proprement l'art do commander, d'employer à propos et avec habileté tous les moyens que le général a dans

sa main, de faire mouvoir toutes les parties qui lui sont subordonnées et de les disposer pour le succès..... tous les anteurs grocs ont toujours fait une distuction trèsmarquée entre la stratégique, oul s cience du général, et les parties dont elle est composée, telles que la tactique, la stratopédie, etc., etc...;

## Et plus loin :

Et pustous.

La distinction que fait l'empereur Léon, dans ce chapitre, de la tactique, et des fonctions du général, est très-remarquable, et a définition très-caucte. Le mot tactique vient de rézer, qui signific ordre, arrangement, disposition. La tactique n'est donc autre chose, que l'art de ranger les troupes et de disposer toutes les diverses parties qui doivent agir de concert. C'est aussi l'art de les former à des exercices et à des manuvres les plus convenables pour toutes les opérations où elles doivent être employées; mais la science du général est bien plus étendue; elle embrasse outre la tactique plusieurs autres parties, etc...

La force plus ou moins grande des armées, la durée des mouvemens et l'étendue du théâtre de la guerre ne suffisent pas pour donner aux opérations le caractère stratégique; une petite armée pourra opérer stratégiquement sur un théâtre trèr-limité, tandis qu'une autre armée de plusieurs centaines de mille hommes, parcoirant de grands espaces, ne le fera pas. Si, par exemple, Napoléon, au lieu de franchir les Alpes par un mouvement savamment combiné, pour obliger Mélas à évacuer le comié de Nice, en allant couper sa ligne de communication à cinquante lieues sur ses derrières, était venu tout simplement, suivant les règles communes, joindre Suchet sur le Var, pour combatire de front le général, autrichien, nous ne pensone pas que sa marche dut être

rangée dans la classe des conceptions stratégiques : autrement il faudrait qualifier de stratégique toute opération de quelques jours de durée, et accorder le titre de stratégicien à tout général qui commanderait une armée. Nous avous voulu faire sentir par cet exemple, en outre de la définition que nous avons donnée (1), que les opérations stratégiques doivent être accompagnées de résultats décisifs, qui surprennent l'adversaire, et nous donnent, dès les premiers jours d'entrée en campagne, une supériorité marquée sur lui , même sans avoir combattu. Ainsi, l'ou aura opéré stratégiquement, si l'on a obligé l'ennemi à faire ce qu'il ne voulait pas faire, et notamment à combattre contre sa volonté; si on l'a séparé de sa base d'opérations; si, après l'avoir forcé à tenir son armée divisée, on a su la détruire en détail; si l'on est parvenu à l'adosser à quelque grand obstacle naturel, tel qu'une mer, un lac, un grand sleuve, un pays impraticable ou désert : ou bien encore, si on l'a resoulé contre un état neutre, et ensin si on lui a donné le change par une diversion judicieusement conçue.

Ce n'est qu'sprès avoir reconnu de quelle nature sera la guerre, que le stratégicien peut arrêter ses projets. La guerre est édénsive ou d'Oniesive. La défensive est desolue ou accidentellement offensive. Lorsqu'elle sera possible, cette dernière circonstance présentera toujours le 
plus d'avantages, puisque sans cesse elle rappellera l'ennemi à la défense de son propre territoire. Il suit de là 
qu'il ne peut y avoir d'offensive profitable si l'on n'a préalablement tout préparé pour la défensive.

La conservation d'un pays est évidemment attachée à celle de ses limites; ce qui ne veut pas dire qu'on doive

<sup>(1)</sup> Première leçon, Ş. IV, page 43.

disperser ses moyens de désense sur tous les points de de ces limites pour en former une sorte do cordon : car un pareil système ne manquerait pas d'être funeste, et les Autrichiens l'ont éprouvé plus d'uno fois. Il sera toujours plus avantageux de tenir ses forces réunies ou en mesure do se réunir spontanément, et de faire consister la désense dans l'occupation de certains points particuliers, que de vouloir tout couvrir, car on ne peut espérer de succès que do l'action des masses. Les points particuliers sur lesquels repose la conservation d'un pays sont dits stratégiques; ils consistent dans les places de guerre et les grands obstacles de la nature. C'est à l'ensemble de ces points qu'on donne le nom de frontière ou de ligne de défense. On ne devra se promettre de bons résultats que d'une désensive où tout aura été calculé pour obliger l'ennemi à de grands sacrifices avant de s'être emparé de quelques-uns des points stratégiques de la ligne de désense. Au reste, la perte de ces points ne deviendra un mal réel qu'autant qu'il pourra en faire usage pour pénétrer dans l'intérieur du pays, sans exposer ses flancs et compromettre ses derrières.

La ligne de défense prend le nom de base d'opérations dans l'offensive. L'armée s'éloigne de sa base d'opérations pour siler conquérir cettains points du territoire de l'eunemi dont l'occupation doit être funcste à celui-ci. On peut appeler zone d'opérations l'espace embrassé par l'armée dans sa marche vers ces points. Gette zone est toujours couverte d'un nombre plus ou moins grand de routes et de rivières longitudinales ou transversales. Les communications longitudinales, soit par terre, soit par euu, sont dites lignes d'opérations. La route suivie par le gros de l'armée est la ligne principale d'opérations; les autres ne sont que secondaires. Les communications trons-

versales sont utiles pour lier entre elles les différentes lignes d'opérations. C'est sur la zono dont nous venons de parler, et principalement aux nœuds que forment les communications entre elles que sont établis les dépôts et magasins de toutes espèces. Ce que nous venons de dire de la zone d'opérations suffit pour montrer de quelle importance est sa conservation; mais il est d'autant plus difficile de la garantir que tous les éfforts de l'aderant apus ont dirigés contre elle. C'est surtout dans ce sens que nous avons dit précédentment que dans l'offensive même il fallait confinemellement souger à la défensive. Il résulte de tout ce qui précéde qu'on n'opérera réellement avanés giquement qu'autant qu'on se tiendre dans les limites du réseau formé par les l'ignes et les points stratégiques.

Lorsque, par un motif quelconque, une armée s'avance à grands pas sur le territoire ennemi, sans prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa ligne d'opérations, on dit qu'elle fait une pointe. Une pareille exception aux règles ordinaires est toujours dangereuse, à moins qu'elle ne soit autorisée par un concours de circonstances particulières qui ne se rencontrent ordinairement que dans uno guerre de principes religieux ou politiques. Par exemple, dans la dernière campagne d'Espagne, la marche rapide du prince généralissime, d'abord sur Madrid, puis sur Cadix, et la direction donnée au corps du maréchal Molitor, sur Saragosse et Valence, réussirent complètement; mais ces opérations étaient suffissmment autorisées par la situation politique du pays, dont une partie désirait l'arrivée des Français, et par la stupeur des troupes constitutionnelles, d'ailleurs mal organisées et mal aguerries. L'expédition tentée sur la Champagne, en 1792, par le duc do Brunswick, échoua. L'instant n'était rien moins que propiec, et elle ne fut pas conduite selon les règles. Deux armées redoutables menacaient d'ailleurs les Prussiens sur leurs flancs et leurs derrières. lorsqu'ils firent leur retraite. Les dispositions d'abord douteuses, et peu après hostiles des Vénitiens et du duc de Milan, feront toujours envisager comme une pointe des plus téméraires l'entreprise de Charles VIII sur le royaume de Naples.

Cela posé, considérons quelles sont les opérations des Anciens qui appartiennent à la stratégie (1).

Une conséquence que l'on peut tirer immédiatement du peu d'étendue des connaissances géographiques et statistiques des Anciens, c'est que ces opérations ont dû être vagues et incertaines. Si les guerres persiques donnèrent lieu à quelques opérations stratégiques, ce fut plutôt de la part des Perses que du côté des Grecs Ceux-ci, supérieurs à leurs adversaires par leur tactique et leur courage , se bornèrent généralement à marcher droit aux Perses et à les combattre de front toutes les fois qu'ils se présentèrent sur leur territoire. Satisfaits de se voir débarrassés de l'ennemi extérieur, les Grecs déposaient les armes, ou les tournaient les uns contre les autres.

Les diversions sont la partie de la stratégie dont les

<sup>(</sup>a) Privés de cartes, les Anciens n'avaient de renseignemens géographiques que par des traditions souvent inexactes ou des mémoires nsuffisans et incomplets. Les connaissances géographiques s'étendirent par l'expédition d'Alexandre, mais la science ne fut réellement crece qu'après l'établissement de l'école d'Alexandrie. Eralosthène, l'homme le plus universel de son siècle, réussil le premier à construire sur des bases solides la carte du monde connu; ce fut vers l'anuée 260, avant l'ère chrétienne, sons le règne de Ptolémée-Philadelphe. Hipparque, Possidonius et Marin de Tyr, vinrent après Eratosthène, et rendirent de plus en plus régulière la projection de la carte plate. 19\*

Anciens ont le plus fait d'applications. Ces sortes d'opérations qui consistent, ainsi que leur nom l'indique, à diriger un corps particulier de troupes sur un point plus ou moins éloigné du théâtre principal de la guerre, et à la conservation duquel l'adversaire attache une grande importance, peuvent se partager en deux classes, selon que le but vers lequel elles tendent est réel ou simulé. L'histoire de Thucydide est de tous les livres anciens celui qui contient le plus d'exemples de diversions et la plupart furent opérées par les Athéniens . A l'aide de leurs nombreux vaisseaux. Au reste, ces diversions par mer, et sans autre but que la ruine de quolques villes maritimes, sont d'un intéret aussi faible pour la science que les courses insignifiantes entreprises dans le même temps par les Lacédémoniens sur le territoire d'Athènes. L'expédition de Sicile, dejà très-remarquable par le siège de Syracuse, est aussi plus digne de l'attention du stratégicien que toutes les précédentes. Si les Athéniens ne firent pas preuve d'un grand discernement en confiant cette entreprise à trois généraux à la fois, au moins fixèrentils à l'avance les points capitaux de son exécution : Corcyre fut choisi pour le rendez-vous général des forces combinées, et il-fut arrêté que l'on toucherait la côte d'Italie afin de déterminer les Tarentins à prendre parti contre la Sicilo (1) : l'on s'était même occupé de ce qu'il

<sup>(1)</sup> Quoique Thucydide n'apporte pas d'autre rainn de cette marche singulière par Coryré et le cap Jay's que l'espair dont on activit here à Athènes de pouvoir metalene les Tractulas dons la coalition, on peut croize nénumoirs, que l'état très-simparfait de la ravigation, qui ne permettit jes algres de quiter les côtes, avait fait considérer comme très-périlleuse la route plus court et plus directs que l'on a suivie dépairs, insuits qu'on avait qu'en gaivant les côtes de l'Éprie juaqu'à la hastaure des monts Aerocéramiens, on n'avait de

y aurait à faire après le débarquement; mais bientêt, ainsi qu'il manque, rarement d'agriver lorsqu'il y a plusicurs chefs dans une armée, les dissensions des trois généraux firent avorter les premiers projets.

L'apparition subite d'Epaminondas aux portes de Sparte ne doit être envisagée que comme une pointe hasardée; mais exécutée d'ailleurs avec autant d'adresse que de résolution.

L'expédition d'Alexandre est un de ces événemens militaires qu'il est difficile d'apprécier avec exactitude sous le rapport de la science. On découvre cependant, à l'aide d'Arrien, beaucoup mieux qu'on ne pourrait le saire avec Quinte-Curce, qui ne paraît pas avoir été homme de guerre, et dont le livre, d'ailleurs incomplet, est parsemé de faits merveilleux qui nuisent à l'intelligence des événemens militaires; on découvre, disons-nous, que ce prince avait entrevu et résolu d'avancé une partie des difficultés de sa gigantesque entreprise. Le récit de la retraite des dix-mille, les traditions et les rapports des Grecs de l'Asie-Mineure et de quelques transfuges , furent indubitablement les sources d'ou il tira des documens statistiques et géographiques sur les pays compris entre le Tigre, le Pont-Euxin, la Propontide et la Méditerranée. Il paratt d'ailleurs par la précaution qu'il prit d'accroître sa cavalerie et de tenir sa phalange à seize rangs, qu'il n'ignorait pas qu'il aurait à combattre en plaine, et à

qu'a faire un trajet de quelquer heures pour atteindre le listoral de l'Italie et doubler hiends uplès le cap Japyz. La preuve que les Athénieurs n'ossieut affenter la pleine mer, c'et que dans cette uneme expédition la flotte commandée par Démonthènes, et qui dessitt marcher en touje hite au secours de Nicias, suivit encore le nome chemin.

enfoncer des masses épaisses, à la vérité informes et mal constituées : car, pour rompre ces masses, il fallait les ouvrir avec un corps de froupes capable de résistance et présentant un front assez étendu pour que son passage laissait un grand espace vide au milieu ; la phalange macédonienne était ce qu'il y avait de plus propre à rempfir cet objet. Mais laissons de côté les considérations tectiques, et voyons comment af jusqu'à quel point Alexandro avait conçue et càquissé son plan d'opérations.

Le littoral de la Méditerranée et de la Propontide devait être évidemment le premier objet do ses conquêtes, afin de se procurer une large base d'opérations, assurer ses communications par mer avec la Grèce, et en même temps ôter aux Perses toute idée de diversion en Europe. Cette réflexion n'avait point échappé à Alexandre, ainsi que le prouve son début en Asie, et sa persévérance dans l'attaque de toutes les villes maritimes de la Méditerranée, avant de s'étendre au loin dans l'intérieur des terres. Il semble au resto qu'il eût perdu do vue ses premiers projets, lorsque, au lieu de marcher droit à Babylone . après la prise de Gaza, il lui vint dans l'esprit de visiter l'Egypte et le temple de Jupiter Ammon : car cette course intempestive ne présente plus aucune corrélation avec les opérations contre Darius, et elle n'eût sans doute pas manque de lui être funeste, sans la profonde ignorance et la stupide inertie des Perses.

La partie do l'expédition d'Alexandre qui suivit la mort de Darius et la destruction de son empireme pouvait donne l'ien à aucune conception statetique, puisqu'alors on connaissait à peine de nom les pays qu'il entreprit de soumettre. Ses courses au-delà de l'Oxus, et aux rives de l'Hyaphe, sont d'un intérêt aussi nul pour notro objet que la conquête du Mexique par Gortes avec laquelle elles out quelque rapport. Le roi de Macédoine dut, comme l'aventurier espagnol, remettre à déterminer shaque jour ce qu'il ferait le lendemain; et s'ils furent l'un et l'autre égalgment heureux dans leurs entreprises, c'est que la phalange produsist chez les Indiens la unême surprise et la même crainte, que la détonation des sumes à leu parmi les paisibles sujets de Montézome.

La conduite de Darius paraît extrêmement peu judicieuse : au lieu de défendre opiniatrément la péninsule asiatique, en occupant la région centrale et dominante des sources, avec une partie de ses forces, qui de cette position cut pu facilement secourir les places maritimes, ou tomber sur le flanc gauche et les derrières d'Alexandre, pendant que le reste l'eût combattu de front à tous les passages des nombreuses rivières qui arrosent la côte nicridionale de l'Asie-Mineuro, on le voit fuir honteusement devant le prince macédonien, à la suite de quelques con:bats, abandonnant tout espoir de conserver ses places, et négligeant même d'occuper les défilés de la Cilicie, dont la perte allait bientôt ouvrir l'Asie-Majeure à sou antagoniste, et lui livrer les villes importantes situées à l'extrémité du bassin de la Méditerrapée. Il semble, au reste, que Darius avait senti sa faute, lorsque, mais trop tard, il tenta un dernier effort pour arrêter Alexandre à Issus : celui-ci avait alors franchi les obstacles et aplani les difficultés qui pouvaient mettre un ternie à son audacieuse entreprise.

L'ordannance mobile de la légion se prétait mieux que celle de la phalange à l'accomplissement de grandes ontreprises rols l'on est amené à opèrer sur de vastes étendues of sur toutes sortes de terrains : les cinq premiers siècles de l'histoire romaine, si fertiles en événemens militaires, ne présentent cependant ducune combinaison à laquelle nous d'erions nous afrêter. Pendant co laps de temps, als guerre s'etait auccessivement étendue des pottes de Rome aux confins de l'Italio, mais jausies au-delb. On voit par la durée seule de la lutte contre Pyrrhus combien les Romains, déjà fort habiles dans les ordres de bateille, dovaient être peu initiés aux opérations strategiques.

La rivalité de Rome et de Carthage donna lieu à des conceptions d'un ordre supérieur à tout ce qui avait été fait jusqu'alors. Ce fut dix ans après que Pyrrhus eut été contraint d'abandonner l'Italie; que la première guerre punique éclata; bientôt la Sicile se trouva transformée enuue vasto arène où , pendant plusieurs années , les deux peuples rivaux essayèrent vainoment de vider leur querelle? Les circonstances n'étaient point favorables aux Romains ; c'était la première fois qu'ils se trouvaient avoir affaire à une puissance maritime, et ils n'avaient pas encore songé à s'adonner à la marine. Messine et Agrigente ne tardèrent cependant pas à tomber en leur pouvoir. Mais un début aussi brillant, loinode les éblouir, ne servit au contraire qu'à leur faire mieux comprendre que leurs succès seraient éphémères aussi long-temps que les Carthaginois resteraient en possession des côtes et des villes maritimes ; c'est pourquoi ils formèrent le projet de se tréer une flotte. Une quinquirème , qui , l'année précédente , était venue échquer sur la plage d'Italie, leur servit de modèle. Bientot la république compta cent vingt galères et un nombre de matelots suffisant pour leur manœuvie (1).

<sup>(</sup>a) Il ne filiair pas bêagoup de temps aux Anciens pour dresserdes matelots et continuire une flotte; mis aussi leur marine étaitelle infiniment au-desiqus de celle des Modernes. Il en était de vela comme de leurs machines balistiques qu'on né peut en rien comparer à nos canons.

La flotte nouvelle n'hésite point à aller chercher celle de Carthage; plusieurs combats ont lieu; les Romains, sans expérience, y apportent leur courage accoutume et obtiennent l'avantage.

Ces premiers succès les rendirent audacieux et leur firent entrevoir comme facile de porter la guerre en Afrique : Régulus y fut expédié avec ordre d'ancantir Carthage. On sait comment co grand homme, oprès avoir combattu victoricusement à Adis, et sur le point d'accomplir les veux du s'état et du peuple romain, fut défait et pries Tunis par le lacédémonne Xantippe, auquel les Carthaginois, encore fort ignoran dans l'art de la guerre, avaient confié le soin de les sauves.

Gette idée de porter la guerre en Afrique peut paraltre aujouzi hui toute naturelle et loute simple; unis si l'on considera quetles avaient sté jusqu'alors et les ressources et la sphère d'action des Romains, on conviendra qu'elle fait également honneur au geîne et au courage de ce peuple belliqueux. Un grand exemple, il est vrai, à vait pu guider la sénat dans cette détermination : c'était la fameuse diversion d'Agathoch, qui, cinquante ans auparquant, avait imaginé; pour délivrer la Sicile ou les Garbagions metaient loute de la pag. d'alter les attaiquer dans leur propro-pays. Au resté, cette première époque du débat entre Rome et Carthage n'était que le prédude d'événemen plus extraordianieres t plus intéres-

sans encore.

Nous avans déjà vu à l'aide de quels moyens tactiques
Aunibal aut pendant long-temps tenir la victoire enchainée, et comment à la fin Scipion mit un terme à ses succès cet à la fortune de Garthage; nous allons maintenant
jeter un coup-d'eil rapide sur les conceptions stratégiques de l'un et de l'autre.

Deux ans s'étaient à peine écoulés depais qu'Annibal, fort jeune encore, avail été placé à la tête des forces cir-haginoises lorque la seconde geurer pusique éclain. Les causes réelles ou apparentes de cette guerre se trouvent asser amplement rapportées dans teus les historiens pour que nous nous dispensions de les rappeles (ci. A cette époque Carthage étendait as domination sur tout le historial de la Méditerranée despois la grande Syrte jusqu'au détroit de Gibraller, et postédait de plus toute la partie de l'Espague située sur la rine droite de l'Etro, à l'exception de Ségonte, ville dérouse aux Romains, mais dont Annibal ne tarda pas à s'emparer malgré la résistance héroique des habitans.

Rome, alors en guerre contre les Illyriens et les Gaulois cisalpins, donnait déjà des lois à teute la partie de l'Italie située au midri des rices du Pa, à la Sardaigne que les Carthaginois avaient perdue, et à la Sicile, où le roi Illéron ne conservait plus qu'une ombre de pouvoir.

Annibal ne se fut pas plută; rende maître de Sagonte, qu'il songea à réaliser le projet qu'avait ex Amiliar, son père, peu de temps avant, as mort, d'aller porter su guerre au sein méme de l'Italie. Les circonstances étaiqu'i d'autant plus favorables à l'eccomplissement, de gette vaste entreprise que les préparatifs des Romains nightiens point encore acherés, et qu'ils avaiend déjà, comme nous venons de le dire, deux guerres importantes à terniuer. Annibal passa l'Ebre, soumit les peuples de la rive gauche, et confia le soin des affaires d'Espagne à Asdrubal et à Hannon. Telle fut ensuite la repidité de sa marche que déjà il avait franchi les Pyrénées et pénêtré, fort avant dans la Gaule, que les Romains, nes componainent même pas qu'il eût quitté les rives de l'Ebre. Enfin le

senat informe de ses desseins, envoya Publins Scipion avec une armée ordinaire de quatre légions, pour s'opposer à ses progrès, en même temps qu'il prescrivit à Sempronius de passer en Afrique à la tête des troupes de Sicile, afin d'y opérer une puissante diversion.

Publius, qui avait embarqué son armée pour arriver plus tôt anx Pyrénées, où il espérait prévenir Annibal, ne se trouva pas peu surpris d'apprendre, étant venu relacher à l'embouchure du Rhône, que l'armée carthaginoise était arrivée sur la rive droite de ce fleuve. En peu de temps les deux armées eussent pu se trouver en présence si telle cut été la volonté des généraux; mais ni l'un ni l'autre n'avaient intérêt d'en venir aux mains dans cette occasion : Publius avait trop peu de monde pour désirer de combattre, et Annibal voulait avant toutes choses pénétrer en Italie. Il y eut cependant un engagement de cavelerie assez sérieux dans une reconnaissance qui avait été ordonnée de part et d'autre, où les Romains eurent l'avantage. Le consul, après avoir sollicité les Gaulois de défendre le fleuye (mesure qu'Annibal sut bientôt rendre illusoire), crut devoir se replier en toute hâte sur les Alpes maritimes; où il devenait facile à sa petite armée d'arrêter les ennemis, si, comme il y avait lieu de le présumer d'après leur marche, ils tentaient do pénétrer de ce côté-là. Mais il n'en fut pas ainsi, car l'habile général carthaginois ayant dovine les intentions de son adversaire, s'empressa de remonter le Rhône jusqu'à Lyon, d'où il se dirigea ensuite sur le petit Saint-Bernard. Jamais la constance et le courage de cet homme extraordinaire ne furent mis à une aussi rude épreuve que dans cette occasion. Contraint, pour ainsi dire, d'assiéger chaque rocher, où les habitans se postajent pour défendre leurs affreux défilés, il ne parvint à franchir les Alpes qu'après

des difficultés inouies et des perter énormes. On fuge que ce fut de sa part une conception des plus admirables que de pédetre aissi en Italia sans que les lionaiss se durt tassent de ce qu'il était derenu, jusqu'au moment où, b, leur grand étonnement, ils le virent déboucher dans le Val d'Aoste, un milieu de ses sillés naturels, les Gulois cisalpins (1). L'opération qué nous rénons de rapporter honore d'autant plus Annibal qu'on en chercherait visionement une semblable dans l'histoire militaire de son temps (2).

La tâche que nous nous sommes proposée dans ce paragraphe n'ayant d'autre objet que d'appeler l'attention des élèves sur quelques-unes des conceptions statégiqués des Anciens; nous nous absticadrons d'entrer dans le détaildes opérations qui suivrent l'apparition d'Annibal en-Italie (5). Toutefois nous rapporterons eccore, la marche-

(1) Voyez, aur les différents passages des Alpes, une note infiniment intéressante du Peécie des Evénemene militaires (time 1v., page 349), commençant par les motes

Illi robur et as triglex circa pectus erat

Le premier nevigateur qui, le cour ceint d'un triple airain, ou affronter le mogissement des flots, flit-il plus andacieux qu'Annibal a'onvrant un chemna à travers les neiges éternelles que les nigles sents avaient visitées lorsqu'il entreprit de les franchir?

L'antenr adopte, et nnus adoptons avec lni, l'opininn de Simler, qui pense que l'armée earthaginnise prit le chemin du petit Saint-Bernard, et descendit par la vailée d'Anate sur Igrée.

- (a) « Quand nn examine bien, dit Mantesquieu, cette foule d'obstacles qui se présentrent devant Annibal, et que cet hommie extraordinaire auraïonta inus, on a le plus beau spectacle que nousait finurai l'antiquité.
  - (3) Vayez l'Histoire de Polybe.

de ce chef intrépide à travers les marais de Glusium (1),

La saiona d'etant trouvée trop avancée pour permettre aux Cardhagings de françhir les Apenninas à la fin de la promière campagne, Annibal avait été contrain de prendre ses quantiers d'hiver chez les Gaulois, ses allés. Le retour du printemps n'eut pas plutôt rendu les communications praticables, qu'il débuta par faire replier, les y avant-postes de l'armée romaine, qui s'étaient avancés jusqu'un della des montagnes. Deux routes principales conduinaient de Plaisance à Rome; l'une par Florence et Arrezzo; l'autre par Modene. Biologue et Ariminum's vernati-fonde la première à Popolette. Annibales détermina à utire celle-ci, et, après avoir traversé, les Apehnins, vint s'établir auxenvirons de Fessule, petite ville non loin de Florence.

Cependant, le sénat persistant, selon l'usage, à tenir deux armées distinctes sur pied, avait résolu de défendre Les deux routes dont quos avons parêt. Fisminius était à Arcezzo, et Servilius à Ariminum. Annibal qui paraissait vobloir se diriger sur Rome par la route ordinaire d'Arcezzo et Servilius à Ariminum. Annibal qui paraissait vobloir se diriger sur Rome par la route ordinaire d'Arcezzo et la paraissait vobloir se diriger sur Rome par la route ordinaire d'Arcezzo et la paraissait paraissait qu'il abandonna cette résolution pour entreprendre de tourner Flaminius an lieu de l'attaquer de front; ce protet présentait, il est vrai, une grando difficulté d'execution, car le geul chemin qu'il y ent à suivre pour espèrer de relussir traversait un terrain fangeux et marécageux de Pulusicurs lioused d'étendue, que la fonte des neiges renait

<sup>(</sup>d) Les historieus aymu negligé de nous instruire du nom et de la position précise de ces mariis , nous leux-conservous la désignation que le la resident de la caste et de récit de Polybe, qu'ils deraient se trouver à une seus grande distance au nord de Clusiam.

de rendre preque impraticable. Mais comme cien ne pouvait, arrêter le général carthaginois lorsqu'il s'agissist d'arriver à un grand résultat, il tenta cette catroprise et parvitut à franchir le margis. L'armée n'est pas mois à soulliris d'ais cette circonstance que lors de pressage, des Alpes ; il fallut rester quatre jours et trois autit dans la vase et la boue, sans pouvoir prendre un instant de repos ; presque tous les chevaux y périent, et il ne resta des étéphans que celui qui portait Annibat malade, souffrant et perdant un oil par les exhalaisons malfaisantes du margis.

A la sortie de ce mauvais pas , le général carthaginois n'eut rien de plus empressé que de s'informer si Flamisnius n'avait fait aucun mouvement, et sur l'avis qu'on lui donna qu'il était toujours à Arrezzo, il pressa sa marcho et vint s'établir sur les derrières du consul , entre cetto ville et le lac de Trasimène, où il wit fout à feu et a sang pour irriter son adversaire et l'attirer au combat. Celuici, effrayé de cette inconcevable manœuvre, s'imagina voir déjà l'ennemi aux portes de Rome sans désense; il quitte Arrezzo en toute hâte pour aller le combattre. C'est en vain qu'on exhorte l'imprudent Flaminius à différer du moins jusqu'à l'arrivée de son collègue qui. d'après la connaissance qu'on lui avait donnée de l'état des choses, s'était mis en marche pour venir le joindre. Tel fut le mouvement préparatoire qui amena le combat de Trasimene, où Flaminius perdit la vie, et Rome une armée tout entière. Nous voulions faire connattre une grand statégicien parmi les Anciens : la courte analyse que nous venons de présenter de l'entrée d'Annibal en Italie et de sa marche à Trasimène suffit, ce nous semble, pour le faire considérer comme tel.

L'état de crise dans lequel se trouva Rome pendant les

premières campagnes d'Annibal en Italic n'avait pas empêché le senat d'eutretenir l'armée qu'il avait fait passer en Espagne des le commencement de la guerre. P. Scipion, celui que nous avons vu combattre au Tésin, était même allé rejoindre Cnéius, son frère, en Catalogne, afin d'occuper Asdrubal et Hannon, auxquels, avant son départ, Annibal avait confié le gouvernement et la défense de la Péninsule. En général, les diversions sont un remede contre les invasions , mais pour qu'il soit efficace , il faut l'appliquer à temps , sur un point judicieusement choisi, et avec des moyens proportionnés à la gravité des circonstances et à la grandeur de l'entreprise; or, rien de tout cela n'avait été pris en considération par le sénat dans son projet de guerre en Espagne : en effet , les ennemis s'y trouvaient sur un pied trop respectable, pour qu'une diversion opérée par trois ou quatre légions au plus put apporter un changement sensible aux affaires d'Italie; et d'ailleurs, ce n'était pas de ce côté qu'il convenait aux Romains de prendre une attitude offensive : c'était contre Carthage même, contre Carthage alors sans défense ou'ils enssent du diriger toutes les forces dont ils n'avaient pas un besoin indispensable pour contenir Annibal et protéger Rome. Cette guerre, il est vrai. pouvait avoir pour but d'empêcher, sinon complètement, mais au moins en partie, l'arrivée des secours que le général carthaginois attendait d'Espagne; mais ce but n'était que d'une utilité secondaire au salut de l'Italie. tandis qu'une forte diversion en Afrique, telle qu'on l'avait d'abord projetée, et telle que l'exécuta plus tard Scipion l'Africain, eût, sans doute, terminé la lutte en pen de temps.

Les deux Scipion venaient de perdre la vie en Espagne, où ils avaient déployé autant de vigueur que de talent, sana nésamoins améliorer les allaires de leur patrie, lorsque la fortune de Rome voulut que le fils de l'un d'eux, à peine àgé de vingt-quaire san (i), se présentit alers pour eller leur succéder. Dès lors la défensive à peu près absolue dans laquelle les Romains a étaient tanus depuis l'origine de la guerre fint tout à coup transformée en une, défensive toujours attaquante, qui, peu de temps après, les conduisit jusqu'au sein meine de la puissance de leura ennemis. C'est à cette élection du jeuns Serpion que nous allons voir en effet se, ratacher la déliverace de l'Rishie, l'abhaissement de Garthage, la splendeur et la puissance, de l'alle aveient pris un carectère moins s'alarmant, unis le sénat était loin d'entrevoir quand ar comment il pourraits edébarresser d'annible.

Les renseignemens que se procura Scipion à son arrivéeen Espagne, lui ayant fait connaître que les forces chnemies se trouvaient réparties en trois armées qui vennient
de prendre leurs quartiers d'hiver; l'une, aux ordres
d'Asdrubal, fils d'Amilear; aux environs de Valence, la
seconde, commandee par Magen, vers la Sierra-Moréia,
et la troisième, où était Ardrubal, fils de Giscou à Cadix;
il jugea, d'après l'éloignement de ces armées et les rapports qu'on lui fit aur la gamison et les fortifications de
Carthage-la-Neuve, qu'il pourrait ouvir la campagne par
la surprise de cette ville importante. Nous devons faire remarquer que cette tentative était d'autant plus utile qu'elle
avait le double but d'enlever aux Carthagnois leur plus
belle place d'armes, et de procurer aux Romains un port
indispensable et un excellent appui pour assurer le succès

<sup>(1)</sup> C'est de Scipion, surnommé depuis l'Africain, fits de Publius, dont il est ici question.

des opérations ultérieures. Telles furent la prudence et la promptitude du général romain dans les préparatifs et la conduite de cette expédition, que Carthage-la-Neuve était en son pouvoir avant que ses adversaires se doutassent qu'il etit quitté ses quartiers d'hiver.

Ce premier succès obtenu, Scipion tourne toutes ses vues vers l'accomplissement de deux choses qui caractérisent également le stratégicien habite et le politique adroit. Tenir les armées ennemies séparées pour les combattre en détait; travailler à détacher les habitans du perti des Carthaginois et s'en faire des alliés; tels furent les desseins que ce grand homme sut réaliser. L'hiver, à Tarragone, d'oi i peut à la fois entretenir le sénat de ses besoins, de ses expérances, et entraîner ou retenir les Espagnols dans ses intérêts, il ne quitte la Catalogne, au retour du printemps, que pour frapper celui de ses adversaires qu'il juge être ou le plus vulnérable ou le plus à sa portée.

Celui des généraux carthaginois contre lequel ses efforts se dirigèrent d'abord fut Asdrudal, fils d'Amilear : des le commencement de sa seconde campagno, Scipion détruisit presque entièrement son armée, sur les rives du Betis (1). Deu do temps après, Silanus, l'un des lieutenans du proconsul, fit éprouver le même sort à Hannon et à Magon, qui, après avoir réuni leurs forces, étaient venus camper chez les Celtibériens pour y faire des levées. Il ne restait plus de toutes les armées carthaginoises que celle d'Asdrubal, fils de Giscon, auquel s'était, joint

13

<sup>(</sup>i) Il dut principalement ce succès à la rapidité de ses marches : plus d'une fois, dans le cours de cette expédition, le soldat romain fit jusqu'à huit lieues en cinq heures ; et il ne faut pas oublier qu'il portait de cinquante à soisante livres de bagages.

Magon après sa défaite, lorsque Scipion sortit de Tarragone pour la troisième fois. Celui-ci s'étant porté à la rencontre de son adtersaire, le trouva campé non loin d'une petite ville de la Bétique, que Polybe appelle Elinga. Bientôt une action générale ayant été la conséquence de la proximité des deux armées, Asdrubal et Magon furent complètement battus, et l'Espagne entière conquise aux Romains. Cette batsille, où Scipion dut la victoire aux efforts combinés et simultanés qu'il dirigea contre les siles des Carthaginois, présente des détails tactiques assez intéressans et assez compliqués pour avoir donné lieu à plus d'une controverse.

On sait comment ce grand homme, après avoir glorieusement terminé la conquête de l'Espagne, entreprit, contre la volonté d'une partie des sénsteurs, jaloux de sa fortune et de ses talens, de porter la guerre ca Afrique; où bientôt il diete la paix aux Carthaginois, après avoir triomphé d'Annibal.

La différence inconcevable entre la situation désespérée de Rome avant que Scipion eût pris part aux affaires, et son état florissant après qu'il eut été appelé au commandement des armées, est une grande preuve de cette vérité, qu'il ne peut y avoir de défensive verifment efficace sans une offensive accidentelle (1).

Rome fut sauvée par la force de ses institutions, par sa constance et l'habileté de quelque-uns de ses généraux: elle lo fut par l'admirable fermeté du sénat, qui, fidèle aux maximes aqciennes, persista à ce comporter avec Annibal comme il l'avait fait avec Pyrchus, c'est-à-dire à n'écouter aucuno proposition tant qu'il serait en Iulie,

<sup>(1)</sup> Voyez dans Appien toule cette guerre du premier Scipion : De rebus punicis.

Que n'aurait on pas à dire des campagnes de Marius, de Sylla, mais surtout de César? Combien de réflexions ne fait pas naître la senle guerre des Gaules; cette guerre d'un genre particulier, où César, constamment entouré de peuples révoltés, fut contraint de conquérir plusieurs fois le même pays, la même ville? Une parcille entreprise, il est vrai, n'était pas de nature à donner liou à un système suivi d'opérations stratégiques, où l'on peut assez souvent prévoir une partie des événemens: mais au moins fit-elle éclore une foule de conceptions particulières fort remarquables, et dont l'exécution, au milieu des obstacles de tous genres, atteste à la fois la constance, l'activité et les talens supérieurs de celui qui les enfanta. Les sièges furent une des occupations principales de César dans les Gaules; la manière toujours glorieuse dont il les termina ne laisse aucun doute qu'il ne sût aussi habile ingénieur que grand général, Il faut convenir, au reste, que personne mieux que lui ne sut allier la politique aux armes, pour les employer de concert à l'accomplissement de ses vastes desseins.

La guerre civile ayant suivi de près la conquêto des Gaules, on le vit alors franchir le Rubicon, ce prêtendu boulevard de la liberté de Rouie, pour se meaurer avec un adversaire presque aussi védèbre que lui. Cette étonnante conflagration, résultat de l'ambition factieuse et démesurée de César dont le commandement toujours provogé avait habitué les troupes à ne plus distinguer les intérêts de la pâtrie de ceux de leur général, anéantit, comme on sait, la république, après s'être étendue sur tous les points de son immense territoire. Vainqueur de Pompée et de ses partissins en Italie et en Espage (1),

<sup>(1)</sup> Tous les écrivains s'accordent à trouver la campagne de César

César passe bientôt après en Macèdoine, où son rival se trouve à la tête d'une armée très-supérieure à la sienne; la querelle s' vide à Pharsale, César est victorieux par le courage et la supériorité tactique de son infanterie : Alexandrie d'Egypte tombe en son pouvoir; Pharnace est défait, et le royamme de Pont conquis dans une seule bataille (1); veni, vidi, vici, écrit-il à Amintius, l'un de ses amis, à propos de cette campagne, de quelques jours.

César n'est pas plus tôt informé que Caton, Scipion, Labienus, ont réuni les débris de l'armée de Pompée en Afrique, et entratné Juha, roi de Mauritanie, dans leurs intérêts, qu'il va les chercher et les anéantir à Thapsus. Après cette expédition de cinq mois, il revient triomphant à Rome, d'où il gest bientio chilgé de s'éoigne pour voler une seconde fois en Espagne étaindre le heuvel incendie qu'y ont allumé les fils de Pompée. La fortune lui sourit à Munda comme ailleurs; il y porte le dernier coup au parti de son rival.

Nous ne ferons qu'une soule réflexion sur foutes ses campagnes; c'est que la promptitude svec laquelle elles furent terminées décèle autant de génie dans la conception des opérations que de pyudence et de vigueur dans leur exécution. Une énumération aussi rapide ne peut, au reste, donnér mâtière à des observations instructives: si nous l'avons catteprise, e'est que nous ayons pensé

en Espagne contre les ligutenans de Pompée comme une des plus intéressautes et les plus întractivemes de l'antiquité, sous le triple rapiport de la stratégie, de la tactique et de la Topographie: on peut dire, en effet, quelle fou récélement classique. (Voyez les Commentajers de César, de béllo cuivil.)

<sup>(1)</sup> Cette bataille ful livrée non loin de Zéla , ville frontière de la Cappadoce et du Pont.

qu'ello ferait à coup sûr naître l'idée de consulter les mémoires que César a lui-même rédigés sur ses campagnes (1).

## S. III.

La poliorectique, ou autrement l'attaque et la défense des villes, est une branche de l'art de la guerre dont les Anciens ne se sont pas moins occupés que de tactique : on en est convainte par le nombre prodigieux des sièges rapportés dans l'histoire, et suivout par la multiplicité des inventions auxquelles ils donnèrent lleu. Quoique la poliorectique des Anciens repose, comme la nôtre, sur la géomérice et la mécanique, on ne voit pas qu'ils aient eu, à aucune époque, un système arrêté pour la défense ou l'attaque, ainsi qu'il existe depuis Yauban. Aussi, chaque siège prétait-il ou à innover, ou à modifier ce que l'on avait précédemment appliqué. L'attaque, surtout, était l'objet continuel des inventions des mécaniciens et des ingénieurs.

La guerre n'eut pas platôt éclaté sur la terre, que le fasse sentit lo besoin d'élever des obstacles entre lui et son ennemi; tandis que, de son côté, celui-ci dut chercher tous les moyens de les détruire. Quelques pieux, ou un fossé de faibles dimensions furent sans doute les premiers ouvrages de défense; l'escalade ou la sape les premiers moyens d'attaque. L'art des siéges s'est accru de siècle en siècle, à mesure que l'expérience et le génie out suggéré de nouveaux moyens, et que l'industrie

<sup>(1)</sup> Voyez au S. IV le jugement porté par divers écrivains sur les Commentaires de César.

s'est appliquée à les perfectionner. La construction de murs en piorres ou en briques cimentées ensemble aurait donné à la défense une supériorité décisive sur l'attaque, si celle-ci s'était bornée aux procédés que nous venons d'indiquer mais il n'en fat pas sinsi; et il est très-probable que l'invention de machines propres à faire brêche suivit de près celle do la maçonnerie. L'origine do ces sortes de machines se pend dans la nuit des temps; les livres saints en attestent l'usage à l'époque de Moise, et cependant Homère et Héodote n'en font point montion. Au reste, il paratt évident que l'Asie a été le bercean de la plupart dés inventions poliorcétiques, comme elle l'a été des autres arts' (1).

Comme nous ne voulons donner qu'une idée très-succincte des procédés d'attaque et de défense usités dans l'antiquité, nous nous abstiendrons de parler d'une foule d'inventions extraordinaires qui ne furent appliquées que dans un petit nombre de circonstances, et nous nous renfermerons dans ce qui concerne les règles qu'on observait le plus ordinairement.

On ne remarque pas de changemens importans dans la manière de fortifier les villes depuis la plus haute antiquité jusqu'à l'emploi des armes à feu. Un mur assez éteré ponr être à l'abri de l'escalado, crénelé à sa partie supérieure, et flanqué à bonne portée de trait par des tours rondes, carrées et quelquefois octogonales, formait l'enceinte ordinaire des villes. Les portes étaient garnies de

<sup>(</sup>s) Maizeroy assigne au règne d'Osias, 806 avant Jésus-Christ, l'origine des grosses machines de jet. (Voyez son *Traité de l'Art des siéges*.)

La rapidité des conquêtes de Sésostris est une preuve qu'il n'y avait pas de forteresses dans les paya qu'il envahit, c'est-à-dire, en Arabie, en Perse, en Asic-Mineure, en Thrace et dans les Indes.

lames de fer pour les garantir du feu : et on établissait au-dessus des meurtrières soillantes, ou machicoulis, pour écraser ceux qui s'en approchaient. Le mur était précédé d'un fossé plus ou moins profond, et inondé aussi souvent que les localités le permettaient. On ne voit pas qu'il fût de règle d'élever des contrescarpes en maconnerie. Il y avait différens procédés pour la construction des enceintes : tantôt le mur était simple , avec une banquette à quatre pieds au-dessous des créneaux, et large à passer deux hommes de front; tantôt ou le construisait double, c'est-à-dire qu'on bâtissait en même temps deux murailles parallèles, et assez éloignées l'une de l'autre pour donner lieu à un rempart proportionné à l'épaisseur de l'ordonnance des défenseurs (1). Entre ces deux murs on en élevait d'autres pour les lier entre eux. et leur donner plus de solidité contre la poussée des terres et les efforts du bélier. On ajoutait à la résistance des enceintes, en faisant entrer de fortes pièces de bois dans leur construction; ces pièces de bois placées dans le sens de l'épaisseur du mur servaient de traverses et d'arcs-boutans (2). Les tours étaient pleines ou vides, avec une plate-forme à la partie supérieure, où l'on mettait les machines de jet et les gens de trait; quelquefois,

<sup>(1)</sup> Les murs du Pirée qui svaient dix-hait à vingt piede de largeur, cenx de Byannee, de mêmeç de Ninive, vingt-cinq à trente piede, vu qu'il pouvair passer trois chars de front, cenx de fabylone, s'il est vrai qu'ils en aient en soitante-quinze, devaient être bâtis sur ce dernier modèle : car il répugne de croire que toutes ses épaisseurs sient édé de maçounerie. (Maizeroy.)

<sup>(2)</sup> Les murs de la plupart des villes principales des Gaules étaient ainsi formés d'un mélange de pierres et de pontres qui les mettait à l'éprenve du bélier. Aussi César, pour a'en emperer, dut-il recourir à la terrasse et aux tours dont il est parlé ci-après.

selon la hauteur de là four et lorsqu'elle était vide, on fajisait encoré un ou deux planchers inférieurs, et l'on perçait des jours dans la muraille pour tiere à travers. La capacité des tours permettait rarement d'y placer plus d'une, grosse machine de jet, et encore ne pouvait-elle que très-difficilement servir à flanquer les courtines.

Les Anciena distinguaient, comme les Modernes, trois sortes d'attaques. Dans la première, ou attaque régulière, les teraux commençaient à la portée des plus fortes machines de jet des remparts (cette portée ne dépassit jamais quatre cents toises), et leur marche était assujétic à la riguour des règles de l'art; la seconde espèce, ou attaque brusquée, ne demandait qu'une partie de l'appareil et des travaux de la première, mais aussi ne convenait-elle que contre des places peu fortes et mal défendues. L'escalade était le troisième moyen et le plus fréquemment employé pour se rendre maître des villes.

Avant de commencer les opérations d'un siège de quelque durée, les Anciens avaient la précaution d'assurer leurs établissemens autour de la ville par un double système d'ouvrages de circonvallation et de contrevallation, lorsqu'il y avait à craindre à la fois l'arrivée d'une armée de secours et les sorties d'une garision nombreuse. Ces ouvrages se construisaient ordinairement en ligne continue, mais on avait soin de les flanquer par des tours en charpente qui avaient sourent plusieurs étages (1). Les premiers travaux d'apresente qui avaient sourent plusieurs étages (1). Les premiers travaux d'apresente qui avaient sourent plusieurs étages (1). Les premiers travaux d'apresente qui avaient sourent plusieurs étages (1). Les premiers travaux d'apresente qui avaient source de la contrait de la c

<sup>(1)</sup> Lorsque l'art devenait impuissant contre une ville, on en convertissait le siège en blocus, et on perfectionnait alors les lignes de circonvallation et de contrevallation, pour empécher toute communication du dedans an debors, et réciproquement. Ce fat le moyen qu'employèrent les Lacédémoniens contre Platée, la quatrième année de la guerre du Péloponète.

La plus ancienne contre-approche dont il soit fait mention dans

proche partaient du fossé de la contrevallation, et se dirigesient vers les tours des fronts d'attaque. Ils ne consistaient qu'en des tranchées blindées ou non blindées, tant qu'en n'était point entré dans la sphère d'action des petites armes de jet; mais aussitôt qu'en y était parrenn, on ne s'avançait plus qu'è l'aide de vignes que l'en plaçait successivement l'une au bout de l'autre et sur le sol même. Ces vignes, ou torius d'approche, étaient des herceaux en charpente, montés sur quatre roulettes et garnis de clayonnage; ils avaient ordinairement sept pieds de haut, huit de large, et seize à dis-huit de long. Le toit était à double pente et assez fort pour résister à tous les projectiles des assiégés; on avait la précaution de le couvrir de peaux fratches, de terre-glaise, de gazon, etc., pour le gazantir des feux qu'on y lançait continuellement.

Lorsque la têle des travaux ne se trouvait plus qu'à quelques toises du fossé, on donnait aux galeries une direction parallèle à l'enceinte, afin de les lite entre elles et de couronner toute la partie attaquée. Cette galerie parallèle était utile pour serreir les outils et les matériaux dont on pouvait avoir hesoin pour réparer les machines et combler le fossé; elle servait d'ailleurs à couvrir des gens de trait qui tirient sans cesse aux défenses, et enfin à rassembler les troupes destinées à donner l'assaut. Cette galerie terminée, on débouchait de nouveau vers les tours; on comblait le fossé avec un mélange de terre et de fais-

l'histoire est celle que les Syracussins dirigèrent contre la faireuse contrevallation que les Athéniens avaient élevée autour de leur ville. (Voyez Thucydide.)

Dans la guerre des Gaules, César entreprit rarement un siège sans avoir construit d'abord des lignes : il dut à cette précaution le salut de son srmée, lorsqu'il fut assailli de toutes parts sous les murs d'Alise. cines, etl'on aplanissit le terrain pour faciliter l'appreche des tours ou des tortues bélières, à l'side desquelles on battait en brèche; ces tours, ou hélépoles, dovaient être assez élevées pour dominer celles de la ville et plonger sur les remparts; on placist de ct effet des gens de trait, et des 'machines de moyenne grandeur dans les étages supérieurs. Les béliers étaient rendremés dans le rez dechaussée de la tour, où ils étaient suspendus par de fortes chaînes de fer, ou posés sur des cylindres horizontaux mobiles autour de leurs asse. On imprimait le mouvement au hélier à l'aide d'un système de cordes et de pouliers Les tortues qui courraient les machinistes et les héliers avaient la même forme que les tortues d'approche ou vignes; mais elles étaient plus grandes et plus solidement hâties.

L'assiégé s'opposait aux progrès de l'attaque par des sprties, et en lançant continuellement des traits enflammés (1) et divers autres artifices incendiaires contre les travaux de l'assaillant.

Les autres moyens défensifs avaient presque tous la grue pour principe : c'était à l'aide de cette machine modifiée que l'on suspendait des mateles, des poutres, pour amortir les coups du bélier ; que l'on accrechait les hommes et les machines placés au pied de la muraille. De son côté, l'assaillant faissit aussi quelquefois usage de la grue pour enlever, et transporter sur le rempart une grande caisse remplie d'hommes : c'était à cette invention que les Anciens donnaient le nom de Tolléno. Les retranchemens que l'on construissit en srrière des brèches étaient encore "un moyen, non moins efficace que les machines, pour retarder la prise des villes.

## (1) Appelés falariques et malléoles.

Qualquefois on élevait des tours en charpente à deux et trois étages, au-dessus des tours en maçonnerie, pour ne pas cesser de commander l'assiégeant. C'est ce que pratique l'usurpateur Murzafle, assiégé dans Constantinople par les croisés français et vénitiens (1).

Lorsque les murs étaient construits de manière à résister long-temps aux coups du bélier, et d'un relief tel que les machines ne pouvaient tirer aux désenses avec succès, on élevait une terrasse pour y placer ces machines et les gens de trait. Cet énorme cavalier couvrait tout l'espace en arrière, et favorisait l'approche des tortues, sous lesquelles on devait travailler à couper le mur par le pied. La difficulté de faire brèche avait encore donné lieu à des tours roulantes, munies de ponts, et assez élevées pour permettre de chasser les assiégés du rempart. Ces ponts, placés dans les tonrs à une hauteur égale à celle du mur, étajent poussés dans une coulisse, ou s'abaissaient par des poulies. Les Anciens avaient quelquesois recours à la mine pour renverser les enceintes des villes. Ce procédé se réduisait à conduire une galerie sous les fondations de l'escarpe, et à étaver le mur avec des rondins de bois auxquels on mettait ensuite le feu; le mur s'écroplait alors et laissait la ville ouverte sur toute l'étendue de la galerie.

Les armes défensives dont les Anciens avaient l'habitude de se convrir ne les empéchaient pas de redoubler de précaution pour se dérober par des ouvrages aux effets des machines de jet : aussi leurs siéges ont-ils été; en général, moins menrtriers que les nôtres. Dans le cours des travaux d'attague, la perte de quelques soldats tués ou blessés était considérée comme un événement. La con-

<sup>(1)</sup> Villehardouin, liv. 1v.

quete de Tyr par Alexandre ne cotts que quatre ceuts hommes, et cependant elle demanda sept mois, pendant lesquels les habitans n'omirent aucun des meyens qui pouvaient contribuer à leur défense. Les sièges de Rhodes par Démètrius Polioreète (1), et de Syracuse par Marcellus, nom moin fameux par leur durée que par le nombre prodigieux des machines qui y furent mises en jeu, ont été moins meurtriers que ne l'est aujourd'hui l'attaque d'une bicoque vigoureusement défendue.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter de nouveaux détails à ce que nous venons de dire des siéges réguliers, pour faire comprendre ce que c'était qu'une attaque brusquée; puisque cette manière de forcer les villes n'était, comme anjourd'hui, qu'une modification de la méthode générale. autorisée par le mauvais état des fortifications ou la faiblesse de leurs désenseurs. Ainsi, comme on avait lieu d'espérer de réussir en peu de jours, et avant l'arrivée d'une armée de secours, on se dispensait de faire des établissemens fixes, et de rassembler les matériaux de toute espèce qu'exigeait la construction des tours et des terrasses dans les grands siéges; on se bornait ordinairement à marcher droit au mur, sans faire la même galerie de couronnement que dans les siéges en règle, sous la protection de quelques batteries de balistes et de catapultes, et d'un cordon d'archers qui tiraient sans cesse aux créneaux. On sapait ensuite le mur et l'on donnait l'assaut. Alexandre, après avoir battu les Perses au passage du Granique, s'empara de Milet par une attaque brusquée; Annibal prit Gérunium de la même manière; et Scipion la plupart des villes qui lui résistèrent.

<sup>(1)</sup> On l'avait ainsi surnommé à cause de son habileté dans la poliorcésique.

Lorsqu'on devait employer l'escalade, ou, ce qui revient au même, l'attaque de vive force, contre une ville, on commençait par distribuer les troupes en différens corps que l'on postait vis-à-vis les parties de l'enceinte susceptibles d'être attaquées. A un signal convenu, l'infanterie pesante formait la tortue (1) et marchait droit au mur. où elle plantait les échelles. Pendant ce temps-là, les machines et les gens de trait que l'on avait eu soin de disposer de manière à ne point gêner le mouvement des troupes de l'attaque tiraient sans cesse aux défenses. C'est à cette disposition environnante que les Anciens donnaient le nom de couronne (urbem corona cingere), voulant indiquer par là que la ville avait été assaillie, sinon sur tout son pourtour, au moins sur plusieurs points à la sois (2). Ce sut ainsi que Scipion s'empara de Carthage-la-Neuve et de quelques autres villes d'Espagne (3).

Il ne faut pas confondre ce génre d'attaque avec les surprises : celles-ci ne réussissent ordinairement qu'à la faveur de la nuit, ou à la suite de quelque, stratagème, dont le résultat est d'élogique ummentament les défenseurs du rempart, tandis que l'escalade, dont il vient

<sup>(4)</sup> Be parell cas, la tottue se fainsi de cette minière: le premier ingue convenit de front avec le bouchiers; tous les autres les élevaient sur la tête, les eroissient de sorte qu'il un restait point de vidé; et qu'ils formient coume les tuiles d'un toit sous lequel on était à cup l'ils formient coume les tuiles d'un toit sous lequel on était à cup le de pièrers et de visits, Cadelpoéin cette torre était an pirel du retirenchement, une accoude troupe monait dessus pour gegrar le hast du parpart. Le derriène réage s'abissient êt éet élle par gradation, s'ân de former une rampe où l'on pit monter. Mai-revo ploters, avec rainon, que cette superposition d'hommes et deven de veu le propriet de produit de pr

<sup>(2)</sup> Voyez I Art des sièges, de Maizeroy, pag. 135 el suiv.

<sup>(3)</sup> Voyez l'Histoire de Polybe, liv. x.

d'être fait mention, se donnait en plein jour et de vive

Il n'est pas difficile de se rendre compte pourquoi les attaques d'emblée, si fréquentes dans l'antiquité, sont fort rares aujourd'hui. Il ne suffit, pour cela, que de comparer pos fortifications et pos armes à celles des Anciens. Autrefois, les enceintes des villes, surtout quand elles étaient garnies de machicoulis, convensient infiniment mieux contre l'escalade que nos ouvrages terrassés . dont le parapet nuit à l'emploi des armes blanches : et convre l'assaillant au moment où il arrive au sommet de l'escarpe; aussi; sous ce rapport seul, nos places de guerre seraient elles moins à l'abri de l'escalade que lesvilles anciennes, si, d'ailleurs, il était aussi facile qu'autrefois d'atteindre le pied de la muraille. Mais il n'en est pas ainsi; et l'on conçoit même difficilement comment l'assaillant pourrait y parvenir dans le cas où il doit franchir un chemin couvert palissadé, et descendre une contrescarpe revêtue en maconnerie, sous les feux croisés des bastions et des demi-lunes. En supposant même que l'assaillant eût pénétré dans le fossé sans avoir éprouvé aucune perte, la garnison serait encore en mesure d'ar. rêter ses projets et de châtier sa témérité, au moyen del'artillerie des flancs, qui pourra briser et renverser les échelles aussitôt qu'elles auront été plantées. Mais ce qui contribue plus encore que les changemens opérés dans les fortifications à rendre l'escalade presque toujours impossible, c'est, d'une part, la suppression des armes défensives, et, de l'autre, l'usage des armes à feu, infiniment plus meurtrières que toutes les machines de jet des Anciens. Anjourd'hui la mitraille et la mousqueterie mettrajent hors de combat les neuf dixièmes d'une colonne avant qu'elle ent atteint le pied de l'escarpe d'un bastion.

Nous terminorons ce que nous avions à dire sur ce sujet, en quelque sorte étranger à notre objet en signalant les époques principales des progrès do la poliorcétique ancienne.

« Si l'on recherche vainement chez les Grecs l'origine

« des machines, dit Maizeroy, il est du moins certain a qu'on ne peut leur refuser l'avantage de les avoir pres-

« que toutes perfectionnées, et d'avoir poussé fort loin « l'art poliorcétique. Cela n'était point encore du temps

« de Miltiade, ni même de Périclès, ni dans le cours do

« la guerre du Péloponèse (1). L'usage des machines y « était connu , mais médiocrement répandu , et les grands

« appareils de siège fort rares. Deux choses étaient né-

« cessaires pour avancer ce genre de connaissances : les « progrès de la géométrie, et des princes assez puissans

o pour exciter l'industrie, et soutenir la dépense des grands

armemens. C'est ce qui ne tarda pas d'arriver sous « Denys-le-Vieux, tyran de Syracuse, environ quatre

cents ans avant J. C., ot sous Philippe de Macédoine,

« père d'Alexandre, qui vivait un demi-siècle après Denys.

« L'orgueil philosophique, qui avait cru jusque là s'avilir en « ramenant ses spéculations sur les choses matérielles et

« sensibles, voulut bien enfin les appliquer à la mécanique

« qui, dès ce moment, prit un essor rapide. Les machines

« de toutes espèces se multiplièrent ; on accrut leur gran-

« deur, leur solidité ; et en les construisant sur des pro-« portions plus exactes , on augmenta de beaucoup leurs

e effets. C'est donc depuis ces époques qu'il faut prendre

l'art poliorcétique, et celui de la balistique qui a marché

<sup>(1)</sup> La longueur et le dénouement singulier du siège de Pletée par les Lacédémoniens sont une preuve de cette ssection. (Voyez Thucydide, liv. 11 et 111. )

« du même pas, pour en observer les règles et les opéra-« tions.

« Les progrès des Romains dans la poliorcétique, dit e plus loin le méme écrivain, considérés dans l'ordre chronologique, sont postérieurs à ceux des Grecs, et ene furent pas moins tardifs, si on les compare avec l'époque de la fondation de leuv ville. Ils restèrent dix ans devant Veies, comme les Grecs devant Troie, et ne la prirent de même que par surprise, c'est-à-dire, au moyen d'une mine qui fut poussée jusque dans l'in-térieur de la place. Fidènese avait été prise de même trente-neu fan suparvant, par le dictateur Q. Servi-lius. Onne voit aucun de leurs sièges qui mérite quelque attention avant la guerre contre Pyrrhus. Le premier appareil considérable qu'ils dressèrent fut contre Lilybée en Sicile, la quinzième année de la première guerre punique.

Toutes leurs opérations poliorcétiques, jusqu'à ce temps, ne marquent pas un grand fond d'habileté.
 Marcellus n'en donna même pas heaucoup au siége de Syracuse, où il resta une année entière, et dont il fut

cobligé de cesser les attaques, n'ayant pu prendre cette ville que quelque temps après par surprise. Le siège de

« Capoue ne dura pas moins que celui de Syracuse, et « cette ville ne fut même réduite que par la famine. Il

« parsit donc que c'est seulement depuis ces événemens « que les Romains brillèrent dans cette partie de la

« guerre, et se firent remarquer par leurs travaux dans « de grands sièges, tels que ceux de Carthage, d'Athènes,

« de Corinthe, de Marseille, de Jérusalem, et plusieurs « autres qu'il est inutile de nommer. »

. .

## S. VI.

Les bornes dans lesquelles nous sommes obligé de nous renfermer ne nous permettent pas de nous arrêter plus long-temps à l'histoire militaire des Anciens; mais convaincu que nous sommes que le zèle de la plupart de nos jeunes lecteurs les portera à désirer de plus amples détails sur un sujet aussi intéressant, nous silons fiire, dans un dernier paragraphe, et suivant l'ordre chronologique, la revue des principaux écrivains auxquels nous leur conseillerons d'avoir recours. Nous ticherons que celte revue, quoique très-rapide, soit néanmoins instructive.

TRUCYDIDE est le plus ancien des écrivains militaires dont nous recommanderons la lecture. Il nous a transmis l'histoire des premières années de la guerre du Péloponèse, à laquelle il prit une part active. Son ouvrage est un véritable traité d'art militaire et de politique.

Xkornow, dont il a dejà été fait mention précédemment (1), est le second dans la ligno des historiens, et le premier dans celle des auteurs dogmatiques militaires. La Cyropédie, que l'on convient généralement de considèrer comme un ouvrage purement d'imagination, vien renferme pas moias d'excellens préceptes sur l'organisation et la conduite des troupes. Ou trouve également à s'instruire avec la relation de la retraite des dia mille, retraite dont Xénophon fut à la fois le héros et l'historien. On chercherait vainement, silleurs que dans son histoire grecque, des détails circonstanciée et des réflexions judicieuses sur les dernières aunées de la guerre du Péloponèse et les campagnes d'Épaminondas (1). On sait que la douceur et la grâce du style de Xénophon l'ont fait surnommer l'abeille attique.

POLYER est un des auteurs anciens dont surtout nous recommanderons l'étude. Cet historien, politique et homme de guerre tout à la fois, n'écrit que ce qu'il a vu ou ce dont il a une connaissance parfaite; on ne peut en douter lorsqu'on le voit so transporter sur le théâtre même des événemens pour en faire le récit : Il se ferait un scrupple de décrire le passage des Alpes par Annibal, avant d'avoir été reconnaître les lieux par lui-même.

Polybe écrivait à la fin des guerres puniques, dont il nous a transmis toutes les particularités; son livre ne consiste pas seulement dans un exposé sec et aride des événemens, il est encore rempli de remarques et de réflexions aussi profondes que luminesses sur la manière de faire la guerre, à cette grande époque (s).

Le parallèle qu'il nous a laissé de la phalange et de la Région, parallèle reproduit long-temps après par Machiavel, est un des monumens les plus précieux de l'histoire militaire des Auciens. A la vérité, personne, plus que Polybe, no fut à portée de faire cette curieuse et importante comparaison entre la tactique des Greeset celle des Romains. En effet, qui pouvait mieux écrire sur cette double maitère qu'un Grec de naissance, disciple de Philopœmen, devenu ensuite l'instituteur, le compagnon d'armes et l'ami de Scipion-Emilien (5)? Mais citons

<sup>(1)</sup> Voyez Puységur.

<sup>(</sup>a) Des quarante livres qu'il avait écrits, il ne nous reste que les einq premiers, et des fragmens des douze suivans.

<sup>(3)</sup> Polybe înt emmené prisonnier à Rome à la suite du combat de

quelques fragmens de ce parallèle, pour accroître l'envie de faire connaissance avec cet écrivain judicieux.

- Si la légion était appelée à lutter contre la phalange
   au milieu d'une plaine parfaitement unie, on ne peut
   douter, dit-il, que le succès ne se déclarât pour celleci; car rien ne peut résister à cette masse compacte
   ct serréeu Mais si l'on vient à supposer la moindre inégalité dans le champ de bataille, circonstance qu'il est
- a facile de faire naître et que les Romains ne négligent pas ordinairement, la partie change et tourne entièrement à l'avantage de ceux-ci.
- « Quel parti tirer de la phalange, si l'ennemi, au lieu « d'en venir aux mains sur un terrain uni, se répand dans « le pays, ravage les villes, et fait le dégât dans les ter-
- e res de vos alliés? Ce corps, restant dans le poste qui e lui est avantageux, non-seulement ne sera d'aucun
- secours, mais il ne pourra se conserver lui-même.
- « L'ennemi, maître de la campagne, sans trouver per « sonne qui lui résiste, lui enlèvers «es convois de quel-« que endroit qu'ils viennent; s'il quitte son poste pour « entreprendre quelque chose, les forces lui manquent,
- e et il devient le jouet de ses ennemis.
- « Accordons encore qu'on ira l'attaquer sur son terv rain; mais si l'ennemi ne présente pas à la phalange
- toute son armée en même temps, et qu'au moment du combat, il l'évite en se retirant, qu'arrivera-il de
- votre ordonnance?
  - « Il est facile d'en juger par la manœuvre que font au-« jourd'hui les Romains (1); car nous ne nous fondons

Pydne, dont l'issue fut également funeste à Persée et à l'indépendance de la Grèce entière.

(i) Tout l'art des Romains contre la phalange se réduisais à n'en-

e pas ici sur de simples raisonnemens, mais sur des faits e qui sont encore tout récens (1)......

En général, puisqu'il est facile d'éviter les circonstances qui donnent l'avantage à la phalange et qu'il no
lui est pas possible d'éviter toptes celles qui lui sont
contraires, ne doit-on pas en conclure, que cette ordonnance est au dessous de celle des Romains?

donnance ést au dessous de celle des Romains?

« Ajoutons que tous ceux qui se rangent en phalange
se trouvent dans le cas de marcher par toutes sortes
« d'endroits, de camper, de s'emparer de postes avantageux, d'assièger, d'être assièges, de tombre sur
« l'ennemi, en marche et à l'improviste; tous ces secidens font partie d'une guerre; souvent la victoire au
dépend; presque toujours ils y contribuent; or, dans
toutes ces occasions, il est dillicile d'employer la plulange, ou on l'emploierait inuitiquent; parce qu'elle ne
peut alors combattre ni par cohorte (9), ni d'hommo

gager d'abord que leurs tronpéa légérés et tont an plus leur preunière ligne pour harceler les phalonites, taudis que les princes et les trisires, placés en réserés, attendient pour agir l'instanto n'ice Grecs, séduits par une retritte simulés, ou impatiens de 1e 2005. trisir aux conips des vélites, se mettaient en mouvement pour avancre ou rétrografie.

(1) Allusion à la bataille de Pydne, où Poul-Emîle se servit de la manœuvre décrite dans la note précédente.

(a) On sait que la coliorte n'est point aue dénomination propra la la milite grecque; mais il est visible qu'en employant et term Polybe prétend dire que la phalange n'est ni constituée ni armée pour combattre par petites fractions, aimsi que l'organisation de la légion permet de le faire.

Il fant observer qu'il n'est pas rare de voir les historiens latina, qui ont écrit sur les événemens antérieurs à Marius, se servir du mot de cohorte, quoique l'ordonnance par cohortes n'existàt pas « à homme; au lieu que l'ordonnance romaino, dans ces « circonstances mêmos, ne souffre aucun embarras.

Tout lieu, tout temps lui convient; l'ennemi ne la surprend jamais; le soldat romain est loujours prét à combattre, soit avoc l'armée entière, soit avec quelqu'une de ses parties, soit par compagnies, soit d'homme à homme.

Avec un ordre de bataille dont toutes les parties e gissent avec tant de facilité, doit-on être surpris que les Romains vinrent plus aisément à bout de leurs entreprisés que ceux qui combattent dans un autro de ordre?

On voit quo l'opinion de Polybe n'est pas douteuse, et que la supériorité qu'il accorde à la légion sur la phalange repose sur deux qualités essenticlles de la première sa grande mobilité et sa réserve.

Quelques commentateurs ont pensé qu'il y avait plus de partialhé que de justice dans les conclusions de Polybe en fareur de la légion; muis, quoiqu'il paraisse en effet, par la meuiere dont-il s'exprime, qu'il cherche à être ogréable aux Romains, même au détriment de să patrie, il est difficile de ne pas se rendre à la sôlidité de ses raissommenteurs.

SALTESTE nous a transmis une partie des événemens de

qui cor. Mas Vert un shavida mote dont Tite-Live et Sallinte me antipas reinfeisit in y unit pas de coherte dans l'armée de l'agure la Vet mée dannée de l'agure la Vet me de la commande de la commande

on Grugh

son temps. Ses écrits sont d'une élégance et d'une concision admirables. Cet écrivain excelle également dans la peinture des caractères, des mœurs, et dans la description des usages et des lieux. Son histoire de la conjuration de Catilina est un ouvrage presqu'exclusivement politique. Mais celle de la guerre de Jugurtha rentre dans la classe des livres militaires. Ainsi que Polybe . Salfuste se fait un point capital, lorsqu'il va raconter quelque grande action, de donner à l'avance tous les renseignemens sur le pays qui en est le théâtre. Ce ne fut qu'après être revenu d'Afrique (1) et avoir acquis une parfaite connaissance des lieux et des événemens qu'il composa son ouvrage. Le combat qui se donna entre Métellus et Jugurtha, aux rives du Muthul, fut le sujet d'une application de l'ordre oblique, dont Salluste rend compte d'une manière très-claire et très précise. (Voyez la traduction et les notes de Dureau de Lamalle, )

Cássa, en transmettant lui-même à la postérité l'histoire de sea immortelles campagnes, a su joindre à la réputation de général du premier ordre écile d'écrivain politique et militaire aussi éloquent que profond. S'il est à regretter qu'un travail jussi précieux et aussi inféres, sant soit, sorti incomplet des mains, de sou auteur, il est, consolant de trouver dans Histius un continuntour utiles, quoiqu'il n'écrive pas toujours avec autaut de précision et de clarté qu'on le désirerait. Il est lon, neannoins, de prévenir nos jeunes lecteurs que les Commentaires de César ne sont pas un ouvrage récliement, élémentaire, que l'on puisse comprendre et apprécier sans avoir préalablement étudié les Institutions militaires et politiques

<sup>(1)</sup> Sallaste avait été gouverneur de la Mauritanie, avec le titre de proconsul.

des Romains : telle est, du moins, l'opinion que nous en avons conçue à l'aide de quelques écrivains dont nous allons rapporter le témoignage.

M. de Carrion-Nisas, en reconnaissant arec Puységur que les Commentaires sont, en fait de documens, le monument le plus précieux qui nous soit resté de cette époque, obserre, arec heaucoup de discernement, que ce livre n'est pas à la portée de tout le monde, et qu'il faut déjà s'entendre à la guerre pour que la lecture en soit profitable. Au reste, voici ce qu'en dit textuellement l'éloquent auteur de l'Essai sur l'histoire générale de l'art militaire.

« Toutefois les Commentaires de César sont-ils préci-« sément un ouvrage d'instruction militaire? Le judicieux « D'uységur en douto : les raisons qu'il apporte de son « opiuion ont du poids et donnent lieu de trouver par la « réflexion de nouveaux motifs d'adopter son sentiment. »

César, écrit avec autant d'art réel que de simplicité
bparente. Elever son ennemi pour so relèver soi-même
cat son premior soin; il ue néglige jamais de flatter les
subordohnés qui lui sont dévoués. Il met sur le compte
de leur bravoure et de leur capacité, ou plutôt de son
propre génie, tout ce qu'il doit à des circonstances
particulières qu'il dissimule, ou aux fautes de ses ennemis qu'il passe sous silence, ou aux ressorts de sa
politique qu'il nous cache adroitement sous un air de
néglique qu'il nous cache adroitement sous un air de

« Dans sa guerre des Gaules il eut affaire à des ennemis fort braves, sans doute, mais d'une inconstance, « d'une ignorance, d'une légèreté, d'une imprudence, « qui devaient infailliblement les livrer, au bout de quelque temps, à la merci des légions romaimes, commandées par un chef l'abile et prudent, également capable de profiter de la fortune et de l'attendre. Il finit la guerre d'Espagne, où il ne laissa pas de faire bien des fautes, par l'ascendant de sa fortune, de sa politique, par tous les genres de négociations, plus que par le présite de sa président purement puiliblisse, et les

« mérite de ses opérations purement militaires : et c'est « à ce sujet même qu'il déclare qu'un grand général , « surtout dans les guerres civiles , doit chercher à vaincre

 par le conseil plutôt que par le glaive (1),
 il est donc sage de se ranger à l'opinion franche et s peut-être un peu sévère de Puységur, juste admirateur

e et digne appréciateur de César, qui trouve ses Come montaires écrits de main de maître, mais ne donnant e aucun principe et ne pouvant être utiles qu'à ceux qui

aucun principe et ne pouvant être utiles qu'à ceux qu sont déjà savans dans la guerre: »

Folard, dont l'érudition militaire so fait remarquer au milieu de quelques erreurs, a porté le même jugement que Puységur aur les Commentaires. Cet écrisain a trèsbien senti qu'il fallait d'abord s'être instruit avec Polybe, avant d'étudier César.

Le chevelier d'Arcq (2), avec des connaissances non moins profondes et peut-être plus exactes que celles de Folard, avait aussi la même opinion des Commentaires.

 César, dit-il, est, sans contredit, le plas grand, général qui ait existé; mais de tous les auteurs militaires, c'est le plus difficile à entendre pour les çeus éclairés, et et le plus impénétrable à ceux qui ne le sont que médioc crement. Il écrivait dans un sicele où la science militaire était portée au plus haut degré : les Stila, les Marius, les

# (1) Consilio potius quam gladio superare.

<sup>(</sup>a) Il est auteur d'un ouvrage resté imparfait, ayant pour titre: Histoire générale des guerres; son discours préliminaire est un morceau qui mérite d'être lu.

a Catilina, les Sertorius, les Pompée en sont la preuve. a D'ailleurs, il concevait nettement tout ce qu'il écrivait. e et par un défaut contre lequel les auteurs ne sont la-« mais assez en garde, surtout ceux qui traitent de quel-« que science que ce soit, Cesar s'imagina qu'il serait entendu facilement, et que le récit de ses opérations « suffisait pour en développer les motifs et ses principes. · Il n'était alors, pour ainsi dire, que le premier parmi e ses égaux; il ne songea pas qu'il deviendrait un phéno-« mêne pour la postérité. Ses ouvrages furent admirés et c reçus comme des règles; on se l'est dit de père en fils : « les règles ont cessé d'être suivies, et enfin, d'être entendues (1); on respecte Cesar sur parole, mais on ne a l'admire plus gnère aujourd'hui que par tradition. Tirs-Live , contemporain d'Auguste et de Tibère , est l'auteur de l'histoire romaine la plus complète qui nous; soit restée, et cependant hous ne possedons que treptecinq livres de cent quarente qu'il avait composés. Au contraire de Salluste , qui écrit avec une force et une rapie dité qui entratae le locteur, Tite-Live, avant à faire l'histoire générale de son pays, suit, en voyageur prudent la ronte d'un pas égal et majestueux. L'élégance et la clarté de sa parration font pastre on tel plaisir en de lisant, qu'on se trouve toujours frop promptement arrivé à la fin, et qu'au dire de Quintflien, il atteint cette admirable velocité de Salluste par un talent tout opposé. Toutefois, on ne pout s'empêcher de reconnattre, au milieu de tant de beautés de style, que Tite Live manque quelquefois d'exactitude dans les détails militaires , auxquels, il est vrai , sa profession d'homme de lettres le

<sup>(</sup>t) L'anteur fait jei allusion à l'état deplorable du militaire à l'époque ou il écrivait, g'est à dire vers le milieu du siècle dernier.

rendait en quelque sorte étranger. Mais quoiqu'il lui arsive asez fréquemiment de réportee à des époques fortéloignées, des sages et des méthodes qui ne commencèrent à être pratiqués que de son temps; il n'en est pas moins utile à consulter pour une foule de faits généraux très-importans, et sur lesqués on chechepait visiement des renseignement silleurs que dans ses écrits. En résumé, Tite-lave sera un auteur fort intéressant poir coux que des connissances prélimitaires eu l'els intitutions inititaires des Romains auront mis en état de discuter et do peser ce qu'il rapporte. (Voyez la traduction et les notes de Dureux de Lamelle.)

Jonneitz, ou Frattes Jösneuzs, grand-prêtre des Juifs, a fait en grec l'histoire de si nation, et celle de la guerre des Juifs ontre les Romains. Cet histoiren, surnoumé le menteur h cause de l'enthousisante outré avec lequel îl parle de sa nation, est cependant intéressant sous le rapport militaire, par les détails qu'il donne sur dégréséese et la tactique romaine à l'époque de Vespasien. Jénephe était homme de guerre ; il montas autant de taglement de la ville de Jourpat, assiégée par l'empereur en personne. L'eyez la traduction d'Arnaud d'Andilly.)

TACITA. — Nous n'avons qu'une partie des annales eddes histoires de cet auteur célèbre, Appél à remplir Les
premières charges de l'état sous les empereurs Vespasien,
Domitien et Nerva. Tacite avait sequis une profunde
commissance des hommes et des affaires. Ses écrits sont
une soucce féconde ou peuvent paiser le moraliste, le
publiciste et le militaire. Sa narration unit à la concision.
l'élégance et la majesté du style. Cet historien parait
si hen informé, qu'on serait fenté de crofre qu'it à pris
part aux délibérations et aux projets des princes et des

généraux. Nous indiquerons comme des morceaux du plus haut intérêt pour le jeune militaire, la description des mœurs et des usages germains, le récit des campagnes de Germanicus, de Corbulon, de Civilis, de Titus, de Vespasien, et de quelques autres capitaines célèbres de la même époque.

FRONTIN vivait à la même époque que Tacite. Nous avons de lui un recueil de stratagèmes de guerre. Cet ouvrage qui put avoir son utilité autrefois , n'offre plus le même intérêt aujourd'hui, à cause des immenses changemens qui se sont opérés dans la manière de faire la guerre. La même observation s'applique à Polyen, qui, un siècle plus tard, essava, avec moins de succès, de traiter le même suiet.

PLUTARQUE, de Chéronée en Béotie, philosophe et littérateur du règne de Trajan , s'est attaché à écrire l'histoire d'un grand nombre de personnages célèbres. La vie de presque tous ses héros renserme des particularités sonvent si extraordinaires, qu'on peut douter s'il n'entre pas un peu de fiction dans son récit. En un mot, Plutarque est un auteur sur l'exactitude duquel on ne doit pas toujours compter, et surtout en matière militaire : quoique d'ailleurs la lecture des Vies des hommes illustres soit curieuse, attachante, instructive et très-propre à exciter l'ardeur des jeunes militaires.

"ARRIEN. - Nous ne pouvons mieux faire que d'emprunter son article au Journal des Sciences militaires. publié par M. le général Guillaume de Vaudoncourt. En. outre de son excellent Abrégé de la Tactique des Grees, Arrien nous a laissé un fragment de son expédition contre les Alanes, et son histoire d'Alexandre-le-Grand : « C'est ele meilleur ouvrage, dit M. de Voudoncourt, que nous a ayons sur la science de la guerre chez les Anciens.

Lo plan de l'expédition d'Alexandre, le développe-« ment des moyens qu'il y emploie, le détail des opéra-« tions stratégiques, de l'ordonnance et des événemens « des batailles, tout y est décrit avec le talent et la proo sondeur des vues d'un général du premier ordre et d'un · politique éclairé. Arrien était l'un et l'autre. Né à Nicomedie en Bithynie, d'uno famille illustre, sous lo proconsulat de Plino, l'excellence de ses études et les · qualités qui le distinguaient, lo sirent bientôt remarquer à la cour d'Adrien, empereur philosophe, et « savant lui-même. Il fut nommé par ce Souverain, gou-« verneur do la Cappadoce, ravagée alors par les incur-« sions des Alains et des Messagètes ; et c'est à cette occasion qu'il écrivit lo plan de campagne, dont il ne a nous reste qu'un fragment. Après cetto expédition, il fut nommé consul, et poussa sa carrière jusque sous le règno d'Autonin. »

ELIEN a écrit ou Traité de la tactique des Grees. La préférence quo l'on parut accorder à la miliee grecquo sous le règne d'Alexandre-Sévèro, dont Elien était contemporain. fut sans doute ce qui le détermina à traifer assez amplement un sujet sur lequel Arrien, un siècle auparavant, n'avait pas cru devoir beaucoup s'éfendre. Cependant le premier ne présente rien qu'on ne con's naisse dejà quand on a lu le second, si ce n'est un bon nombre de formations, d'ordres éventuels de bataille et do manœuvres inutiles, souvent impraticables, et dout la théorie répugne même quelquesois au boir sens. Outauteur dogmutique est d'ailleurs confus et sans méthode. Plusieurs historiens, pour s'être appuyés des idées systematiques d'Elien qui n'était pas homme de guerre, ont denaturé des faits militaires de la plus haute importance . t pout l'explication desquels il ne fallait qu'un peu de

ONGANDAD A BRAITÉ de la guerre en philosophe. Si l'ouvrage qu'il nous a laissé ne confient rien en fait de discipline et de tactique qu'on n'ait déja rencourte chez ses devanciers, il renferme des préceptes sur la partie morale de la guerre, qui lui ont valu d'etre distingué des autres écrivains de l'antiquité par l'illustre marcéhal de Sarc.

« Le caractère particulier do cet écrivain, qui d'ail « leurs n'offro rien de bien transcendant, dit M. de Carrion-Nisa», c'est l'observation philosophique du œuu » humain appliquéo à l'art do la guerro; et c'est par la « seulement qu'on peut expliquer cette syunpathic qui «se déclara entre cet écrivain et son jeune focteur (1).»

Ouosander insiste sur les qualités qu'on doit trouver réunies dans un général; et il ne yeut pas qu'il expose une vie d'où dépend souvent le salut de l'armée (s). Il preserit d'apportor la plus sériouse attention dans le choix des troupes. Il fait resortir aver assion l'influence des réserves dans les combats. Grand appréciateur des russes d'Annibal, il recommando de placer, à queique distance du champ de bataille, un corps séparé qui puisse tomber inopinément sur l'ennemi, déjà fatigué par une longue lutte. (Foyez la traduction de Guischardt.)

Vicice.—Les Anciens instruisent plus souvent par des faits que par des écrits véritablement dogmatiques. Cen'est même, à proprement parler, que sous les ompereurs que l'on rencontre des traités sur l'art militaire. Celui

Le maréchal de Saxe, qui, dès sa plus tendre jeunesse, avait pris cet anteur en affection.

<sup>(</sup>a) Cette règle doit avoir ses exceptions; cer il est des circanstances critiques on le général n'a rieu de micus à faire que de charger à la têc de ses réserses; ce sont ese circonstances la même qui fant deixer qu'un prince, qui se doit à son peuple entier, ne commande jumais immédialement aux troupes.

que composa Végèce, par ordre de Valentinien II, est le plus complet et le plus remarquable de tous ceux qui nous sont parvenus. Cet écrivain n'était pas militaire, et c'est peut-être, dit M. le conte Lamarque, ce qui doit donner plus de prix à des principes qui ne sont pas de lui, mais qu'il a dû puiser dans des ouvrages que le temps a dévorés (1).

Végèco apporte beaucoup d'ordre dans la distribution de sa matière, et sa marche est très-didactique : son ouyrage est divisé par livres et par chapitres (2).

Le premier livre traite du choix des hommes, de la police intérieure, de l'instruction individuelle, du fantassin et du caralier, de la tactique élémentaire, des rectranchemens, do la position et de la forme des camps. Il s' y plaint à chaque pas de l'état déplorable du militaire à son époque, et cherche sons cesso à rappeler ses concitoyens à une discipline et à des principes qui, sous la république, avaient fait la gloire et la puissance de Rome. e Ce n'est pas, dit l'égéce en parlant des anciens Romanis, qu'ils fussent ni plus nombreux que les Gaulois, ni plus forts que les Germains, ni plus signes que les Espegnols, ni plus rotes que les des principes, ni plus rotes que les des principes.

(1) Il paraît que Végèce avait tiré la majenre partie de ses matériaux des ouvrages de Caton l'Ancien, de Colse, de Paternus, de Trajan, qui ont été perdus; de ceux d'Arrien, de Frontin, et de quelques autres que nons possédons en tont on en partie.

(a) Les commentateurs, ne sont pu d'accord sur le degré de confinere que l'on doit secordes à Végère; mis comme nous l'evisageons ici bien plus comme écrivain dognatique que comme histories, nous stors moins à crisinder d'encourie it ditignace de sec citiques, en tête desquade apparall un anteur de réputation, l'accidincte ne Beuu. (Voye le direves Mémoires, insées aux tomes XXY, XXVIII et XXIX de l'Histoire de l'accadémie des Inscriptions et Belles-Lettros.)

- ches que les Asiatiques, ni plus doctes que les Greci ; mais ils savaient mieux que tous les peuples choisir de
- a bons soldats, leur enseigner la guerre par principes.
- « les fortisier par des exercices journaliers, prévoir tout « ce qui peut arriver dans les diverses sortes de combats.
  - « de marches, de campemens, punir les lâches, récom-
  - a penser les bons. .

Dans le deuxième livre, l'auteur établit la différence entre les auxiliaires et les troupes nationales (1); et développe les nombreuses causes de la décadence de la milice romaine. Il entre ensuite dans le détail de la composition d'une armée, d'une légion, d'une cohorte. Il traite de l'avancement, et fait une longue énumération des grades et des emplois qui existaient de son temps. Le dernier chapitre a rapport aux outils et machines de la légion.

Le troisième livre est le plus intéressant pour nous. C'estlà que Végèce, après avoir parlé des subsistances et des movens de conserver la santé dans les armées . traite successivement des marches, des passages de rivières, des positions militaires, des précautions à prendre pendant l'action. Végèce recommande, par-dessus tout, l'emploi des réserves, dont il attribue l'invention aux Lacédémoniens. Les réserves , dit-il , doivent être de troupes choisies , et il vaut mieux tenir son corps de bataille moins nombreux que de négliger de composer de bonnes reserves. Le corps de bataille ne doit avoir qu'une action générale, pour repousser ou pour rompre l'ennemi. Si vous voulez ranger quelque troupe en forme de coin, de tenaille, de scie,

<sup>(1)</sup> Machiavel, dans son Art de la Guerre et dans son livre du Prince, fait ressortir peut-être mieux encore que Végèce, les inconvéniens attachés à l'emploi des susiliaires, et surtout des mercensires.

il faut la prendre daus le corps de réserve, et non dans le corps de bataille; car si vous tirez le soldat de son rang vous v jeterez le désordre.

Végèce compte sept ordres de bataille.

Rangée suivant le premier ordre , l'armée conserve sa symétrie primitive et se tient parallèlement à l'ennemi. Cette disposition sans art, sans calcul, se rapporte au cas où l'on veut attaquer à la fois tous les points de la ligne opposée:

On sent qu'une affreuse déstruction sera toujours la conséquence inévitable de l'usage de cet ordre, où deux acmées s'abordent face à face sur tout leur développement, a moins, tontefois, que l'une étant plus brave et plus nombreuse que l'autre, la première n'enveloppe de toutes parts la seconde et ne termine immédiatement la lutle; mais avec une telle supériorité, toute disposition est bonne, et il n'y a qu'on général inepte, incapable de prendre un parti ou d'écouter un conseil, qui puisse être battu. Fût-on d'ailleurs le plus fort, on devrait renoncer à l'emploi de ce premier ordre; car il nécessite une marche genérale de front dout l'exécution est de la dernière difficulté , même sur le terrain le plus uni.

Placer à sa droite ses meilleures troupes; attaquer avec cette droite, en ténant momentanément sa gauche hors de la portée des armes de jet , tel est le second ordre de Végèce.

Le troisième est à peu près le même , puisqu'il se réduit à faire par la gauche ce que, dans le précédent, on fait par la droite; mais, comme la gauche est ordinairement plus découverte (1), l'attaque est toujours plus faible et plus périlleuse.

<sup>(1)</sup> C'est ce que Puységur explique très-bien. . La raison , dit-it ,

On voit, d'après cela, que les batailles de Leuctres et de Mantinée se rapportent à ces deux derniers ordres.

Dans le qualrième ordre, les deux ailes attaquent vivement et en même temps celles de l'ennemi, pendant que le centre reste en arrière. Il est visible que cette disposition a la forme d'une tenaille.

Le cinquième ordre ne dissère du précédent que par une disposition de troupes légères, destinées à protéger et couvrir le centre au moment où les ailes attaquent.

« Le sixième, qui est à peu près le même que le second, dit textuellement l'auteur, passe pour le meil-« lear de tous. Aussi les grands généraux y ont-ils recours , lorsqu'ils ne comptent ni sur le nombre ni sur a la valeur de leurs troupes; et c'est à lui que plusieurs ont dû la victoire, malgré ce double désavantage. Voici en quoi il consiste:

« Dès que vous serez à portée de l'ennemi, que votre « droite, composée de tout ce que vous avez de meil-« leures troupes , attaque sa gauche , rangez le reste de « votre armée en forme de broche (in similitudinem veru), par une évolution qui l'éloigne considérable. ment de la droite ennemie (1).9

pour lequelle le troisième ordre de Végèce était plus difficile anx Grees et aux Romsins, c'est que comme ils portaient leurs boucliers sur le bras ganche, ils s'en servaient pour couvrir leur flanc ganche, en marchant par leur droite pour s'établir sur l'aile gauche de l'enpemi. Il n'en était point de même, quand ils marchaient par leur. flane gauche pour attaquer la droite, parce qu'afora ils découvraient leur côté droit.

(1) Dans cette comparaison singulière, mais d'ailleurs fort exacte, l'extrême droite , destinée à prendre en flauc et à tourner la ganche ennemie, est representée par la poignée de la broche; le reste de cette droite, straquent de front, par le crochet; et enfin, le centre et

Le septième ordre se réduit à savoir profiter d'une position à l'aide de laquelle on puisse résister à des troupes plus nombreuses et plus braves.

plus nombreuses et plus braves.

« Si vous pouvez, par exemple, vous ménager le voi« sinage d'une rivière, d'un lac, d'une ville, d'un marais, d'un, bois qui soit à l'abri, appuyez-y l'uno de
vos ailes, rangez votre armée sur cet alignement, en
e portant à l'autre aile, qui est découverte, la plus grande
e partie de vos forces etsurtout votre meilleure cavalerie;
ainsi fortifié d'un côté par la nature du terrain, de
l'autre par la supériorité du nombre, vous combattrez

sans presque courir de risques (1). >

Cette manière de classer et de distinguer les ordres de bataille est évidemment vicieuse, ainsi que l'observe fort judicieusement M. de Carcion-Nisas. En effet, la règle, par exemple, qui prescrit dans le septième ordre de profiter des obstacles du terrain pour couvrir une des ailes, peut s'appliquer indifferentment à l'une ou à l'autre et même au centre, et doinne lieu par conséquent à un huitème et à un neuvième ordre. « Végèce ne s'arrêto- e que parce qu'il veut s'arrêter, dit l'écrivain que, nous, « venons de nommer. Pour une multitude de cas qu'il veut s'arrêter, dit l'écrivain que, nous, « venons de nommer. Pour une multitude de cas qu'il veut s'arrêter, dit l'écrivain que, nous, « venons de nommer. Pour une multitude de cas qu'il veut s'arrêter, dit l'écrivain que, nous, « venons de nommer. Pour une multitude de cas qu'il veut s'arrêter, dit l'écrivain que, nous, « venons de nommer. Pour une multitude de cas qu'il veut s'arrêter, dit l'écrivain que, nous, « venons de nommer. Pour une multitude de cas qu'il veut s'arrêter, dit l'écrivain que, nous, « venons de nommer. Pour une multitude de cas qu'il veut s'arrêter, dit l'écrivain que, nous, « venons de nommer. Pour une multitude de cas qu'il veut s'arrêter, dit l'écrivain que, nous, « venons de nommer. Pour une multitude de cas qu'il veut s'arrêter, dit l'écrivain que, nous, « venons de nommer. Pour une multitude de cas qu'il veut s'arrêter, dit l'écrivain que, nous, « venons de nommer. Pour une multitude de cas qu'il veut s'arrêter, dit l'écrivain que, nous, « venons de nommer. Pour une multitude de cas qu'il veut s'arrêter, dit l'écrivain que, nous, « venons de nous de

«. a dejà faits ne lui manqueraient pas, » Dans cette classification, Végice a mis en évidence quelques uns des cas particuliers de l'ordre oblique, et voilà tout.

la ganche forment la longue branche, on la branche proprement dite.

(1) Cette dernière disposition, où l'auteur recommande de profiter des localités pour couvrir et assurer que aile, n'est pas un ordre de baiaille particulier. Auteument, il y suosit atlant d'ordres de basaille particulier. Auteument, il y suosit atlant d'ordres de basaille que de terraint différens, c'est-l-dire, un nombre infini

Cet auteur a rassemblé dans un dernier chapitre, sous la forme d'aphorisues, différens préceptes de guerre, dont la plus grande partie peut encore, aujourd'hui même, trouver son application.

## Voici les plus remarquables:

N'exposer jamais vos troupes en bataille rangée, que 
vous n'ayez l'enté leur valeur par des escarmouches; 
Lichez de réduire l'ennemi par la dietet, par la terceur
de vos armes, par les surprises plus que par les combats, parce que c'est la fortune qui en décide le plus
souvent.

a Il n'y a point de meilleurs projets que ceux dont on dérobe la connaissance à l'ennemi.

Savoir saisir les occasions est un art encore plus

Celui qui juge sainement de ses forces et de celles

de l'ennemi est rarement battu.

« La valeur l'emporte sur le nombre; mais une position avantageuse l'emporte souvent sur la valeur.

Des manœuvres toujours nouvelles rendent un général redoutable; une conduite trop uniforme le fait mépriser (1).

Qui laisse disperser ses troupes à la poursuite des fuyards, cherche à perdre la victoire qu'il avait ga-

« Selon que vous serez fort en infanterie ou en cava-« lerie, ménagez-vous un champ de bataille favorable à « l'une ou à l'autre de ces armes, et que le plus grand

<sup>(1)</sup> Subita conterrent hoster, usitata villescunt.

<sup>(2)</sup> La troisième bataille de Mantinée fournit une grande preuve de cette vérité.

e peine.

- choc parte de celle des deux sur laquelle vous comptez e le plus.
- Délibérez avec plusieurs sur ce qu'en général il pourrait convenir de faire; décidez avec un très-petit nom-
- bre, ou même seul, sur ce que vous devez faire dans « chaque cas particulier.
- « Les grands généraux ne livrent jamais bataille, s'il n'y sont engagés par une occasion favorable (1), ou
- « par la nécessité; il y a plus de science à réduire l'ennemi par la faim que par le fer. »

La lecture du quatrième livre de Végèce, qui est consacré tout entier aux fortifications, est curieuse sans doule, mais elle n'est plus aussi instructive depuis que l'usage général des armes à feu est venu révolutionner cette branche importante de l'art de la guerre.

· Sous d'autres rapports encore, la même remarque s'applique à son cinquième livre, qui traite de la marine. (Voyez les Commentaires sur Végèce de M. le cointe Turpin de Crissé. )

Léon. - Long-temps après Végèce, l'empereur Léon a rédigé, sous le nom d'Institutions militaires, une série de préceptes qui méritent d'être médités. Nous allons en citer quelques: uns:

· Pendant que vous mettez votre armée en hataille , couvrez-vous par des troupes légères pour dérober vos dispositions à l'ennemi. Tâchez de tomber sur lui avant « qu'il soit tout-à-sait sormé, vous en triompherez sans

<sup>(1)</sup> Les circonstances où Végèce trouve avec raison qu'il est avantagenx de combattre sont les spivantes : lorsque l'ennemi est faligué par une longue route, divisé par le passage d'une rivière; engagé dans des marais, occupé à gravir des rochers, dispersé dans la campagne, ou dormant evec séenrité dans son camp.

Profitez des bois, des ravins, des cavités, des vallées, pour y cacher une partie de vos troupes, qui viendront fondre inopinément sur les flancs et les derrières de ceux que vous attaquez (1).

Placez la cavalerie sur les ailes, et que l'infanterie
 règle sa marche en bataille sur la cohorte du centre
 où se trouvera le général.

« Méfiez-vous des mouvemens de retraite de l'ennemi, souvent ils ne sont qu'une ruse pour vous attirer dans « un piège.

s un pieges.

« Si vous êtes vaincu, no désespérez de rien, mais ne

« hasardez pas do nouveaux combats avant de donner à

« vos soldats le temps de raffermir leur courage; si Dieu

« vous donne la victoire, ne vous arrêtez pas à cetto

« mauvaise maxime : vince, sed ne nimis vincas. Pro
« fitez au contraire de tous vos avantages, et poursuivez

« Tennemi jusqu'à sa ruine totale, » (Foyez la traduction

de July do Maizeroy.)

LA se termine, avec la première partie du cours, la rerué des auteurs anciens, à l'aide desquels nous pensons que le jeune officier, même le plus studieux, trouvera à satisfaire amplement son zêle et sa curiosité. Peut-être cussions-nous dû joindre 'aux noms de quelques-uns do ces auteurs ceux des écrivais modernes qui, par de longues recherches et de profondes méditations, ont éclairei nos doutes sur l'antiquité et rapproché le passé du présent; mais nous avons préféré, pour ne point anticiper sur l'ordre des dates, attendre, pour parler des commentateurs, que nous fussions arrivés à l'époque où ils ont écrit.

<sup>(1)</sup> Ceci est évidemment dicté par le souvenir des campagnes d'Annibal et de Marius.

Nous continuons d'appeler de tous nos reux les conseils des personnes éclairées que le bien de l'école spéciale militaire et de l'armée intéresse; et nous les prions de ne voir dans cet ouvrage, qu'un travail, publie par nécessité, rédigé de bonne foi et dans l'usique but d'être utile à de jeunes militaires, l'espoir de l'armée, sans que nos devoirs journaliers de sous-directeur des études nous en fissent une obligation.

# SIXIÈME LEÇON.

#### ART MILITAIRE

#### PENDANT LE MOYEN AGE.

S. I. Etat de l'art militaire après l'invasion des Barbares. - Armes. mœurs et nsages des Francs. - Leurs armées n'étaient d'abord composees que d'infanterie. - Ils adoptent l'ussge de la cavalerie peu de temps après leur établissement dans les Gaules .- Ils recueillent les débris de la tactique romaine. - Bataille du Casilin. - La confusion s'introduit dans les armées sous les derniers rois de la première race. - Charles Martel fait revivre momentanément' le système des masses à la bataille de Tours. - La tradition des procédés poliorcétiques ne pouvait se perdre aussi facilement que celle des méthodes tactiques. - Recrutement et durée du service sous la première race. - Division du territoire de la France en duchés et comtés. - Signes précurseurs du régime féodal. - S.-II. L'art dispasalt entièrement sons la seconde race. -La cavalerie se multiplie dans les armées. - L'infanterie est méprisée ... Les armes défensives sont en grande estime. - La pronesse prend la place de la tactique. - Établissement du régime féodal. - Anarchie dans l'état et dans la milice. - Invasious des Normands. - S. III. Causes principales de la restanration de la puissance royale à la suite de l'avenement de Huges Capet su trône. Influence de la situation géographique de Paris sur les affaires politiques et militaires, an commencement de la troisième race. --Etablissement de la milice des communes. - Dissertation sur les croisades. - S. IV. Digression sur la chevalerie. - Son existence a'opposait fortement à la renaissance de l'art militaire. - Condjtions pour être admis à la dignité de chevalier. - Par qui la chevalerie était conférée. - Distinction entre le banueret et le bachelier. - Des différens grades de la chevilerie. — Du page et de l'écoyer. — Des semes offensives et défensives en page pendant la chevalerie. — Des tournois, des joules et des pas d'armes. — § 1. V. Ent de l'hinfanterie entre les roissides et Cluries VII. — Ses genes offensives et défensives. — Causes de sa nullié. — L'dée, générale des combats du moyen /ge. — Résit de quelques batailles livrées dugan cette période. — Les croissées ne contribuèrent pas à la vesteuration de l'influerie.

# S. I.

Nous avons reproduit quelques-unes des causes militaires de la décadence de l'empire romain. Le unoment arriva, où par leurs efforts sans cesse renouvelés, les Barbares dépassèrent enfin les frontières.

A l'envi des autres peuples du septention, les Francs, nos ancêtres, quittèrent leurs sombres forêts pour venir partager les debris du colosse chranlé; mois ce ne fut qu'après un demi-aicle de succès et de revers qu'ils parvincent à se fixer entre la Sciene et le Bas-Riin, En trionphant de Singrius à Soissons, Cloris porta le dernier coupà la puissance de Rome, dans les Gaules, et la monarchie fenneaise fut irrévocablement établie (1).

On n'a point de détails sur cette victoire mémorable, ní sur la bataille de Tolhise, où Clovis, se confiant au Dieu de Clotilde, battit et refoula les Allemands au delà du Rhin'n i sur celle de Youillé, où Alaric péril de la maia du roi, et après laquelle le royaume des Visigoths

<sup>(1)</sup> Les premières courses des Francs au-dels du fluin entent lieu nous la conduite de Plaramond, versi e commercement du cinquièmunide le jumis il paralt que leux domination n'y fat établie d'une minière stable que sous Clovis, en l'un 485. Déjà les Bourguignoms et les Visigoths occupilent une parité des Gaules.

fut détruit ; mais tous les historiens de ces premiers temps s'accordent avec Sidoine Apollinaire et Grégoire, évêque de Tours, pour attester le courage et la constance hérorque de nos ancêtres dans toutes les occasions.

Plus de quatre siècles avant l'époque dont il s'agit. Tacite avait écrit que la force des armées des peuples de la Germanie était dans l'infaniorie, omne robur in peditée à cet égard, la coutume n'avait pas clongé pendant l'intervalle qui sépare l'historie nomain de l'évique de l'Ours, car celui-ci nous représente encore leurs armées comme presque entièrement formées d'infanterie. Il nous donne même la nomenclature des différentes armées du fantas-sin, à propos de la revue que passa Clovis après la hattille de Soisons (t.) la cavalerie ne se composant que de l'escoris peu nombreuse du chef. C'est le voi qui parle; Il n'y a personne ici, dit-il à un de ses soldats, dont les armes solent en désordére comme les votres ; ni votre javales, ni votre épéc, ni votre hache ne sont en état de reque ergin (s).

L'arc et la fronde étaient aussi d'usage, mais plus par-

(a) La reuse dont, il est îti question est sans donte l'îto pendint une de cessarembles que les Prance tissen dan l'asse de tenir, dans les premier, four de mars, pour delibérer sur les instrêts giedres reuse de la nation. L'abbé Dubon n'a vid dans ces assemblées que de grands conseils de guerrer, mis il est variemblehi qu'on s'yècce-pait sauss de politique, d'administration y et que les exercices et tois les simulacres de combatan'y était paint oabliès.

(a) Le fer du juvejot esta srmé de deux grochets, à l'aide des queden oppositature le honelier de l'adversaire. L'épène ne revais qu'après qu'on avait brisé le honelier de l'ennemi as moyen de la lanché, l'aprolle éfin à deux tranchas avez en manche auez coint. C'est anns doûte parce que cette same duit partienlière et apiciale aus Francs que les écrivains la désignent ordinairement par le nom de Francisque.

ticulièrement dans les sièges. L'effet de ces armes, les champs de bataille, avait sans deute paru peu décisif et trop lent à nos ancêtres, qui voulaient que la guerre fut forte et courte (1). A l'exception du bouclier qu'ils avaient adopté même avant leur entrée dans les Gaules, e les Français de la première race firent en général peu de cas des armes défensives , dont leurs descendans portèrent bientôt l'usage jusqu'au ridicule. L'usage du javelet et le peu de cas que faisaient nos ancêtres de l'arc et de la fronde donnent lieu de penser qu'ils combattaient en ordonnance serrée et compacte : c'est d'ailleurs ce que l'on est porté à conclure de leurs succès centre les Romains .º dont les armées, alors nembreuses en cavalerie, n'eussent pas manqué de disperser des fantassins sans ordre et sans discipline. Mais l'histeire ne fournissant aucun document satisfaisant sur cette erdonnance, il est vraisemblable qu'en en ignorera à jamais le mécanisme et les intentions. Bientôt, ainsi qu'il manque rarement d'arriver en pareille circonstance, le contact des Francs avec les Gaulois produisit des changemens dans la manière de faire la guerre. Meins d'un demi-siècle après Clovis , les Français, sans doute après aveir recueilli et mis à profit les débris de la tactique romaine, avaient adopté une méthede régulière de combattre, ainsi qu'on peut s'en assurer en lisant dans Daniel le récit qu'Agathias nous a laissé de la bataille du Casilin. Nous ne transcrirons point textuellement ici les particularités de cette journée, dont tous les écrivains militaires ne manquent pas de faire mention; mais neus en dirons assez pour faire sentir quo

<sup>(1)</sup> C'est la manière dont Machiavel s'exprime au sujet des Français de son temps. Ils fout la guerre forte et courte, dit cet verivain.

si l'historien a négligé de faire connaître la formation et le mécanisme intérieur des masses qui y furent mises en, action, il n'a rien omis sur l'ordre général de bataille des deux armées, où l'on retrouve, dans l'une comme dans l'autre, beaucoup de méthode et même assez d'art.

Narsès, digne émule de l'infortuné Belisaire, et déjà vainqueur de Toilia, commandit les troupes d'Orient dans cette batille; Bucelin, celles du roi d'Austroite. Le général grec, après avoir rangé son infanterie sur doux lignes, plaça sa cavalerie sur les siles, dont les extrémités se trouvérent masquées par deux taillis de peu d'étendue et faciles à tourner. Bucelin ayant pris la résolution d'enfoncer le centre de son adverssire, forma à cet effet un énorme coin, dont, à défaut de cavalerie (1), il couvrit l'un et l'autre llanc par deux dispositions curvilignes et symétriques de fantassins. Les Français prirent l'initiative et se montrègent terribles; Leur formidable coin enfonça et culbuta la première ligne des Grecs sur la seconde, malgré la précaution que ceux-ci avaient cue de former la tortue (2). C'en était fait de Narsès, si, comme

(1) Dejà l'agge de la cavelerie s'étili repandu dans une arméer; mai il parit que celle de Buccilia es trouvis d'activée au les tires da Po. Tois pones croire que, du moment ou les Fennes ciurell serait, la nécessité d'avoir de la cavelèrie, les Caulois, qui s'étaine tobjours distinguée dais cette ume, furent chargés de fournir s'you recruissance à sone carreitée.

Céar, qui, mieux qu'aucun autre, avait pa apprécier le, mérité de la cevaire qualoire, e fait (légies en plus d'une adquit de se Commentaires, Strabon ne s'en ex prime pas avec moins d'estimgedign le 4' livre de sa Géographie : 'Tous les Gaulois, dit-il, sont nés guerriers ; misi Jeun cavalerie est bien supérieur à leur infastère; et ils comporent (il écristis sous Auguste) le meilleure partie de la cavalerie romaise.

· (a) Ici, le mot sestudo, employé par les auteurs latins, parait im-

les Numides d'Annibel à Cannes, sa cavalorie n'avait pris Jes Français en flanc et à revers pendant que sa seconde ligne tenjait encore. Le nouvement de cette cavalerio décida du succès : l'armée d'Austrasio fut taillée en pièces : de treate mille hommes dont elle était composée, cinq séulement se sauvèrent.

Nous venons de constater l'existence de certaines méthodes dans la distribution et l'emploi des masses, peu de temps après que la monarchie eut été fondée. Nous pourrions également faire voir que l'art de l'attaque et de la défense des villes était pratiqué, et peu différent de ce qu'il avait été du temps des Romains et des Grecs : mais toute recherche sur les autres branches de l'art militaire serait infructueuse et de peu d'intérêt d'ailleurs. Ce sera toujours en vain que l'on tentera de découvrir des conceptions strategiques à des époques où il y cut à peine quelques pratiques sur les batailles. Il est une remarque cependant qu'on ne peut manquer de faire en parcourant les premières périodes de notre histoire, c'est qu'en général l'attention se porta vers l'emploi des embuscades et des autres stratagemes qui avaient accompagné l'enfance de l'art, et que l'ignorance soule peut accréditer; car il est de fait que l'usage de ces sortes de moyens atteste bien plus l'absence que les progrès de la

proprez car il est hors de doute que la disposition dont il sigli, deviut le rapprochen bien plut du synaspime des angiene Grea que de la torque, qui n'étit home que dant les sièges pour le gargait des pierres et des autres projectiles, refante de haut en his. Quelques historiens, et Gibbon est de ce nombre, ont pense que cette pretende votron a 'était que ne disposition des l'exposes vancientes de la companya de la compan

téritable science de la guerre : la ruse n'appartient qu'à

Peul cire les méthodes du Casilin eussent-elles été perfectionnées si l'on avait continué d'en faire usage; mais des guerres civiles, des démembremens et des révoltes are sont pas favorables au développement des institutions unifiaires, et ce fut là l'affreux spectacle que présenta la France sous les demirer sois de la raccé de Clovis.

Charles Martel fit revivre momentanément le système, des masses à la bataille de Tours, et Dieu lat pour sei gras bataillons. L'ouseg qu'il en fit contre Abdérane sauva la chrétienté du joug des Sarrasins; mais il ne fuit d'aucun profit pour l'art militaire : car les nombreux combats que rapporteront désormais les chroniqueuss et les auulistes attesteront de plus en plus sa ruine; et il nous faudra parcourir de longs espaces avant de retrouvee des masses organisées et formées à agir comme un seul individu.

Le scul art polioréciique ne disparatira pas aussi complètement que les autres aris au milieu des ténèbres du moyen âge. Long-temps encore les murs et les tours élevés par les Romains, pour la défense de leur vasid émpire, as soutiendent au milieu des débris de leur puissance, et serviront à reproduire à tout moment les anciens procédés de défense, et par suite ceux d'atteque.

L'imprimerie et le dessin descriptif, à l'aide desquels a les sciences et les aris sont, pour ainsi dire, desenus vulgaires, ne devaient être trouvés que plus tard ; leuf, secours ent tout sauvé du naufrage; et les manuscrits des grands hommes de la Grèce et de l'Italie, sur la politique, la guerre et la morale, au lieu d'être condamnés à l'aubli, cussent éclairé la marche des gouvernemens et

des peuples; mais avant de passer outre, disons un mot de la manière dont les armées se recrutaieut sous la première race.

Les Frances seuls durent fournir au récruiement de l'armée jusqu'au moment où Clovis, voyant su domination affermie, crut devoir opères le partage des lerres; mais alors les Gaulois, ayant été appelés à prendre part dans la distribution, devinent par la même aptes à servire; car l'obligation de concourir à la défense de l'état fut attachée à la propriété dès l'origine de la monarchie (1).

Cette mesure et la division de la France en duchés et comtés, qui peratt remonter à la même époque, turent les premiers élémens d'une cognissition politique, dont la pernicieuse influence sur l'ordre social et sur la royauté, se fit long-temps sentir. Quoi qu'il en soit, notre objet n'étant pas de signaler les causes qui amenèmen le régime, féodal, nous nous hornerons à dire que, dans la suite, les levées portèrent indistinctement sur toute la masse des propriétaires, et que le soin de les effectuer fué confié aux ducs et aux comtes préposés au gouvernement des différentes provinces. Les historiens sont fort obscurs sur les détails relatifs aux levées; mais il importe peu que nous les connaissions; et il suffit de savoir qu'aux moment de la guerre les ducs et les comtes se mettaient.

<sup>(</sup>i) Les France et les Gaulois ayant un égal întérêt à repousser de adouvelles livasions, il cut vraitemblade que ceux-cifurent admis dans l'armée des l'époque de la hatuille de Tolkies. Porque de la fusion de, deux nations redoutables, l'une par son infanteries, l'autre par sa cavalerie, la nation française ne pouvait que derenir eclèbre dans la verter.

venaient joindre le roi, qui ne manquait jamais de com-

s' Comme il n'y avait alora aucun revenu constant et publie, et que le prince lui-même, qui n'était que le preminer des seigneurs, vivait comme eux du seu lipreduit de ser terres, chaque province devait nourrir et entretenir sa milice pendant toute la durée de la campagge, qui était ordinairement de trois mois. Cet usage est confirmé dans un des capitulaires de Charlemagne, que nous croyons devoir transcrire ici, comme d'ailleurs trèspropre à faire prendre une juste idée de la puissance et des immenses projets de ce prince.

Nous avons ordonné que, suivant l'ancienne cou-« tume, on publiat l'ordre, et qu'on observat la manière de se préparer à se mettre en campagne, c'est-à-dire qu'on se fourntt de vivres dans sa province pour trois mois, et d'armes et d'habits pour une demi-année; ce qui doit être exécuté de sorte que ceux qui viennent « des quartiers du Rhin jusqu'à la Loire commencent à compter les trois mois depuis qu'ils sont arrivés sur la rivière de Loiro, et que ceux qui viennent des quartiers de la Loire jusqu'an Rhin commencent aussi à compter leurs trois mois de vivres depuis qu'ils sont arrivés sur · le Rhin, pour marcher en avant. Quant à ceux qui demeurent au-dela du Rhin, et qui ont leur ordre pour "marcher en Saxe, qu'ils sachent que le pays où ils peus vent se fournir de vivres est tout cot espace qui est depuis le Rhin jusqu'à l'Elbe; et que ceux qui demeurent au delà de la Loire, et qui doivent marcher en Espagne, « peuvent prendre leurs provisions dans le pays d'entre Loire et les Pyrénées (1).

<sup>(1)</sup> Voyez l'Histoire de la milice française.

### S. II.

La route dans laquelle nous allons entrer paraîtrait bientôt aussi longue que fastidiense (1) si nous entreprenions de la parcourir pas à pas; mais heureusement cette marche n'est pas nécessaire pour atteindre le but que nous nous sommes proposé. Le moraliste et l'homme d'état peuvent trouver de nombreux sujets de méditation dans les événemens du moyen âge; le militaire, beaucoup moins : nous leur laisserons donc le champ à pen près libre. Ouclques périodes seulement fixeront notre attention, convaincu que nous sommes, que l'examen de grandes fautes, suivies de grands désastres, est souvent la meilleure leçon que l'on puisse donner. Ainsi, l'invasion des Normands, les croisades et les guerres de la France contre l'Angleterre seront pour nous comme des points de repère, entre Charlemagne et Charles VII, où nous stationnerons pour rattacher les faits entre eux, et tâcher de découvrir quelques-unes des causes de la longue disparition de l'art militaire; nons suivrons la même marche pour en constater la renaissance et les progrès de Charles VII à Louis XIV, et les époques de Louis XI, de Charles VIII, de François Ie, de Charles IX, de Henri IV et de Louis XIII, soront celles où nous nous arrêterons.

L'histoire de Charlemagne est assez connue pour qu'on

<sup>(</sup>a) « Heureux le peuple dont l'histoire est ennuyeuxe? » au ôits Montesquine. Cette maxime sous emble devoir comporter au môits une exception i rien n'est moins amusant que l'histoire de certains regnes compris, entre Charlemagne et Charles VII, et jumais la France n'en plus malliegrateux.

n'ait aucun doute sur l'étendue de sa puissance et sur ses victoires; mais on ne peut que former des conjectures sur l'organisation et la manière de combattre de ses armées. Charles, avec une aptitude et un génie extraordinaires pour le gouvernement et pour la guerre, et l'expérience acquise pendant un règne de quarante-sept ans, rempli d'expéditions dans lous les pays et contre des ennemis de plus d'une espèce, améliora vraisemblablement quelques parties de la discipline ; mais encore est il douteux qu'il ait fait revivre la tactique romaine, ainsi que Daniel cherche à l'insinuer : car, si cela avait eu lieu, l'art ne se serait point retrouvé, sous ses successeurs, au point où il était, et même au dessous de ce qu'il était du temps de Charles Martel son aïeul; la guerre contre les Saxons cût élé abrégée (1); la cavalerie, sous son règne, n'aurait pas pris un ascendant décidé sur l'infanterie, et ses paladins ne seraient pas devenus des héros de romans : preuvo évidente que déjà la proucsse avait pris la place de la tactique avec laquelle elle est à peu près incompatible.

Nous n'avons pas eu la pensée de porter atteinte à la gloire de Clarlemagne en réfutant l'opinion du P. Daniel, pour adopter celle plus vraisemblable que les armées de ce grand prince ne furent pas autrement constituées de ce grand prince ne furent pas autrement constituées que celles du ses prédécesseurs, à cette différence près cependant que les armures deviarent d'un usage plus fré-

<sup>(1)</sup> Charlemagne ne vint à bout des Sazons qu'après trente-trois aux de gnerre preupe sans interauption, et d'une guerre elle, dit Eginard, que le France n'en cit jameis in de plus rude ni de plus faignes è soutenir. Si difficile et si prinible qu'elle fits, cette guerre n'est certes pas duré un irret desice, si Charles, dont les resoures étuient immenses et le génie des plus vastes, avait été en pousessain de la sactique comaine ç car el est Peffet d'une plus gande perfection vies instruments, qu'elle contribue a întigre la genre.

quent (1), et que la cavalerie acquit une prépondérance que nous verrons s'accroître du plus en plus. S'il fout en croire l'auteur de l'article Cavalenne de l'Encyclopedie méthodique, cette arme serait entrée pour moitié ou à peu près dans la composition des armées de Charlemagne (2): « c'était peut-être, remarque-t-il, parce que la vaste étendue de son empire et les révoltes qui s' y c'éleraient sans cesse actigacient des courses rapides. Tous les peuples qui ont conquis de grands pays, tels que les Tartares et les Arabes, ont toujours en beaucoup de cavalerie (5), afin de se porter rapidement

(1) On pent lire, dans l'Histoire de la milice française, la description de l'armure de Charlemagne et des gens de sa suite. (a) Dès le temps de Charles-le-Chanve, la cavalerie jouait le rôle principal dans les armées : c'est du moins ce que l'on peut conclure d'nn combat entre ce prince et Robert-le-Fort, qui, après s'être révoité, avait obtenu le commandement des troupes du duc de Bretagne. . Charles, est-il dit dans les Annales de Metz, avait dans son · armée beauconp de cavalerie sszonne, que son frère Louis de · Germanie, quoign'ils ne fussent pas fort bien ensemble, lui avait prêtée pour quelque temps. Il mit cette cavalerie anr une ligne · devant le reste de son armée , pour soutenir les premiers efforts · de la cavalerie bretonne, que les derniers ducs avaient exercée à e se battre d'une manière qui avsit quelque chose de pareil à celle · des anciens Parthes. Les cavaliers étaient armés de javelots; ils e veusient par petits pelotons caracoler autonr de l'eunemi, et sans e en venir au choc, lançaient leurs javelots d'assez loin , puis ils se retiraient avec beancoup de vitesse; s'ils étaient poursuivis, ils · lançaient même en fuyant leurs javelots, et avec tant d'adresse, qu'ils ne manquaieut jamais leur conp .....

Les Bretons, après avoir disperse les Sazons, donnèrent sur l'infanterie et la cavalerie française, mais tonjours en lançant leurs ; javelois. Celle-ci, armée de sabres et de lauces pesantes, qu'on ne pouvait lancer au loin, se trouva ties-maitrainte par des advaraires qu'elle ne pouvait joindre.

(3) Cette proposition est évidemment par trop générale, paisque

d'un lieu à l'autre; c'était moins ignorance de l'art militaire que nécessité au temps de Charlemagno, les cavaliers étaient armés de l'épée et d'une cotte de mailles faite de petits anneaux do fer entrelacés. >

Charlemagne obtint de grands auccès sans doute, mais il fut leureux do n'avoir affaire qu'à des ennemis plus ignorans encore que les Français, à moins qu'on en excepte les Grees et les Sarrasins. Peu de princes ont d'ailleurs montré autant d'habileté pour tenir leurs ennemis divisés, et autant do promptitudo et de vigueur pour prévair et châtier les révoltes. Il sut mettre à profit les ouvages de l'art pour consolider ses conquétes, et défendre les frontières de son vate empire : la précaution qu'il eut d'élever des forts et de tenir des hateaux armés à l'embouchure des fleuves, rendit toujours vaines les invasions des Normands, qui déjà commençaient à se montrer fort entreurenaux.

La chevalerie, dont les historiens et les romanciers paraisent s'accorder à faire remonter l'origine aux dernières années du règne de Charlemagne, fut sans doute une des conséquences de ses longues guerres, de la maguilifecne de sa cour, de l'étendue et de la constitution politique de son empire. Le heson d'entretenir l'émulation au sein d'uno armée nombreuse, dont l'existence est devenue indispensable au maintien de l'ordre établi, a de tout temps donné lieu à des récompenses et à de distinctions honorifiques. Il faut, pour que ces distinctions deviennent les mobiles des grandes actions, qu'elles soient en harmonie avec la nature ou gouvernement, les goûts, les mœurs, les préjugés; en un mot, que la considération

Alexandre et les Romains y font exception; mais encore est-elle londée sur un grand nombre d'exemples.

dont elles sont accompagnées les rendent l'objet des plus ardens désirs. Or, ce qu'on nous rapporte des statuts de la chevalerie, et de l'état de la société, au commencement du neuvième siècle, atteste, à n'en pas douter, que l'auteur de cette institution, long-temps célèbre dans toute l'Europe, n'apporta pas moins de discerement en la créant, que n'en montrèrent dans la suite Louis XIV et Napoléon, l'un en fondant l'ordre de Saint-Louis, l'autre, celui de la Ecépion d'Honneur. Toutefois attendens, pour donner une idée de la chevalerie, qu'elle soft parvenue à son apogée, sous les règnes de Philippé-Auguste et de Saint-Louis, Auguste et de Saint-Louis.

Des causes en partie semblables et en partie différentes produisirent une singulière analogie dans la marche des événemens sous la première race et sous la seconde. La mort de Clovis ayant donné lieu à des partages, l'autorité, royale en fut ébranlée. Des princes en bas âge, ou d'une incapacité qui leur a valu le surnom de fainéans, étant ensuite montés sur le trône, le pouvoir tomba entre les mains des maires du palais. Ces hommes ambitieux se bornèrent d'abord à administrer au nom et à la place du souverain; unis enfiu la couronne, devenue depuis long-temps l'objet de leur convoities, fut placée sur la tête de l'un d'eux, assez audacieux pour la recevoir, d'un mérite assez grand pour la porter avec dignié, assez heureux pour la posséder sans envie, et pour la léguer à une longue suite de princes de sa maison.

L'autorité royale, rétablie dans toute sa force dès le commencement de cette dynastie, s'affaiblit de nouveau sous les successeurs de Charlemagne, suivant une progression non moins rapide que sous la première race. Les démêtés de Louis-le-Bébonnière avec use fils favorisèren les usurpations des ducs et des comtes, dont les dignités et les charges étaient restées amovibles depuis l'origine de la monarchie. Charles-le-Chauve, en tolérant ces usurpations, acheva de briser les liens de l'édifice politique, et dès-lors la féodalité fut etablie pour le malheur des rois et des peuples. Tout officier civil ou militaire eut un fief; els, comme l'a dit Loyseau : « pour la première fois, on « entendit le nom de suceraineté, mot aussi étrange que « cette espèce de seigneurerie était absurde. »

Il est vrai que les concessions n'eurent lieu qu'à condition que les feudataires serviraient et rendraient hommage selon qu'il phiait au roi; mais cette restriction devint illusoire aussi souvent qu'ils ne jugèrent pas à propos d'eu tenir compte. Bientôt chacun d'eux s'attribua autant d'autorité qu'il en put usurper; et comme ils avaient un intérêt commun à s'affranchir d'un reste de dépendance, ils se biguaient entre eux et arboraient l'étendard de la révolte; plusieurs possédaient d'ailleurs des ficfs assex étendus pour lutter seuls contre la couronne.

Des guerres civiles sans fin, le droit d'hérédité au trône plusieurs fois méconnu, la plus affreuse confusion, furent la conséquence de l'établissement des fiefs, et les présages certains de la courte durée de cette dynastie. Trois fois la couronne fit en levée à la race de Charlemagne, trois fois elle la recouvra sans pouvoir la conserver. Non moins heureux que Pepin, Ilugues Capet la plaça sur sa tête et la transmit à ses descondans.

Cette digression parattra moins étrangère à notre objet, ou , pour mieux dire, cessera d'en être une, si nous faisons observer qu'il est de la destinée des institutions militaires d'éprouver les mêmes révolutions, de passer par les mêmes phases que la chose publique.

Était-il de l'essence du régime féodal d'admettre des méthodes, de guerre fondées sur l'observation et la réflexion? non sans doute; et la diffusion seule du pouvoir est un motif suffisant à l'appui de cette réponse. Était-ce alors qu'une profonde ignorance présidait à toutes les de cisions, que la violence et la perfidie règlaient pour ainsi dire à elles scules toutes les actions; que la force publique, éparpillée entre mille mains différentes, ne présentait que des groupes informés de barons indisciplinés et de paysans avilis, que de telles méthodes pouvaient être appréciées et pratiquées ? Était-ce alors qu'à la place d'un seul genre de guerre, celle de la nation levée contre ses ennemis extérieurs, on voyait les guerres privées de château à château, de ville à ville, de province à province, de vassal à suzerain, du sujet à son roi, qu'il pouvait exister des règles de commandement et d'obéissance sans lesquelles il n'est ni art ni tactique? D'éternelles guerres , de sanglantes boucheries, une effroyable destruction, point de danger, point de batailles décisives, telles furent. telles devaient être les conséquences de l'anarchie féodale. Sans doute qu'il est quelques exceptions à cet ordre de choses; mais comme clles ne pouvaient être que l'œuvre d'un Guillaume ou d'un Philippe-Auguste, la liste ne s'en étend guère au-delà des noms de Hastings et de Bouvines.

Nous avons cité comme une des eauses probables du grand accroissement de la cavalerie au temps de Charlemagne, l'immense étendue des ses dats. Cetto cause ayant cessé presque aussitôt après sa mort, la cavalerie aureit pu perdre une partie de son ascendant si l'établissement du régime féodal a avait au contraire contribué à l'augmenter de plus en plus. Au moment où les g ms du peupleriment réduit à l'état dégradant de serfs, on ne compta plus sur eux pour la défense du royaume ni même du fief, la noblesse y veilla presque seule, et elle n'enten duit serrie qu'à cheval.

Rien n'atteste mieux la désuétude de l'auterité royale et du militaire sous la deuxième race, que les ravages des Normands. Ces terribles ensans d'Odin, informés de ce qui se passait en France, jugèrent l'occasion favorable à leurs entreprises, et la mirent à profit. L'incurie la plus fâcheuse avait succédé aux sages mesures déployées par Charlemagne pour arrêter leurs ravages. Les côtes n'étant plus gardées, l'on vit soudain ces pirates remonter les principaux sleuves du nord et de l'ouest de la France. Bientôt l'on compta les Nermands de la Somme, de la Seine, de la Leire, parce qu'en effet le cours de ces rivières était devenu leur propriété. « Ils paraissaient tout « à coup, dit un ancien historien, tantôt sur les côtes, s tantôt sur les rivières : c'était comme un de ces erages « pousses par les vents, qui tombent sur une contrée. « puis sur une autre. » C'était une nouvelle invasien de barbares dans un nonvel empire remain.

Après avoir mis Charles-le-Chauve à contribution, dans une première entrepriso sur Paris, les Normands, assiègèrent ensuite cette ville, sous le règne de Charlesle-Gros, sans succès, il est vroi. Daniel s'est fort étendu sur les procédés d'attaque et de décesse mis en pratique dans ce siège; ils diffèrent peu de ceux en usage dans l'antiquité, et dont nous avons précédemment fait mention (1).

Les Normands étaient tout aussi ignorans dans l'art militaire que les Français; mais ils n'avaient pas moins de courago, et ils s'entendaient mieux entre eux; on les voit tirer un assez bon parti des fortificatious pour protéger lours flottiles et mettre leur butin en sûreté.

Quoiqu'il sût assez sacile d'arrêter des ennemis qui ne

<sup>(1) 4&</sup>quot; Leçon , 9. 111.

pouvaient guère pénétrer que par les Beures, on n'y parvint cependant pas, tant étaient grandes les disensions intérieures, et tant l'art militaire était ignorés. Les succès des Normands accrurent leur nombre et leur audace à un tel point que la force ne fut plus un moyen efficace à leur opposer. Aussi, Charles-E-Simple crust-il n'avoir rien de mieux à faire que de traiter avec eux; il leur céda la partie de la France qui depuis a porté le nom de Normandie. Cette cession fut le dernier coup porté à l'autorité royale, en réduisant presque au seul territoire de Laon le domaine de la couroine.

La conduite pleine de sagesse et de vigueur des premiers ducs de Normandie fit revivre dans leurs domaines l'ordre et la police dont on avait perdu le souvenir en France; leurs efforts sens cesse dirigés vers l'entretien et l'accroissement de la milice préparèrent la conquéte do l'Angleterre. Chose étrange l deux fois la monarchie légitime fut aurée par ces mêmes Normands qui d'abord. l'avaient mise à deux doigts des arvine (1)

# S. III.

Nous allons rechercher quelle fut l'intensité de la puissance royale à certaines époques de la troisième race; car cette intensité est le seul et véritable indice de l'état de la milice à ces mêmes époques, Long-temps encore il faudra nous abstenir de parler de l'art militaire, puisque la restauration de la chose publique, qui ne s'opéra que bien lentement, devra précéder la renaissance de cet are,

<sup>(1)</sup> La conduite de Rollon et de Guillaume, son fils, envets Charlesle-Simple et Louis-d'Outremer peuvent donner quelque poids à notre réflexion.

comme autrefois, sous l'empire, la ruine du pouvoir souverain en devança la décadence (1).

Pour la seconde fois, le royaume se trouvait exposé à une dissolution totale, lorsque l'ugues Capet saisti les rênes du gouvernement. Ge prince mit plus d'adresse que de vigueur dans ses rapports avec les grands vassaux : il ratifia le sousprations; et, jugeant qu'il serait imprudent de tenter la voie très-incertaine des armes pour réprimer leur audace, il s'attache à les mettre dans l'impossibilité de lui nuire, en fouentant d'éternelles dissensions entre eux. Cette conduite portait un nouveau préjadice à l'autorité royale, et prolongesit la durée des maux qui depuis si long-temps pessions sur la France; mais peut-être lui ctai-il difficile de conserver la couronne en agissant autrement.

La fermeté des auccesseurs de Hugues Capet et plusignes certains de la destruction du régine féedel, et par suite du rétablissement de l'ordre et de l'autorité du roi. Nous nous écarterons d'autont moins de notre but en récapitulant les causes principales de cette grande régénération politique, qu'elles tiennent pour la plupart où à des considérations ou à des événemens militaires.

La plus ancienne de ces causes consiste, selon nous, dans le choix que l'on fit de Paris pour siége ordinaire du gouvernement. De tout temps les capitales ont exercé une influence plus ou moins grande, plus ou moins leurcuse, sur la destinée des états (3). Parmi les circonstances qui

<sup>(1)</sup> Depuis long-temps les Césars n'avaient plus que le vain titre d'empereur, que les sris et les lettres florissaient encore.

<sup>(</sup>a) Cette propositiou se trouve savamment discutée dsus un article de M. le lieutenant-général Lamarque, insérée dans le premier numéro du Spectateur militaire; nous y renvoyous nos lecteurs.

neuvent élendre ou restreindre cette influence des capi tales, il faut mettre en première ligne leur position géographique. Sous ce seul point de vue, Paris présentait alors plusieurs avantages. Il nous a semblé qu'en s'y fixant, nos rois étaient plus à portée que partout ailleurs de prévenir et de contrarier les ligues des grands vassaux, dont les domaines formaient une sorte de circonférence autour de cette capitale. On n'a besoin que de se rappeler la géographie politique de la France à cette époque pour comprendre notre idée. Sous le rapport militaire, Paris était une place d'armes indispensable et le véritable point. de départ pour envahir la Normandie (1), dont les ducs se montrèrent toujours redoutables, surtout depuis qu'ils eurent conquis l'Angleterre. Le hasard voulut que les premiers Capétiens appliquassent en même temps à la politique et à la guerre, cette maxime que, plusieurs siècles après, Frédéric II répétait sans cesse à ses généraux : Tenons, disait-il, nos ennemis sur une circonference dont nous occuperons l'intérieur ; c'est le seul moyen de les prévenir et de les battre en détail.

Comines rapporte une circonstance très-propre à faire apprécier les avantages que nos rois durent retirer de la préférence qu'ils avaient accordée à Paris. Il s'agit de la révolte des ducs de Bourgogne et de Bretagne contro

<sup>(1)</sup> Moutécuenlli regarde avec raison comme une circonstance favorable de faire la guerre à cheval sur un grand fleuve, surtont en le descendant, parce que les afflueus readent faciles les approvisionmemens de tout genre.

Lloyd est aussi de cet avis. Si vons avez, dit-il, une rivière qui conle de votre pays daus celui de votre ennemi, vons devez élèver une forteresse aussi has qu'il vous sers possible, dans laquelle vous établirez von magasins et d'où vous pourrez vons porter subitement sur son territoire.

Louis XI. « Le roi, dit notre historien, était si irrité contre le duc de Bretagne et le duc de Bourgogne, a que merveilles : et avaient , lesdits ducs , grande peine

s pour avoir nouvelles les uns des autres ; car souvent

« leurs messagers avaient empêchement, et, en temps e de guerre, fallait qu'ils vinssent par mer; et pour le

a moins, fallait que de Bretagne passassent en Angle-

a terre, et puis par terre jusqu'à Douvres et passer à « Calais (1), ou s'ils venaient par terre le droit chemin,

· ils venaient en grand péril. »

La faiblesse de Philippe I" eût perdu la nouvelle dynastie, si son fils, Louis-le-Gros, n'avait su y apporter remède. Dès sa plus tendre jeunesse, ce prince soutint le poids du gouvernement, et se montra redoutable à la féodalité. Les historiens nous le représentent sans cesse agissant, passant tour à tour d'un combat à un siège, d'un siège à une bataille; toujours à la tête de ses trounes, ne s'arrêtant jamais qu'il n'ait dompté la révolte et puni les fauteurs du désordre. C'est à cette étonnante activité qu'il dut, comme on sait, le surnom de Batailleur (2).

Cependant Louis-le-Gros considérant, non sans raison, que les grands vassaux ne tarderaient pas à montrer de, nouveau leur indocilité, et que cette indocilité serait aussi long-temps préjudiciable à l'autorité royale qu'ils dispo-

## (t) Cette ville apparteuait alors aux Anglais.

(2) Les mesnras prises par Louis-le-Gros pour empêcher la destruction de Reims et reponsser l'invasion projetée par Henri V, empereur d'Allemagne, attestent à la fois l'énergie du roi et la soumission des grands vassaux. « Il se trouva réuni dans le Rémois , dit un témoin oculaire, Suger, abhé de Saint-Denis, plus de deux cent mille hommes : jamais on n'avait vu d'armée aussi considérable depuis Charlemagne.

sérvient des levées, conçut et réalise le projet d'un mode de recrutement jusqu'alors inconnu dans notre histoire. Co projet consistait à pouvoir réunir des forces assez considerables sans l'intervention des barons. L'idée était d'autant plus ingénieuse qu'elle tendait en outre à opposée à leur violence une graude partie du clergé, et toute la classe de la population qui , depuis, a composé le tierstett. Nous voulons parler lei de l'établissement de la millee des communes, et de la juridiction des maisons de s'ille qui en fut la conséquence.

Cette innovation, qu'adoptèrent Henri II, en Angleterre, et l'empereur Frédéric Barberousse, en Allemagne, est considérée par l'élégant et judicieux Robertsou, dans son Tableau de l'état de l'Europe, comme la cause principale du rétablissement de la puissance royale.

On conçoit en effet que , à l'origine , l'intéret des comnunes les portait naturellement à faire acquérir aux rois un degré d'autorité sullisant pour arrêter la violence et l'oppression des barons. Ainsi l'introduction de ce nouveau, pouvoir dans l'état ne tendait qu'à fournir un point d'appui à la monarchie, et à consolider son existence. Il est vera que ce pouvoir devait un jour se montrer menaçant; mais l'en n'avait rien à redouter des a part aussi long-temps que les lumières ne répandraient pas leur influence sur la société, et qu'une partie de ses membres ne dounceait pas une attention soutence aux affaires du gouverneuent.

Si dès le règne de llonri III, les villes municipales d'Angleterre se trouvèrent en opposition avec la couronne, c'est qu'elles furent entrainées par les barons, qui surent profiter de la commune aversion des Normonds et des Saxons pour une dynastie étrangère (1),

<sup>(</sup>i) La famille de Plantagenet.

sous laquelle ils n'avaient encore connu que le malheur. Cet événement ; qu'il faut considérer comme l'originé de cette longue suite de révolutions qui ont donné uaissance au gouvernement actuel de nos voisins , n'était pas à craindre dans un état où le souvenir, autant que les conséquences d'une autre bataille de llastings, no vensit pas changer en haine l'amour du peuple pour le souverain.

Il fut arrêté par le nouveau projet de recrutement que les villes lèveraient elles-mêmes un nombre déterminé de combattans à pied et à cheval, que l'on serait marcher par paroisses, les curés à leur tête, avec la bannière de l'église; et qu'il y aurait dans chacune do ces villes une commission composée de six à douze membres, spécialement chargée d'assurer l'exécution de cette mesure. C'est ainsi qu'il convient de faire remonter au tenus de Louis-le-Gros, l'origine de la garde nationale parmi nous. L'institution des communes ne dispensait pas les ducs et les comtes d'obéir à l'appel du roi, et de prendre part à la guerre. Non-seulement ils étaient tenus do s'y rendre en personne, mais ils devaient encore s'y faire accompagner d'un certain nombre de combattans à cheval. pris parmi la noblesse de leurs fiefs. C'était à ces guerriers qu'on donnait les noms tant vantés de chevaliers et d'écuvers. Un chevalier ne marchait jamais sans une suite plus ou moins considérable de cliens et de satellites ; les premiers étaient de noble extraction; mais ceux-ci ne se composaient que de paysans à cheval et armés de l'arc ou de l'arbalète (1), destinés à remplir le rôle de la cavalerie légère.

Jusqu'au règne de Charles VII, nos armées continuèrent .

<sup>(1)</sup> L'arbalète ne commença à être en réputation que pendant les dernières années du règne de l'hilippe Auguste. Si l'on s'en rapporte

à être ainsi formées d'un assemblage bizarre de milices féodales et bourgeoises, et d'un nombre souvent assez grand de stipendiaires étrangers, la plupart brabançons, italiens, ou écossais. Philippe-Auguste accorda pour la première fois une solde aux troupes lorsqu'il entreprit de châtier la révolte du conte de Flandre. Déjà Ilenri II avait introduit cet usage en Augleterre.

L'établisement des communes était pour les seigneurs une mystification qu'ils auraient difficilement endurée, si, des lors, leur caprit fictieux n'avait trouvé daus les croisades un aliment qui lui fit répandre au dehors cette inquiête activité si functes aurepos de la France.

Cet enthousissme pour les croisades dont la chrétienté se trouvs subitement enflammée fut peut-être l'effet d'un azèle plus généreus qu'écairé: mais il ne produsist pas moins d'heureux résultats pour la société: car la pénurie d'argent où se virent les seigneurs, entratna l'aliénation d'une grande partie de leurs domaines et procurs de nombreux affranchissemens, « dont l'exemple une fois donné, « dit Anquetil, devait être suivi de rapides imitations. Ces circontances, et mille autres encore, nées de la nième cause, secondèrent naturellement les efforts des rois pour ressaisir leur pouvoir, lequel se troura consolide lors que la cause elle-même qui avait favorisé cette.

aux vers suivans de Guillaume le Breton, Richard Cœur-de-Lion aurait introduit l'usage de cettearme, et serait mort un des premiers, victime de ses effets. Le poète fait parler la parque:

> Hac volo, non alia Richardam morte perire, Ut qui Francigenis baliste primitus usum Tradulit, ipse sui rem primitus experiatur, Quamque alios docuit, in se vim sential artis.

révolution vint à cesser d'exister.

On regrette, en lisant l'histoire de ces expéditions pieuses, que le dévouement des guerriers qui y figurièren n'ait point été guidé par quelques méthodes qui vraisemblablement en cussent changé les résultats. L'on s'étonne en même temps que des guerres où l'Europe predigue durant deux siècles conécutifs l'élite de sa population, n'aient apporté aucue changement, aucune amélioration remarquable dans l'étst de l'art militaire. Il est vrai qu'en contribuant à l'elfermissement de l'autorité royale, les croissdes préparèrent la rensissance de cetart; mais elles n'eurent, toutefois, qu'une influence indirecte et peu sensible d'abord.

On a cru voir dans les débris de ces bandes tumultueuses que les seigneurs entraînèrent en Palestine, les élémens et la cause d'une réorganisation plus régulière et plus militaire de l'infanterie; nous ne pouvons partager cette opinion, lorsque plus tard, pendant toute la durée de la lutte de la France contre l'Angleterre, nous retrouvons chez les gens de pied la même nullité, la même confusion que précédemment. Les Anglais à Vironfosse, à Crécy, à Azincourt, et les Français à Poitiers, et à Cocherel, auraient-ils fait combattre à pied leurs gendarmes, si en effet l'infanterie avait été comptée pour quelque chose? Les historiens rapporteraient-ils que le lendemain de la bataille de Crécy, six cents lances et deux mille. archers anglais suffirent pour prendre on massacrer plusde cinquante mille hommes de nos milices, si elles avaient été organisées un peu militairement (1)?

Sans doute, pendant toute la durée des croisades, les faits ne cessèrent de parler en faveur de cette arme; mais

<sup>(</sup>s) On trouvers plus loin quelques nouveaux éclaircissemens à ce suiet.

ils parlèrent inutilement, tant les préjugés de toute espèce étouffaient le jugement et l'esprit d'observation. Ce serait toutefois une injustice, a insis que la fort judicieusement remarqué M. de Carrion Nisas, que de prendre à la lettre ce qui a été dit par plus d'un écrivain estimable; savoir : que tes milices d'occident n'avaitent rapporté de ces expéditions lointaines que l'usage des timbales, des cymbales et du tambour, asser triste et assez incommode instrument de musique militaire.

L'histoire critique des croisades, considérées sous lo rapport militaire, serait, selon nous, loin d'être sans intérêt et sans profit pour l'instruction des gens de guerre. Nous n'entreprendrons pas une pareille digression; mais peut-être alloun-nous en dire assez pour éveiller à ce sujet l'attention de nos lecteurs, et faire comprendre notre idée, qui n'a trait toutefois qu'à la direction et à la partie morale de ces guerres; car il serait superflu, impossible d'ailleurs, de péndrer dans des détails, soit de marches, soit de combats, ou même de séges, que les écrivains contemporains (les seuls auxquels on devrait exclusivement avoir recours), ne pouvaient nous transmettre que très-imparfaitement (1).

Il est en général assex facile de juger après coup; aussir ne prétendons nous tirer aucun inérite de la réflexion suivante, que justifie amplement l'issue toujours nollentuses des croisades, savoir ; que le projet de conquete de la Terre-Sainte était d'une exécution en quelque sorte impossible pour le siècle où it flu conçu.

Le premier et le plus grand des nombreux obstacles

<sup>(1)</sup> La profession des armes reponssa loujours l'élude des lettres pendant le moyen âge : l'homme d'épée, et celui qui savait écrire et chiffrer, présentajent deux existences essentiellement distinctes.

qui s'opposaient au succès de l'entroprise, naquit de l'impossibilité où l'on fut toujours de trouver un chef capable de conduire et de ranger sous son obéissance une réunion de gens, la plupart étrangers à la profession des armes, de mœurs, d'habitudes et de langages différens, et sortis de toutes les classes de la société, depuis le roi jusqu'au dernier sujet. A défaut de ce chef, en quelque sorte introuvable, des milliers d'ambitieux se pressaient pour saisir le commandement ; leurs prétentions engendraient l'anarchie, et développaient tous les germes de mort dont furent toujours atteintes dès l'iustant de leur réunion les bandes confuses des croisades; on perdait de vue le but de l'entreprise pour ne s'occuper que des moyens de satisfaire sa vengeance ou son ambition; chacun se croyant en droit de se fairo justice aux portes de Jérusalem comme partout ailleurs, la Terre Sainte n'était plus qu'une vaste arène où les croisés se détruisaient les uns les autres.

Nous ne disons rien des nombreux documens que réclamait le succès de ces expéditions, car il était difficile de les rassembler et surtout de les mettre à profit, à cette époque de ténèbres. On eêt pu cependant recueillir quelques renseignemens sur le climat, sur la résistance qu'on éprouverait de la part des Sarrasins, sur leurs mœurs, leur earactère, leur manière de combattre; mais l'illusion était telle qu'on dédaigna toute information après qu'on ent entendu Pierre l'Ermite et les autres apôtres des croissdes.

D'un autre côté, la milice alors en réputation, la seulo sur laquelle on pût compter, ne convenait nullemen pour ces entreprises; c'était de l'infanterie qu'il fallait et non des cavaliers tout couverts de fer, eux el leurs chevaux. Dans un sièclo plus éclairé, la longueur et les embarras du voyage, les sièges que l'on avait à faire . le climat, et mille autres considérations, eussent démontré la nécessité de cette infanterie, et les inconvéniens attachés à la cavalerie cataphractaire; on se fut rappelé les piques et la phalange macédonienne; on eût évoqué l'ombre d'Alexandre triomphant aux rives du Jourdain; elle aurait enseigné de quelle manière il fallait opérer pour conquérir et pour garder la Palestine; enfin, on cut dresse des gens de trait pour l'attaque des villes et pour leur désense, après qu'on y scrait entré. Ces innovations étaient entièrement impossibles à l'époque des croisades; l'idée ne pouvait même pas en venir, tant la fureur de la chevalerie absorbait les imaginations, tant on avait de mépris pour les gens de pied. Nous ne prétendons pas que cette révolution eût été un moyen infaillible de succès: mais, sans elle, les croisades devaient toujours échouer. On pouvait s'emparer de Jérusalem t on s'en empara en effet; s'y maintenir était chose impossible! on ne brave point impunément la nature!

Les défenseurs de la croix n'auraient-ils eu rien à redouter des peuples du Danube, ni même des Grecs, dont
les fallacieuses promesses leur devinent plus funestes
qu'une opposition à main armée, ils n'eussent jamais dù
songer à effectuer par terre un trajet qui ne, pouvait manquer de donner lieu à des désordres de toute espèce, et
de faire périr la plus grande partie d'entre eux. Il est
vrai qu'il ett été difficile de réunir assez de bateoux pour
transporter par mer tous ceux qui prirent part aux premières croisades. Mais qu'avail-on hesoin de cette foul
de non-combattans, dont la destincé cfait de mourir de
mière avant d'arriver aux saints lieux? Déjà Guillaume
le Conquérant avait trouvé moyen de transporter cent
mille hommes en Augleterre: que ne suivail-on son exem-

ple? Etai; il imposible à la chrétienté tout entière de rivaliser avec le duc de Normandie? Si ces réflexions, que les derniers croisés paraisent avoir senties, avaient été faites d'abord, plus d'un million de chrétiens n'aurgient pas inutiement, perdu la riez on serait allé par mor, et les infidèles, inopinément assaillis aux cris de Dieu le veut, cussent succembé sans doute; du moins est-ilà présumere que refoulés su loin dans l'intérieur de L'Asie par l'effet d'une irruption si violente et si bruque, ils fussent difficiences parveus à se montrer de nouveus sous les murs de la ville sainte, et que plus tard l'Europe, ca alagmes, n'aureit point épouvé l'humiliation de voir briller le coissant sur les tours de Sainte-Sophie (1).

On serait tenté de croire qu'une sorte de fatalité fut toujours attachée à ces sortes d'expéditions, lorsqu'on voit la mieux conçue de toutes, et nécessairement la moins aucil dirigée, puisqu'il y avait unité dans le commandement, échouer plus complétement encore, que les autres. Nous voulons parler de la première croisade de Louis, IX, sur laquelle ii faut bien se garder de prononcer sans exames, et surtout sans avoir considéré qu'alors les Sarrasins (a) ne redoutsient plus autant qu'à l'origine

<sup>(1) «</sup>Valuire et les autres écrivaire qui ont condamne les croisades pion un dans ces expéditions que le finatione qui le vairine qui les avair provoquées, le désordre qui avait présidé à leur direction e des la caracteriste de la civiliation un pied-a-terre dans l'Orient, préserver la Grèce de l'Parsino des Berbares, et blessan l'islamisme au cour, aubitiuer les progrès de la religion christienne à ceux que cette religion autriacione à ceux que cette religion articliance à ceux que ceux de faire depuis en Asia et en Afrique. » (Revue Enceptophellem)

<sup>(</sup>s) Les Sarrasins se montrèrent en général plus intelligens et plus rasés que les Européens : ou les voit temporiser, et attendre pour 17°

des ennemis qu'ils connaissaient, et qui n'avaient encore éprouvé que des revers. Il serait difficile, en effet, de ne pas reconnaître de la part du saint roi autant de prévoyance que de sagacité, lorsque, après avoir trèsjudicieusement fait choix de l'île de Chypre, pour place d'armes et centre d'action , on le voit débuter ensuite par attaquer l'Egypte, que la raison et l'expérience des croisades précédentes conseillaient impériousement d'occuper d'abord, si l'on voulait que les succès obtenus plus tard en Palestine eussent quelque stabilité. Quoique le sénéchal de Joinville ait omis de nous apprendre ce qu'on avait arrêté de faire sprès la conquête de l'Égypte, il est hors de doute que, dans la seconde campagne, on ne dut franchir l'istlime de Suez pour attaquer la Palesfine à revers. Ce projet , qu'il serait injuste de ne pas attribuer à Saint Louis, honore d'autant plus sa mémoire, qu'il a recu tout récemment l'approbation du juge le plus impartial, le plus compétent et le mieux informé qui ait encore paru (i).

Sana doute la conduite de Saint Louis prête à plus d'un reproche; mais on aurait tort de lui imputer la faute qui détruisit sains retour les espérancès des croisés. Cet evê, nement, dont la témérité du comte d'Artois fut l'unique cause, arriva sous les nuurs de Mansoure, au moment où l'armée achevait de passer un des bras du Nil. «

Le prince, impatient d'atteindre un ennemi qui jus-

prendre l'Offensire, on qu'une ôccasion favorable se présente, ou que les croisés soient affiniblis pas des dissentions et des misers que tous genres. Nos clievaliers, peu propres aux sièges, l'épaisérent et se morfondirent toujours devant que ques bicoques que le fanaissme musulman défendait jusqu'à la dernière extrément.

<sup>(1)</sup> Voyez les Mémoires de Sainte-Hélène.

qu'alors avait fui sans combaltre, ne pout maltriser eon acteur à la vued d'un corps de Sarrasius postée au vant de la ville. Ni les ordres du roi son frère, ai les conseils du grand-matire du Temple, ne peuvent le retenir. Les trouves du soudan ne l'ont pas pluiét vu s'approchez, qu'elles exterirent seloni leur coutume; le comte d'Artois les poursuit, et ne s'aperçoit pas, dans son désir de les joindre, qu'elles Mameulecks ont occupé ses derrêres et défruit tout moven de retraite. Des prodiges de valeur ne peuvent le sauver: il succombe, et avec lui périssent presque tous ceux qui l'ont accompagn.

oL'armée, avertie du danger que courait son avant garde; coumit à son tour une fante non moins gravé que la première, en envoyant successivement des détachemens que le fer musulman moissonna les uns après les autres. On sait quel lideur mit le comble à ce désatre, ret força lo

roi à se rendre avec les débris de l'armée.

Déjà, dans la seconde croisade, une imprudence peu différente de celle que nous venons de rapporter faillit coûter la vie au roi Louis-le-Jeune : ce sut au moment où l'armée, après avoir passé le Méandre, quittait Laodicee pour entrer en Pamphilie. L'ennemi , qui n'avait cesse de côtoyer les croises dans leur marche, saisit . pour attaquer , l'instant où l'avant-garde , ayant laissé l'armée fort loin derrière elle, s'en trouvait séparée par un défilé. Dans cette surprise, les chrétiens furent assaillis et dispersés d'autant plus facilement que la nuit qui survint no leur permit pas de se reconnaître. Le roi, abandonné de tous ceux qui l'entouraient, se réfugia sur la pointe d'un rocher, où il soutint une espèce de siége. Les infidèles ; ignorant qui ce pouvait être , aimèrent mieux se retirer que de prolonger une lutte dans laquelle plusieurs d'entre cux avaient péri. Nos lecteurs se rappellent que le prince ne dut la vie qu'à cette circonstance inattendue.

Nous venons de voir deux armées détruites, et deux de nos rois dans un péril imminent par la répétition de la même faute dans la conduite de l'avant-garde. Peu, s'en fallut, dans la suite, qu'un troisième roi de France, Charles VIII, à son retour de Naples, ne devint aussi la victime d'une imprudence entièrement semblable à celle que nous avons signalée en dernier lieu. Nous tenons de Comines, que la veille de la bataille de Fornoue, le maréchal de Gié fut sur le point d'être enlevé, ainsi que tout le corps d'avant-garde qu'il commandait, pour avoir devancé l'armée de plus d'une journée de marche, Heureu sement l'hésitation de l'ennemi sauva tout, en donnant au roi le temps d'arriver avec le reste des troupes. On raconte d'ailleurs que le marquis de Mantoue , comptant sur sa supériorité numérique, s'était promis de ne faire qu'une seule capture de l'avant-garde et du corns de bataille. L'événement prouva qu'il entrait plus de forlanterie que de sagesse dans cette détermination singulière ; puisque, en dépit du nombre, la victoire se déclara pour nous.

Si la tâche qui nous est imposee devait se borner hau simple résumé de l'histoire de l'art militaire, on pourgit trouver superflues les dernières considérations dins leaquelles nous venons d'entrer; mais comme nous devrons de plus, par la suite, initire les élèses aux principes de cet art, et aux règles qui s'en déduisent, nous ne sommes pas fachés de récueillir l'ayarice, et autant que possible dans l'ordre des dates; une certaine provision de faits, que nous serons heureux de pouvoir invoquer alors à à appui da nos rasionnemens.

Les croisades avaient cessé d'occuper les imaginations,

et l'on devait craindre un retour vers les temps antérieurs de l'anarchie féedale, lorsque la découverte de l'Amérique fix de nouveau les regards et les idées au dehors. Cette découverte, en favorisant l'écoulement d'une foule d'aventuriers audacieux, et en révélant de nouvelles richeses dont les sourerains profitèrent bientôt, contribua aussi au rétablissement du pouvoir royal. Si elle u'eu pas sur le militaire une influence que l'on puisse apprécier, elle en œut une immense sur les progrès de la marine; et ces progrès ac lient à coux de l'art sur terre.

#### S. IV.

Nous placerons ici les explications que nous avons promis de donner au sujet de la chevalerie.

S'armer de la lance pour défendre son pays et le roi, pretéger l'innocence des damoiselles, juirer de sacrifier sa fortune et sa vie pour le mainten des drois de l'Église, donner l'exemple de toutes les vertes morales et religieuses, telles distinct, en résumé, les obligations imposées aux membres de la chevalerie; tel était le beau idéal de cette institution, dont le principe fondamental portait, comme on le voit, sur l'amour de Dieu et des dauses.

Il cest heureux que nous n'ayons pas à considérer la chevalerio dans ses rapports avec l'ordre social, car il nous faudrait plus d'une fois exprimer lo regret qu'une théorie si helle, si évangélique, ait été rarement pratiquée dans tous ses points : au lieu de chevaliers sans reproche, véritablement réparateurs de totts, nous ne verrions souvent que des gens très-peu dignes d'estime. Mais n'oublions pas que nous ne devons envisages cette institution que sous le seul aspect militaire.

. Nous ferons observer en premier lieu, que l'existence simultanée de la tactique et de la chevalerie était d'une impossibilité habelue, tent leurs doctrines sont différentes. La première, repoussant toute action individuille ou morcelée, prescrit exclusivement l'emploi des masses ; la seconde, au contraire, ignorant ou dédaignant l'art d'organiser et de diriger ces masses, ne reconsult et n'estime que la prousses; mot ancien, mais très-expressif, pour indiquer un fait d'armes isolé, dans lequel le héros doit plus à son courage et à as force physique qu'à la réflexion.

On n'aurait pas encore reconnu, par l'examen des faits, que la chevalerie fût un puissant obstacle à la renaissance et aux progrès de l'art militaire, qu'on serait autorisé à le conclure de la remarque précédente; mais les faits parlent énergiquement en faveur de cette opinion. En effet ... de quel pays vit-on surgir les premières méthodes, les premières masses organisées, au sortir du moyen âge? Du sein d'une nation toujours étrangère aux doctrines et aux mœurs chevaleresques, de la Suisse. Dans quel ordre, dans quelle progression ces méthodes se propagèrent-elles ensuite dans les autres parties de l'Europe? Elles n'y furent adoptées que successivement, et avec une rénugnance d'autant plus marquée, que la propesse y était en plus grand honneur. Déjà, depuis un demi-siècle, les Allemands, les Flamands, les Espagnols et les Italiens\_ avaient imité les Suisses, que nous ne songions pas encore à armer nos soldats de piques; mais aussi la France futelle toujours considérée comme le berceau et la terre classique do la chevalerie. Ce n'est pas qu'on doive exélusivement attribuer la ruine de cette dernière à la révolution que les Suisses avaient opérée; elle n'en faisait que restreindre les prérogatives, en apprenant à l'infanterie

à braver les efforts des hommes d'ormes , habitués deputs long temps à considérer comme un privilége essentiel la ficulté de fouler impunément aux pieds les malheureux fantissins.

Le canon devait être l'instrument de mort de cette institution célèbro. Bon gré, mal gré, il fallut renoncer à la prouesse lorsque le boulet vint désarçonner les chevaliers. Tout le monde connaît l'aversion de Bayard et des autres preux du seizième siècle pour les arquebuses. " C'est une honte, disait le chevalier sans peur, en para lant des armes à feu , qu'un homme de cœur soit exposé a à périr par une misérable friquenelle. » Montluc les appelle des inventions du diable de Plat à Dieu, dit-il, « que ce malheureux instrument n'eût jamais été inventé! i je n'en porterais pas les marques, et tant de braves et a vaillans hommes ne fussent morts de la main le plus « souvent des poltrons , qui n'oseraient regarder au visage celui que de loin ils renverseront de leurs malheureuses · balles par terre. » Au reste, si la lutte de la chevalerie contre la tactique dura plus long-temps en France que partout aillours, nous n'en fûmes pas moins à la fin lesplus ardens à cultiver les nouvelles méthodes, et les premiers à savoir les appliquer. Les développemens que nous donnerons par la suite prouveront qu'il entre plus de justice que d'orgueil national dans cette dérnière assertion. Revenons à la chevalerie.

Nul ne pouvait aspirer à la dignité de chevalier s'il n'était gentilhomme de nom et d'armes (1). On fut toujours très serupuleux sur co point, et particulièrement

<sup>(1)</sup> On étail réputé gentilhomme de nom et d'armes (d'armoiries), lorsqu'on pouvait justifier la noblesse de ses aïeux et aïeules, du côlé paternel et maternel.

en France. Le candidat devait apporter des preuves de son courage et avoir atteint l'âge de majorité.

La réception d'un chevalier était accompagnée d'un cérémonial considérable , le cas de guerre excepté. Il est à remarquer que l'accolade se donnisi la voille d'une ba-taille et non le lendemain. Cet usage, préjudiciable à la justice et à l'Émulation, disparut du temps de François IV, lequel, comine on sait, voulus attendre après la bataille de Marignan pour être armé chevalier de la main de Bayard.

In appartenait d'abord qu'aux rois de conférer la chevalerie; mais, dans la aulte, tout membre de l'ordre out la même prérogative. C'était un moyen sue d'arriver A cet dat de choses dont se plaint Brantôme, et dont l'effet était de rabaisser cette noble institution. Depuis qu'on « se dispense de recourir, au roi, dit cet écrivain (1), et que chaque chevalier peut en créer un autre, il y a plus de chevaliers, tels quels et de dames leurs febunes (2) , que jadis n'y avait d'écuyers et de damoiselles, tant est grand l'abus parmi la chevalegie.

Les chevaliers se partageaient en deux classes : les bannerets (5) et les bacheliers (bas chevaliers).

On appartenait de droit à la première classe lorsqu'on était assez puissant en biens et en vassaux pour lever bannière, c'est à-dire pour marcher escôrté d'un certain nombre d'hommes d'armes et de gons de trait; dans lo ças contraire; on restait dons la seconde catégorie. Il ré-

<sup>(1)</sup> Discours sur Charles VIII.,

<sup>(2)</sup> Autrefois, il n'y avait de dames proprement dites que celles dont les maris étaient chevaliers.

<sup>(3)</sup> C'est sous le règue de Philippe-Auguste que paraît pour la première fois dous notre histoire le titre de chevalier banneret.

sulte de cette classification entièrement indépendante du mérite personnel , qu'il était de la destinée du seigneur châtelain et du simple gentilhomme de n'être jamais que bacheliers.

En temps de guerre, les chevaliers de la seconde classe chevauchaient ordinairement sous la bannière du banneret leur voisin ou seigneur. On conçoit que cette différence de condition entre les membres de la chevalerie avait nécessairement une influence très-marquée sur leurs mœurs et leurs habitudes : des intérêts, des soins, des jouissances de toute espèce engageaient le banneret à rester à domicile , tant que l'honneur et le devoir ne lui imposaient pas l'obligation de s'en éloiguer; mais la guerre", les aventures , les tournois devaient être l'élément du bachelier, dont le manoir n'avait rien de sédujsant. Cette seule réflexion fait entrevoir dans laquelle des deux classes il convient de ranger les héros de nos vieux romans de chevalerie.

La diguite de banneret ne s'accordait ordinairement qu'à l'occasion d'une bataille ou de tout antre entreprise militaire. Ducange nous apprend (1) que le chevalier qui aspirait à cet honneur « venait se présenter devant le prince, tenant en sa main une lance, à laquelle était

- « attaché le pennon (2) de ses armes enveloppé, et la il « faisait sa requête, ou lui-même, ou par la bouche d'un
  - heraut d'armes, et le priait de le faire banneret, at-
  - e tendu la noblesse de son extraction et les services rendus à l'état par ses ancêtres; vu d'ailleurs qu'il avait
- un nombre sufficant de vassaux (5). Alors le prince ou

<sup>(1)</sup> Dissertation 12° sur l'histoire de Joinville.

<sup>(2)</sup> C'est le nom que portait l'enseigne du chevalier bachelier. (3) Suivant Froissard, le banneret devait avoir sous ses ordres

c, chef d'armée, développant le pennon, en coupait la quene et lo rendait carrée, puis le remettait entre les unains du chevalier, en lui disent, ou en lui faisent; dire par son héraut ces paroles, ou de semblables : Recevez l'hiphneur que votre pirince vous fait aujous, d'hui soyaz bon chevalier, et condujsez votre bannière à l'hogneur de votre lignage) ;

Il est à remarquer qu'on évaluait alors la force des armées par le nombre des bannières et des pennons, sans faire mention de l'infanterie, tant elle était comptée pour pen de chose.

Lorqu'on était sur la point de combaître, les bannerets choisissaient quelqu'un d'entre eux pour jes commander pendant l'action. Alors, tous devaient répéter le cri d'armes (1) de ce chef temporaire, et se règler sur sa banniere.

Le peuce gentilhomme destiné à la profession des armes allait faire son éducation auprès de quelqué chevalier de réputation, parent ou ami de sa famille. Péndant la première partie de son noviciat, on lui donnait assez indiffé-

cinquante hommes d'armes avec les archers et arbalétriers qui en dépendaient : en tout cent cinquante shevant, Mais on tronve ailleurs qu'il sufficit d'une sitte de quatre ou cinq mobles hommes et de douse à seise chronies.

(1) Cégit un vauge pareil, aoi sudeos preus que chaños est un est particuller pour exciter ses gêne et se faire reconnatire ait milien "de la mellee. Les deux ou trois mots que l'an pronomquit en pareil cas exprimaient une invocation as ciel, à laquelle était ordinairement joint leugen de la fauille ou la gonvernir de quelque section absorbable pour elle. Nos rois avaient pour cri d'aymen Monijoie, Sainta-Deui; ; le connetable De Guisello cristi : Natre-Dame Gurechin; le sire de Coury, Nofre-Dame an esigneur de Coury, Cet usage et celui des haooitees particulières et des pennons disparurent à l'organisation des compagnies d'ordonance, sous le règne de Charles VII.

remment les noms de page, de damoiseau ou de valet (t). Mais aussités que l'agelui permettait de rompe une lance, il quittait la condition de page pour remplir les fonctions plus importantes et plus relevées d'écayer : c'était alors qu'il complétait son apprentiesage, particulièrement sous le rapport des armes.

Les écuyers marchaient à la suite des chevaliers, envers l'esquels ils étaient tenus à une foule d'égards et de services, surtout à l'armée et dans les tournois.

Ils s'honoraient de tenir le 'destrier (e) de leur patron, de borfer se lance et son bouclier, de garder et de lier lés prisonniers qu'il avait faits. La prouesse n'était point intendite aux écuyers, quoqu'il y eût telles circonstances où les préjugés leur défendaient de tirer l'épée, même pour sauver les fours du chevalier qu'il se compagnaient.

Nous terminerons cette digression, plus curicuse qu'utile, en disant un mot des tournois et des différentes armes en usage pendant l'existence de la chevalerie.

Rien natteste mieux la fausse direction de l'esprit humain dans, l'affaire de la guerre, pendant le moyen âge, que l'usage extravagant des armes défensives : car ce n'est pas l'hompie devenu invulnérable à l'áide de moyens préservateurs qui le privent en quelque sorte de la faculté de nuire, qu'il faut considèrer comme le grand , le véri-

<sup>(1)</sup> Il est inutile de dire que le terme de valet, que quelques auteurs font dériver de vassalet, diminutif de vassal, n'avait pas alors l'acception qu'il a ene depuis,

<sup>(2)</sup> Les chèvaliers et les gendèrmes qui les remplacèrent sons Charles VII ne montaient jamais leurs destriers on chessui de bataille qu'à l'illant du combat. La tradition, en rappelant et mage, a conservé dans notre langue l'expression populaire monter sur ses grands chessuix, pour peindre l'ést d'un homme qui se met en colère.

table instrument de la guerre; mais c'est l'itomme leste, agile, chez lequel rien ne diminue la puissance offensive. Toutefois, celui-ci ne possède son mazimum d'énergie qu'autant qu'il est partie intégrante d'une masse dont l'ordonnance est en harmonie avec la nature et les effets des acens destructeurs.

La manie des armures alla toujours en augmentant depuis le commencement de la seconde race jusqu'aux croisades, époque où elle fut portée à son comble (1). On persista à leur accorder la même importance pendant le reste du moven age, et même long-temps après que les essels de la poudre à canon en eurent démontré l'inutilité. Nous tenons de Rigord et des autres chroniqueurs, contemporains de Philippe-Auguste, que les héros de Bouvines étaient si hermétiquement enfermés dans lour armure, qu'il devenait impossible de les percer. Il paratt d'ailleurs par ces mêmes écrivains (2) qu'il n'y avait pas long-temps alors qu'on apportait ce raffinement dans la manière de se garantir. La lance, l'épée et les autres armes de pointe devenant inutiles ou de peu d'effet, contre des adversaires qui demandaient, pour ainsi dire, d'être battus en brèche, on eut recours aux masses et aux marteaux d'armes, pour briser ou fausser les armures ; on s'attacha à détruire les chevaux, qui, quoique bardés de fer n'étaient jamais aussi bien à couvert que leurs maîtres. Nos lecteurs se figurent l'embarras, et le dépit d'un che-

<sup>(1)</sup> Si l'on eu croit Guillanme de Tyr, l'empereur Conrèd avait soixante et dix mille cuirassiers à cheval lorsqu'il partit pour la Terre-Sainte.

<sup>(2)</sup> Nous lisons dans Guillaume le Breton, l'un d'eux :

valier giant par terre, immobile, et respirant à peine sois le poids de son enveloppe métallique. Cet abus dans l'emploi des moyens préservateurs, était loujours le meine du temps de Gomines, quoique déjà l'artillerie fut très-répandue. Cet historien raconte qu' à Fornoue, les valets voyant plusieurs gendarmes italiens démontés se servient de haches à couper du bois pour briser les visières de leurs armets: « Car bien mal aiset estoient à tuer, dit-"il, tant estoient fort armez, et no vis tuer nul, ob il n'y oust trois ou quatre hommes à l'environ (1). »

Les écuyers, étant appelés à partager les dangers des chevaliers et à combattre à leurs côtés, se montraient, comme eux, armés de toutes pièces; c'est-à-dire avec l'armure complète, la lance, l'épée, le poignard, et au moins une masse suspendue à l'arçon. En général, dans les beans jours devla chevalrie, l'usaye des armes que nous venons de nommer fut interdit à quiconque n'était pas noble (s'), tandis qu'au contraire l'arc et l'arbakte restèrent constamment curte les mains des vilains.

(1) On trouvers dans l'Histoire de la milice française la nomenclature et la destination des différentes pièces de l'armure des cataphractes du moyen âge.

(a) La large à toujours été arme de cheralier, dit Comines, mais toujefois plus longue que celle da jourd'hui, et comme celle «des Polonais....... Ceux que étaient plus adroits, et avaient meilleure haleine pour dance au poursis de hone, estaient estimes les plus aperus bonnes e d'ampre, c'est, a-dire d'extres. runce et ex-

plus aperts hommes d'armes, c'est à-dire dextres, rus

On orusit le lance d'une banderolle attachée près du fer, dit Lanoue dans son dix-huitième discours, et cet usage datait des croisades; il estate encore aujourd'hoi.

L'expression rompre une lance, consecrée anciennement pour indiquer un combat avec cette arme, convensit d'autant micux que les lauces se trouvaient eu effet presque toujours brisées après le

Les guerriers du moyen âge se préparaient aux combats par des exércices auxquels on donnait les noms de sournois et de joutes (l'udi militares / (s). A la nouvelle de ces solemnités consacrées à la pronesse et à la galaterie, les chevaliers recoursient de toutes parts, même des pays étrangers, pour vonir disputer le prix des armes et faire admirer leur courtoisie.

Tous les historiens s'accordent à nous faire honneur de cetteinvention; ils en font remonter l'origine vers le milieu de la seconde rece, quoiqu'il paraisse que les règlemens qui y ont rapport soient postérieurs à cette époque (a). Les Anglais furent les premiers à nous emprunter l'usage des tournois, lequel se répandit bientôt après dans toute l'Éurope et en Orient,

Tant qu'on n'eut d'autre but dans ces sêtes militaires

premier choc. On se servait alors de l'épée, puis après da poignard ou glaive de merci, lorsqu'on s'était joint corps à corps.

- (1) Le mot tournot, suivant Ducange, était un terme général • qui comprenait tous les combats qui se faisaient par forme d'exer-
- cice; mais proprement on appelait sinsi eeux qui se faissient en
   tronpes, et où plusieurs combattaient en même temps contre plu-
- sieurs, représentant la forme d'une bataille.
   Après que ces combats généraux étaient achevés, on venait aux
- ombats singulers..... ces combats étaient appeles par nos Francais Joustes.....
- Les joustes ne se faisoient pas sculement dans les occasions des
   tournois, mais souxent séparément; on en faisoit les publications
   et les cris de la part des chevaliers qui les proposoient, lesquels
- s'offroient de combattre contre tous venans seul à seul dans les lieux qu'ils désignaient et aux conditions portées dans les lettres de
- · leurs désis. · (Dissertation viie sur l'Histoire de Joinville.)
- (a) La rédaction de ces règlemens est attribuée à un certain Geoffroy de Preully, qui vivait dans le onzième siècle, et duquel sont descendus les comtes de Vendôme.

que do s'exercer et de fairo briller son adresse, on no fut admis à y figurer qu'avec des armes innocentes ou géniges courtois. Ducage nous apprend (1) que los tournoyans devaient être armés d'épées rebatües, les saillans et pointes rompines, et de batons (lances), tels que à tournoy appartient; et devaient frapper de haut en bas, sans tirer no sans saquiter. Les contrevenans à ces dispositions étaient exclus de la lice à l'instant, et devaient amender selon que l'ordonnaient les juges du tournoi. Ces juges ou commissoires mesuraient et examinaient les lances et autres armes, et lis avaient soin surtout de s'assurer si, contrairement aux règlemens, les chaupions n'étaient pas liés à leurs selles.

Les tournois dont nous venous de parlet n'étaient que des simulacres de combats; máis dans la suité on en imagina d'autres oi l'on fissial usage des armes de guerre. Ces sortes de duel étaient appelées combats à outrance, à cause qu'ils ne se terminaient jamais sans la mort ou sans l'aveu de celui qui avait été terrassé. Ces jeux sanglans existèrent presque aussi long-temps que la chevalerio, tant la nobloses était empressée de donner des preuves de sa valeur, même avant que la guerre en four-nit l'occasion. En vain les papes interdirent les tournois ; en vain ils lancèrent l'anathème contro ceux qui s'y ren-daient. L'amour de la prouesse et le point d'honneur l'emportrent foujours sur les foudres de l'égliste.

On appelait pas ou passe d'armes une sorte de joute, où l'on se proposait, d'une part, de forcer un pas ou passage d'une largeur déterminée. Quelquefois, et dans co cas, l'on combattait à pied, les efforts des assaillans

18

<sup>(</sup>i) Dissertation vr sur l'Histoire de Joinville.

étaient dirigés contre un petit ouvrage de fortification que les tenans défendaient (1).

### S. V.

Déjà nous avons fait pressentir que la milice n'éprouverait pas de changemens notables à la suite des croisades. Vainement, en effet, l'on compulse Froissard, Monstrelet et les autres écrivains des quatorzième et quinzième siècles pour y découvrir quelque amélioration, quelques signes précurseurs de la prochaine renaissance de l'art militaire. Toujours, avant le règne de Charles VII, on trouve les armées composées d'une agrégation informe et spontanée d'hommes d'armes et de gens de truit à pied ou à cheval, les uns emmenés par les bannerets, les autres fournis par les communes ou tirés de l'étranger (2); toujours on accorde la même importance aux

'(1) Voyez les Traités de chevalerie, les Dissertations déjà citées de Ducange, et principalement l'ouvrage de sir Walter-Scott, intitulé Essai sur la chevalerie.

(a) Souvent, depuis Philippe-Auguste jusqu'à Charles V, nos rois prirent à leur solde, plutôt par mesure de police que par nécessité, un ramassis de geus, français et étrangers, brigands de profession, connus dans l'histoire sous les noms de routiers et de Brahangons; lis servaient partie à pied, partie à cheus l'a quéque-sous étaient gendarmes, et même chevaliers, sinsi que nous l'opprend le P. Dailel. Bertrand du Gneselin ne rendit pas un médiocre service à la France, lorsque, partant pour aller combattre Pierre-le-Cruel, il emmena en Espagne les router, où elles furent entièrement détroites.

Les sipendiaires étrangers dont il commence à être fait mention sons les derniers Capétiens directs, se montrèrent de plus en plus nombreux par la suite: Philippe de Valois avait quioze mille arbalétriers gémois à Crécy, où nous verrons qu'ils furent plus nuisibles qu'utiles. doctrines et aux prejuges chevaleresques; toujours enfin l'infanterie est nulle et méprisée.

Celle-ci, dont il faut cependant que nous disions un mot. avait assez généralement pour armes défensives la capeline, espèce de cape de mailles, la jacque ou justaucorps de peau de cerf, et plus souvent de mailles de fer; pour bouclier, le panier de tremble ou de peuplier noir. Les armes offensives de cette infanterie indiquent assez qu'elle était inhabile à donner ou à recevoir le choc (1); elle n'avait d'ailleurs aucune ordonnance, aucune manière fixe d'agir : c'était un accessoire toujours prêt à piller, mais jamais à combattre. Brantôme savait apprécier les gens de pied à cette époque, lorsqu'il les traite de marauts, bellistres, mal armez, mal complexionnez, fainéans, pilleurs et mangeurs de peuples (2). Il est vrai que Louis IX, sans doute dans le but de diminuer la confusion parmi cette classe de combattans, leur donna. sous le nom de grand-maître des arbalétriers (3), un commandant général, qu'ils conservèrent jusqu'au règne de François Ier; mais dans aucun temps, si ce n'est peutêtre depuis Charles VII, la création de cette charge ne contribua à améliorer l'état de l'infanterie.

Il est à peine fait mention d'armes à feu portatives dans l'intervalle qui s'étend des croisades à Charles VII, quoi-

<sup>(1)</sup> Peut-être rogainon s'elever ça el la parmi les archers es arba-létriers, quelque pippes ou pertijanes y mair, entre les mains de gens isolés, sans discipline et sans ordonance, ces armes persianer tonte leur propriété. Cette remisque ne porte, su creite, que sur les Fishands, ces pratout ailleurs, et particulièrement en France et en Augleterre, les gens de pied avaient tons ou presque tons l'arc ou l'arbabile.

<sup>(2)</sup> Discours sur les colonels.

<sup>(3)</sup> Voyez, au sujet de cette charge, le S. 1 de la 9 leçon.

que l'invention de la poudre remonte au treizième siècle; et qu'il soit parlé de bombardes et de canons (1) avant le milieu du quatorzième.

Les premiers essais tentés par les Suisses appartiennent à la fin de cette période; mais ce ne fut que lentement et successivement que leurs piques et leur ordonnance, semblable à la phalange grecque, s'introduisirent chez les autres nations. Déjà nous avons eu occasion de dire que les Flamands et les Allemands avaient été les premiers et les plus habiles à imiter les Suisses (2), et que les Espagnols, les Italiens et enfin les Français n'étaient venus qu'après eux. Ceux-ci n'adoptèrent même décidément la pique que sous François Ier, et encore ne fut-elle jamais leur arme favorite. Lanoue observe, dans son treizième Discours , que , de son temps , c'est-à-dire durant les guerres de religion , on trouvait difficilement des soldats qui voulussent être piquiers : « D'autant . dit-il, qu'ils répugnent à porter le corselet (3). Cet ordre (4) siderait à les mettre en usage et en honneur, ce qui n'est pas si malaisé à faire qu'on pense; mais

### (1) Voyez la leçon snivante.

(a) La plque n'estat point ane same nouvelle pour les Hamands; ille en avalent fist tange dans plus d'ûne occasion, et notamment a Contrai, coutre Philippe-le-Bel, bien vont que les Suisses songessent à d'es sevir; mais ils n'es averai piansi tive que hos parti, pour a votoir pas d'ordonance couvenble, tandis que les Shinese, en créant leur phalinge, resultientent as piquier en degré de force et d'incregia qu'il a'avait plus depuisles Anciess. Il n'est pas donnant que les Hamande essient tosserser quelque affection pour la piane, car elle leur convenit fort à cause do pays plat et découvert qu'ils habitest.

<sup>(3)</sup> C'était la pièce principale de l'armnre des piquiers.

<sup>(4)</sup> L'ordre qui enjoindreit aux officiers de porter la pique.

a il serait bon de commencer par les capitaines qui ont les premiers rejeté l'usage de la pique.

Ces renseignemens au sujet des armes de l'infanterie étaient d'autant plus essentiels à donner qu'ils peuvent, servir à expliquer la cause principale de sa nullité pendant la période dont il s'agit. En effet, la forme et les propriétés de toute ordonnance naissent de la nature et des effets des agens destructeurs. Nous pouvons, en quelque sorte, ranger cette proposition dans la classe des axiomes; car il est évident, qu'on ne songea jamais à réunir les hommes et à les arranger entre eux suivant de certaines lois, qu'après s'être préalablement assuré que les dimensions et le mécanisme des armes qu'on leur destinait permettaient à tous d'ajouter à la puissance offensive et désensive de la masse. Remarquons en passant que les lois de cet arrangement seront d'autant plus ingénieuses qu'elles faciliteront l'action simultanée d'un plus grand nombre de combattans. Or il y a telles armes, tels agens destructeurs qui ne se prêtent, pour ainsi dire, à aucune formation réelle, et dont, par conséquent, la Jactique n'admet l'emploi que par exception, L'arc, l'arbalète (1) et les autres machines de jet des Anciens sont de ce nombre. Tous les peuples versés dans l'art de la guerre ont su faire cette distinction. Les Grecs et les Romains considéraient leurs troupes légères comme un accessoire, qui n'avait de consistance et de vie que par la protection qu'il tirait des soldats de rang. A défaut

<sup>(</sup>i) La forme et le mécanisme de l'arc, et plus encore, peut-être de l'arbalte, dons le mouvement horizontal demande plus d'espace, expossent évidenment toute fornation serrée et à plusieurs rugs, à moins quo ne veuille admettre un tie parabolique incertain et de peu d'effei, où des charges successives par rang, qui no présentement par moins d'écontréliens.

d'une telle protection, les gens de trait du moyen âge, ctaient bien vite dispersés, et leur relliement devennit impossible. On prit donc l'accessoire pour le principal aussi long-temps qu'on se servit exclusivement de l'arc ou de l'arbalète. Au reste, si la préférence qu'on accorda à ces srmes s'opposait à ce que l'infanterie fut de nouveai soumise au régime taclique, elle n'empéchait pas qu'on en améliorât l'état sous le rapport administratif; mais nous verrons qu'on ne le fit que sous Charles VIII.

Un usage qui paraît avoir été assez constamment suivi, et que l'on retrouve encore pendant le seizième siècle, c'était de parlager l'infanterie et même l'armée en deux, on trois grandes bandes qu'on appelait les batailles (1).

Voici maintenant ce que l'on peut conclure de l'examen des faits relativement à la manière dont l'action se passait.

Le soin de ranger les troupes était consié au maréchal de France, mais on lui adjoignait ordinairement quelque

(1) Un petit ouvrage du règne de Charles V, inituité l'Arier des batailles, foncari la preuve qu'on apporatai moins d'ordre et de régularité que jamais dans la distribution et l'emploi des gens de guerre. L'utteur, après avoir rappelé diverses praiques enciences où les mots de légion, de compognie et de cinquannaine, désignent des corps de troupes plas ou moiss considérables, termine de la sortes: Toutofois, pour le temps précent, toutes les manières de les appeler et noumer sinsi sont du tout délissées et oubliées, er on les appelle tout commanémen abstailles, el les font les capitaines et gouvernemens telles qu'il leur plait, grandes ou petites.

A quelle époque étaient d'usege les pratiques anciennes dont pyet cli l'uteure? c'est ce qui nons a été impossible de découvrir, et nous doutons fort qu'elles sient existé postérieurement à Charlenngne. Il n'est pas rare de voir des hommes regretter le passé sans qu'ils en paissent dire la cause, peut-dère notre auteur est-il dans ce canseigneur d'un métite reconnu. Le choralier Garin remplit cette mission à Bovines, et s'en acquitta à la satisfaction du roi et de toute l'armée, surtout à cause de la précaution qu'il eut de metre le soleil à dos. Ce fiut d'après le conieil du seigneur de Ribeaumont qu'on disposa l'attaque à Politiers.

A l'approche de l'ennemi, toutes les bannières se portaient en avant en ligen. Les hommes d'armes (1), la lance ca arrêt, se rangenient de tells sorte qu' un chevatier ne servit point de bouclier à un autre chevatier (2), c'est-àdire en haie. Les archers et arbalétriers à cheval, et généralement tous ceux que l'on appelait satellites, se tenaient à quelques pas en arrière, attentifs aux ordres des bannerets. Quant aux gens de pied, il faut se les roprésenter tout-à-fait à l'arrière-a-cène, é piant le momepit de piller ou de fuir, suivant que le sort des armes allait étre favorable ou contraire aux hommes d'armes destinés à faire presque seuls tous les frais de la journée.

On s'abordait toujours dans un ordre parallèle, et en même temps sur toute la ligne. Les satellites commencaient le combat, et continuaient d'essemoucher jusqu'au moment où l'un des deux partis ayant aperçu du désordre (3) ou de l'hésitation dans la gendarmerie opposée, se déterminaît à charger. Le choc était suivi de la mélée; ce qui signifie que la force du corps et le hair

- (1) On comprenait sous cette dénomination les chevaliers et les écuyers, et en général tous les cataphractes.
  - (2) Ne seutum miles faciat de milite; sed se Quisque suo, fronte opposita, sponte offerat hosti.

(3) Les armures étant à l'épreuve des traits, ce premier désordre ne pouvait être que le résultat de blessures faites aux arbalètriers ou aux chevsus. sard décidaient seuls du succès; car les mélées échappent à la puissance morale, et ne sont point du domaine de l'art.

En dernière analyse, ces batailles présentent le tableau d'une infinité de duels où chacun attaque son vis-à-vis. On y voit les rois courir les mêmes dangers que les simples écuyers; et, comme l'a dit M. le comte Lamarque, les capitaines sont toujours bien plus occupés à tuer qu'à commander. Vir virum legit: la tactique de ces temps—là est compraie tout entière dans ces trois mots.

Peut-être tiroit-on parti de l'infanterie dans les pourauites, les siéges, les embuscades; mais elle fut en général plus nuisible qu'utile sur les champs de bataille, ainsi que l'atteste un grand nombre de faits (1); citons-en a quelques-ma

Nous venons de parler de Bovines : la bataille qui s'y donne entre Philippe - Auguste et Othon (1214) est la premiero, après cello de llastings toutefois, sur laquelle les historiens du moyen âge nous fournissent quelques documens.

Au fort de l'action, le roi ayant fait approcher les communes de Corbie, d'Amiens et de plusieurs autres villes, leur ordonns de traverser la ligne des bannières, et d'attaquer l'infanterie allemande qui ¿tait très-bonne, disent les historiens, et faite à combattre en plaine, meme contre la cavalerie (s). Cette manœuvre fut loin de nons réussir : nos gens de pied, maltraités et poursuivis par les Allemands, se retirèrent en telle confusion et put telle hâte que le roi faitlit être pris.

<sup>(1) «</sup> L'infanterie n'était employée qu'à remuer la terre, aller au fourrage, relever les gendarmes blessés et autres services semblables. «
(Encyclopédie méthodique, art. Cavalente.)

<sup>(2)</sup> C'est-à-dire qu'elle avait des piques.

Ou répétera long temps le trait du comte de Boulogue, qui, dans cette journée, ne trouva rien de mieux à faire de son infinterie que d'en former un bataillon creux et circulaire, au milieu duquel il se retirait pour reprendre haleine après avoir chargé.

C'est encore à Bovince quo l'ovêque de Beauvais, scrupuleux observateur des canons de l'église, assonmait les ennemis avec une massue, pour ne pas tremper ses mains dans le sang. Cette particularité, dont tous les historiens se sont emparée comme d'un document précieux sur les mœurs et les préjugés de ces temps de barbarie, est pour nous une nouvelle preuve de l'absence detout art, de toute méthode (1).

Il y a peut-être encore plus de confusion dans les hatailles livrées pendant les deux siècles qui suivirent les croisades.

On ne voit qu'une horrible boucherie dans le combat de Mons-en-Puelle (1504), où les Flamands furent repoussés, parce qu'il faut toujours que l'un des deux partis finisse par l'être. Philippe-le-Bel y courut, comme on sait, le danger d'être pris ou tué.

La bataille de Mont-Cassel (1528) doit être envisagée sous le même point de vue. Les Français y furent supris pour avoir dédaigné de se garder. Ils s'attendaient si peu à être attaqués, quoique l'ennemi ne campât qu'a une portée d'arbalète, qu'ils prirent les Flamands pour un renfort qui venait joindre l'armée. L'erreur ne cessa qu'au moment où le seigneur de Lor, ayant demandé officieus sement à ces nouveaux venus de quelle banbiere ils staient, en reçut pour réponse un coup de pique ou de javelot.

<sup>(1)</sup> Voyez Moizerai, et, dans l'Encyclopedie moderne, l'article : Batailles, dejà cité plusieurs fois.

Philippe de Valois, prévenu par son confesseur, qu'il traita d'abord de visionnaire, n'eut que le temps de saisir ses armes et de monter à cheval. Enfin, les Français sortirent de l'état de stupeur où cette visite inattendue les avai jetés, et repoussèrent les Flamands à la suite d'un sanglant chamarillis.

Nos gens de pied ne furent jamais plus insignifians et plus maltraités qu'à la journée de Crècy (1346). Ceux des Auglias avaient plus de réputation (1), et nénamoïs Édouard ne voulut s'en servir que pour escarmoucher et appuyer les flancs de sa gendarmerie, qu'il eut le bon esprit de faire combattre à pied : il la partagea en trois batailles, qu'il disposa en amphithéâtre sur le versant d'une colline assez élorée.

Les Français, suivant l'usago ou à l'imitation de leurs adversaires, formèrent aussi trois batailles : la première, se composait des quinze mille arbalétriers génois que Philippe de Valois avait à sa solde; la seconde de quatre mille gendarmes et d'une nombreuse infanterie; la troisème, où se trouvait le roi, n'était formée que de noblesse. Notre armée surpassait de beaucoup en nombre cello des Anglais, mais nous arrivâmes fort en désordre sur le terrain (2).

- (s) Les archers anglais étaient dans l'insage de planter des pieux en avant de leur front pour se garautir des charges de la cavalerie.
- (3) Nos lecteurs en jugeront par ce que nous allons dire : le roi approuvant le conseil qu'on lui avait donné de remeltre l'attagne au lendemain, à cauxe de la fatigue des troupes, « envoya ordre, dit le . P. Daniel (Histoine de France, tome IV), à celles qui étaient déjà fout a rancées de s'arrêter; mais un eut beau faire, on ne put en venir à bout : celles qui étaient devant s'imaginaterat qu'on ne voulait leur faire faire halte que pour donner la tête de l'armée à d'autres qu'è celles çuil étaient devant s'imaginaterat qu'on ne voulait leur faire faire halte que pour donner la tête de l'armée à d'autres qu'è elles çelle qui suivisein an voulait que poir affecte.

Les Génois engagèrent le combat; mais ils ne justisièrent pas la haute opinion qu'on avait d'eux; car ils eurent à peine vu les gendarmes eunemis s'avancer à leur rencontre qu'ils lachèrent pied et vinrent jeter le désordre dans la bataille du comte d'Alençon, placée en arrière. Les historiens ont attribué cette déroute des Génois à l'effroi que leur causa le canon des Anglais (1), et au mauvais état de leurs arbalètes, dont il paraît que les cordes avaient été mouillées; mais il nous semble que, dans tous les cas, elle serait arrivée comme étant une conséquence inévitable de la supériorité de la lance (les Anglais s'en servirent en guise de pique) et des autres armes offensives et défensives du gendarme, sur celles du fantassin. Quoi qu'il en soit, les ennemis, qui, du haut de leur position élevée, pouvaient facilement apercevoir ce qui se passait, mirent la circonstance à profit : en un instant, nos chevaliers et nos gens de pied furent culbutés pele-mêle. Le roi, après avoir essayé vainement de secourir le comte d'Alençon, sut réduit à se sauver escorté de deux ou trois seigneurs seulement.

Le lendemain de cette journée fut plus fatal encore à nos malheureuses communes. Les historiens rapportent que celles de Rouen, de Beauvais et de plusieurs autres parties du royaume, au nombre de plus de cinquanté

tandis qu'elles voysient marcher les sutres : et ainsi le roi malgré lui fut entraîné et contraint de suivre dans le plus grand désordré du monde.

<sup>(1)</sup> Cest l'époque la plus reculée où l'on faue remonter l'uarge du canon, du moins dans les hatailles. Au surplus, les historieus lailiene étant les seuls à faire mention d'une particularité suis remarquable, il restres tonjours besucoup de doutes sur sa réalité, d'autant plus qu'on ne retrouve pas us seul canon à la hataille de Positiers ou de Maspertuis, livrée diz san plus tard.

mille, ignorant ce qui s'était passé la voille, s'avançaient processionnellement pour se rendre au camp comme à une, victoire certaine. Ces milices furent rencontrées par six cents lances et deux mille archers anglais, qui les chargérent incontinent et avec tant de succès, qu'il en restat plus de la moilté sur le terrain; le reste fut pris ou disporsé.

Nous sommes naturellement amenés à dire un mot de la bataille de Poitiers (1556), où, comme à Crécy, les Anglais firent combattre à pied leur gendarmerie. Lé prince de Galles, pressé par une armée quadruple de la sienne et dans l'alternative de vaincre ou de périr, choisif une position élevée où l'on ne pouvait arriver que par un défilé bordé de haies et de vignes, qu'il garnit d'un grand nombre de cens de trait.

Le connétable et les maréchaux partagèrent notre armée en trois batailles de seixe mille hommes chacune: il fat arrêté après qu'on cut pris l'avis du seignour de, Ribeaumont, qui passait pour fort habile, que trois cents gendarmes des plus braves et des plus vigoureux franchiraient le défilé et iraient donner tête baissée au milieu de le tigne anglaise: l'infauterie devait immédiatement les suivre.

Nos chevaliers se portèrent donc en avant; mais îls furent si mai reçus par les archers postés sur les flancs du défilé, qu'ils périrent presque tous. Les gens de pied qui marchaient après, rencontrant à chaque pas des morts et des blessés, rebroussèrent chemin et vinrent jeter le désordre et la consternation au milieu des batallies restées en arrière. Six cents cavaliers anglais descendus de la position suffirent pour achever la déroute et faire prisonnier le roi Jean et l'un de ses fils.

La bataille d'Aziucourt (1415) serait un dernier exem-

ple à citer; mais comme il nous faudrait encore montrer les Anglais victorieux et rappeler un désastre non moins grand que les précédens, nous aimons mieux garder le silence (1). Nous en avons dit assex d'ailleurs pour constater l'absence de l'art militaire pendant toute la durée de cette période comprise entre les croisades et Charles VII, et faire voir qu'il ne résulta des expéditions d'Orient aucune amélioration dans Cétat de l'infanterie. Abandonnons ces temps d'épaisses ténèbres, et hâtonsnous d'arriver à des époques plus heureuses pour la France et moins stériles pour notre instruction.

(1) On anna jugenit mal, toutefois, si l'on voysit dans cette réticence na mayen de naux dispenser de rendre justice à nas vailins
d'outre-mer; pous régardons au contaire comme an denir de
convenir que dans les différentes actinos que nous vennas de rappoler, ils monitreste plou que mans cette narre d'institut de la guerre,
qui, dans les temps d'ignorauce et de harbarie, tient la place de la
tacique. Ce fit eu effet de leur part une prevue certaine de jugement et de réflesion, que d'avair sangé à tirer parti des positions
paur campenner leur inférimirlé nomérique. On n'est d'ailleans pas
éloginé de croire, en vayant continuellement leurs geodarnes combattre à pied et en masse, que, d'ès lors, les Anglais svainnt entrevu
la necessité d'anne infanteire prapre à recreaire et dooner le cline."

# SEPTIEME LEÇON.

#### ART MILITAIRE

#### AU SORTIR DU MOYEN AGE.

S. I. Exposition sommsire de la marche de l'art, à partir du quinsième siècle. - Erreur des écrivains au snjet de sa renaissance et de ses progrès. - La grande révulution que devait amener tôt ou tard la découverte de la poudre s'est npérée en France. - Les Nassau et Gustave-Adolphe ont été moins créateurs que ne le furent les capitaines français des seizième et dix-septième siècles. -Premiers éclaircissemens à l'appui de cette assertiou. - Nécessité de traiter séparément l'histoire de chaque arme, à compter du règne de Charles VII. - S. II. Histoire de la cavalerie, depnis Charles VII jusqu'à Français Ier. - Les hommes d'armes sant reunis en corps et assujetis aux lois d'une discipline exacte. -Organisation des premières compagnies d'ordonnance. - Ce que c'était que la lance fournie. - Les banuières particulières et les nennons disparaissent. - Effet de l'institution des compagnies d'ordonnance sur les mœurs chevaleresques. - De l'arrière-ban. -Changemens dans l'organisation des ordonnances. - La cavalerie continue de se former en haie. - On commence à épronver le besoin d'une cavalerie moius pesante que la gendarmerie. - Des stradints et de leur manière de combattre. - Il y eut de la cavalerie légère en France dès les premières années du règne de François Irr. - S. III. Histoire de l'infanterie durant la même périnde. - Charles VII institue les francs-archers. - Leur armement ; leur organisation. - Les piques et les armes à feu fout disparaître cette milice vers la fin du règne de Lonis XI. - Les piquiers snisses devieunent célèbres. - Nos rois en prennent à leur solde. -L'infanterie française ne commence à acquérir un peu de considération que sous Louis XII. — De Machiavel, considéré comune cécrisia militie. — S. IV. Est de l'artillère savant le règne de François IV. — L'ausge du canon remonte an milien du quatorsaitme siècle et même un pensu-della. — L'artillèrie dont l'ausge avait commençe à se répandre peu de temps avont Louis XI, devial très-nombreuse sous le règne de ce prince et sous coloi de Charles VIII. — Ce denire avait enmené en Italie nou prodifiques quastifé de canons légers dont il a'est plas fait mention sous ses auccesseurs. — Mauvais emploi de Tartillèrie dans les basilles. — Du personnel de cette arme. — La garde du canon confiée aux Saisses. — S. V. Réflexions sur l'êtat de l'arti milistire, dorant cette période, et particulièrement un les basilles. — Fois particuliers à l'appui de ces réflexions. — Réappilulation.

#### S. I.

Il nous faut désormais suivre une marche moins rapide que dans la lecon précédente ; car nous voici parvenu. dans l'histoire de l'art militaire, à un point où les faits demandent un examon plus méthodique et plus approfondi. Une bataille , un événement isolé , feront nattre souvent plus de réflexions utiles que l'ensemble des huit. ou dix siècles que nous venons de parcourir. Dès le temps de Charles VII, on verra des corps organisés et administrés militairement; et, bientôt après, les piques, et surtout les armes à seu , donner à l'infanterie une partie de l'importance qu'elle s'est acquise depuis, et qu'elle conserve si glorieusement aujourd'hui. L'esprit humain .. sans cesse occupé de questions relatives à la guerre. créera ou perfectionnera des méthodes ; la chevalerie et tous ses accessoires disparattront peu à peu; chaque campagne donnera lieu à de nouvelles remarques, à de nouveaux essais ; enfin , l'art , dégagé progressivement des ténèbres qui l'environnaient, sera déjà parvenu à un haut

degré de perfection lorsque, dans une leçon prochaine nous l'étudierons sous le règne de Louis XIV.

Nos écrivains militaires des deux derniers siècles n'avaint sans doute pas observé les faits d'assez près, lorsqu'ils ont attribué aux étrangers l'honneur de la grando sévolution que devait amener tôt ou tard la découverte de la poudre; car il n'est pas impossible de montrer quo cette révolution s'opéra parmi nous, et que la France est par conséquent en droit de revendiquer une partie de la gloire attachée aux nons, justemeut célèbres d'ailleurs, de Maurice de Nassau et de Gustave-Adolpho.

Si ces écrivains avaient apporté plus de discernement, plus d'esprit d'observation et moins de préjugés dans la recherche de la vérité, ils eussent infailliblement découvert que Montluc, Coligny, Lanoue, Biron, Henri IV et Rohan, furent plus créateurs que les deux capitaines étrangers que nous venons de nommer ; mieux informés ,ils auraient dit que ces derniers s'étaient bornés à persectionner et à appliquer des méthodes que les Français avaient trouvées avant eux. Mais, à celte époque, les idées systématiques échaussant toutes les têtes, l'on s'occupa plus de controverses que de recherches historiques. Il semble, en outre, que les auteurs dont il est question aient tous été d'accordpour passer immédiatement des Anciens à Louis XIV, en mettant de côté, ou en se bornant à effleurer le sejzième siècle, si remarquable cependant par la création du nouvel art de la guerre (1).

<sup>(</sup>i) Le P. Dapiel fait une sorte d'exception à cette remarque; mais aussi son opinion est-elle conforme à celle que nous émettons.

En 1599, l'archiduc Albert faisait la guerre aux Pays-Bas révollés, qui avaient à leur tête Maurice de Nassau. Celui-ci craignant de perdre Bornmel, où les Espagnols vennient de débarquer, g. y accourut en personne, dit Daniel (Histoire de France, t. x, p. 256.

La confiance que nous avions dans des écrits qui ont été jusqu'ici le répertoire de la science, et le peu d'étendue de nos lumières nous eussent inévitablement fait glisser sur l'erreur que nous venons de signaler, si elle ne nous avait été révélée par un écrivain moderne d'un mérite incontestable, et chez lequel se trouvent joints à l'éxpérience de nos dernières guerres, les talens et les

et utiontes), pour rasurer par a présence le courage des lubisjuss constraine de la desente des Engaguds dans l'file. Il pourvet - à luir défénse, et ce fits la propensent que l'on commença a mettre en nage le manière que fon a suivie depuis d'entourre les - placés de beaucoup de dehors, de faire à ces dehors des fossés - comme à la ville même, et le les renfermer d'une espèce de - parapet appelé chemis couvert à angles sailleus et rentrain, au devant diaquel on fait un gleis qui en rend les approches très--difficiles aux ennemis. Cette nouvelle musière de défense a fuit depais imaginer aux ingénieurs diverses manières d'staquer. Cet - cris et aprecau à sa perfection dans notre temps, et je cosis que - cefuit la une des principates raions qui fit donner depuis aux - armétes de la Hollands le glorieux nom d'école de la guerre. -Ce ne serait donce pas sous le rapport de la tectique que les Holl-

ce ne seran quoie pas sous re rapport de la nectique que les noilandais, suraient été nos maitres; mais l'ont-lis été sous celui de la défenie des places? Nous laissons à nos lecteurs, de quelque pays qu'ils soient, le soiu d'en juger. Maurice, sionte le même auteur, fut secouru non-senlement

Au commencement du dis-septième siècle, les Français n'ayant plus de guerre, allérent serir à l'étranger, en Hollaude, en Hougher contre les Turcs, et même en Suède. Ce ne sont pas des hommes médiocres que ceux qui vont siusi chercher la gloire partout où eile pent es trouver. connaissances qu'il serait à désirer que réunit toujours un che d'armée (1). Cette erreur existe, et, Josque le temps en sera vent, nous essajerons de la détruire; mais nous senions qu'il est d'autant plus difficile d'y parvenir, dans un ouvrage de la nature de cefui-ci, qu'il faut s'appuyer d'un grand nombre de fais. Si, en ne rappelant que les principaux, nous n'alteignons pas aussi complèteuent le but qu'il serait possible de le faire à l'aide de plus grands développemens, nous aurons toujours éveille al tention de ceux qui s'occupent d'histoire militaire, 'et l'on nous pardonnera d'avoir trop présumé de nos forces en favour de l'esprit national qui nous aura dirigé.

Mais nous pouvons, dès à présent, foire remarquer, à l'appui de notre opinion, que presque tous les Nassau furent fornisés à l'école française (2), qu'ils respectaient Coligny comme leur mattre; et que Maurice, dans seule bataille qu'il livra (3), avait à ses côtés une foule da seule bataille qu'il livra (3), avait à ses côtés une foule de

<sup>(1)</sup> Nos lecteurs out déjà reconnu-M. le lieutenant général connet. Lamarque, à qui nons ne pouvone se primer trop de reconnistance pour les conseils et les encouragemens qu'il a' daigué nous adrasser. Ca témoignage d'intérêt pour un ouvrage destiné aux étèqus de Saint-Cyr n'a point leu de surprendre de la part d'un officier général dont les écrits, ploins de segsse et de vie, ont tous pour objet l'accroissement du hien-être de l'armée, le maintieu de la gloire nationale, et l'alfermissement de l'ordre constitutionnel.

<sup>(3) «</sup> Turenne fut l'honneur de l'école hollandaise, «ili M. de Carrion-Nisa (tome 11, page 50) ; mais ec que Turenne avis appris chez les Nassau, les Nassau le tenaient de Coligny, de Lanone, de Henri IV, de l'école frauçaise, étooffée par la mort de ce grand prince.

Nous regrettons que M. de Carion-Nisas n'ait pas donné plus de développement à cette opinion : il nous eût dispensé de la reproduire. Quoi qu'il eu soit, cette conformité de vues nous rassure, en laissant entrevoir que nous n'avons point élevé gratuitement la question.

<sup>(3)</sup> Celle de Nieuport, dont nous donnerons la description par la suite.

Français renommés pour leurs talens et leur courage; qu'il n'est pas naturel de penser que Gustave-Adolphe eût pu, malgré la vaste étendue de son génie, et dès son debut dans la guerre; établir un si bel ordre dans ses armées, et apporter autant d'art dans ses batailles, s'il n'avait été inspiré par ses devanciers, et puissamment aidé des résultats qu'ils avaient obtenus; si, en un mot, il n'avait recueilli et mis à profit l'héritage du siècle précédent.

Reprenons le fil de l'histoire do la milice durant le moyen åge.

L'influence progressive de l'artillerie et les fréquens changemens opérés dans la cavalorie et dans l'infanterie, à compter du règne de Charles VII, semblent exiger que, pour plus de clarté, nous traitions d'abord de chacune do ces armes isolément et de manière toutefois à pouvoir rattacher leur histoire séparée à certaines époques remarquables, à partir desquelles il soit possible de la conduire de front. Cette marche, que nous avons adoptée, ne s'oppose nullement à ce qu'on apercoive le contact de ces différentes armes entre elles, puisque, leur séparation n'étant que momentanée, on sera toujours en mesure de les rapprocher, et d'apprécier par conséquent les effets de-leur action combinée. La période qui fera l'objet de cette leçon s'étendra jusque sous le règne de François ler.

### S. II.

Nous avons annoncé précédemment que nous verrions des corps organisés et administrés militairement dès le temps de Charles VII. En effet, ce prince, surnommé le 19\*

Victoricum poun avoir chassé les Anglais, à l'aide de Jeanne d'Arc et du willian, Dunois, no se vit pas, plus fut traquille possesseur de son royamie, qu'il songea à créer une milice permanente et régulière, propre à imposer è ses voisins et à maintenir l'ordre dans l'intérieur. S'ill'est pas encore quasiment de l'établissement du régime tactique, il s'agit du moins dune régularité d'autministration qui en fut le prédude et le sigue certain.

L'attention de Charles VII se porta d'abord sur la cavalerie, qu'il, coganisa en quinze compagnies, dites compagnies d'ordonnance (1) (1/445). de cent hommes d'armes, ou de cent lances chacune (2). Une tance fournie, ainsi qu'on le dissit alors, se composait de l'homme d'armes, ou genilliomme armé de toutes pièces, et de sa suite, savoir : trois archers, un coutillier (3) et un page ou varlet (4): ce qui élevait l'effectif de chaque compagnie à six cents combattain, et le total de la troupe à neuf mille, sans comptér une foule de surauméraires ou aspirans qui s'y joignaient dans l'espoir d'êlre un jour en pied.

Il y avait dans chaque compagnie un capitaine, un lieutenant, un guidon et un enseigne, tous renommés pour leur valeur.

<sup>(1)</sup> Il est fait mention de quelques compagnies d'hommes d'armes dès le règne de Charles V; mais l'existence de ces corps no présenta jamais rien de fixe ni de régulier.

<sup>(2)</sup> Les hommes d'armes persisteront encore long-temps à se couvrir de fer, et la lance sera toujours leur arme essentielle et distinctive.

<sup>(3)</sup> Le contillier était ainsi appelé d'une sorte de couteau qu'il portait au côté ; il conquisait le cheval de băgage de l'homme d'armes, et marchait assez souvent à pied.

<sup>(4)</sup> Celni-ci était le véritable écuyer, selon l'acception que nons lui a > ons donné précédemment.

La partie de la noblesse qui n'était point attachée aux ordonnunces formait, sous la denomination d'arrière ban, une milice extraordinaire qui exista jusque sous le règne de Louis XIV, mais que l'on convoque rannient (1).

Les compagnies furent réparties par petites troupes de vingt à trente gendarmes dans les villes de la frontière et de l'intérieur, où des inspecteurs de redusient fréquemment pour s'enquérir de la conduite de chacun et s'assurer de l'étal des chevaux et des armés.

En marche et dans les garnisens, le capitaine ou le chef de brigade derenant responsable de l'inconduite des hommes sous ses ordres. Le s'ectivains du temps rantenal l'exactitude de la discipline des ordonnances, et font observer que leur institution ent la plus heurquise influence sur l'ordre social:

La gendarmerie nouvelle sut soldée par le roi, sur des montres ou resues établies par des commissaires créés spécialement pour cet objet. Les villes surent tenues de fournir des sonds nécessaires, et l'on donnait à ce nouvel impôt le nom de taille des gendarriaes.

Dès lors, le titre de chevalies no donnant plus droit à aucun commandement, as aucun précogative réelle dans. l'armée, les bannières et les pennons disparurent, et avec eux les dernières traces de la chevalerie, qui depuis loug

<sup>(1)</sup> Quoiqu'il son parle de l'arrière-ban jüsqu'en 1674, cette milice étit tombée en démétude des le tempo de Henri II, sinsi que l'atteite le passage suivant extrait du 11º discours de Lanoue : · On «, y voit fjurer aujourd'hai de gros valets, ayant un pied-de barbe,

uns se difent gens d'armes, les autres archers, mais peu sont soldats. Il n'y a si excellent capitaine qui se sur hien empeché à ranger pour combattre cette génération.

temps n'avait plus sa destination primitive. On n'en fit pas moins des chevaliers júsque vers le temps de Charles IX, mais uniquement apr homeur et pour récompenser la bravoure. Les grades et certains ordres militaires, qui furent créés en l'France et à l'étranger péndént le seisième siècle, remplacèrent peu à peu la chevalerie (1).

A l'instar de Charles VII, les autres princes formèrent aussi des compagnies de gens d'armes (s); mais leurs ordonnances n'eurent Jamais la même réputation que les nôtres, hormis toutefois celles de la maison de Bourgogne (3), qui passaient pour les mieux disciplinées et les plus brillantes de l'Eurepe.

L'organisation première de la gendarmerie épreura des modifications par la suite ; lemonbre des compagnies fut augmente; mais au lieu deprésenter, comme carparant, l'effectif de cent lances, il y set eut souvent de cinquante et même de vingt-cinq. On an voir d'autre moit à ces changemens que. l'intention de satisfaire un plus grand nombre de postulans aux simplois de capitaines et de lieutenans d'hommes d'armes, qui étaient, tex recherchés. Ce fut sans doute dins un but analogue que Louis XII et François 1ª portècent successisement la lance fournie à sept et à huit combattans. En effet, Montilue nous apprend

(1) Un premier ordre, celui de l'Etoile, fut créé par le roi Jean en 1351; mais il paralt, d'après Brantome, qu'il tomba de bonne heure en discrédit pour avoir été trop prodigué.

Louis XI finatiun l'Ordre de Sains-Michel, qui n'a plus unjourd'hui la méme destination, et Heiri III ceut du Sains-Engré. (a) è l'imitution de compagnies d'ordomance de Clarles VII fut « adoptée, di Loumiera, passe à neas de Bourgoque et de Bretagne, et par tous les grands seigneurs qui levuient agunc. »

(3) Voyez l'Histoire des dues de Bourgogne, par M. le baron de Barante.

que les ordonnances étaient l'écolo où les jeunes gentilshomures allaientfaireleur apprentissage en qualité de page d'albord, et ensuite d'archer : « car, dit-il, avant que tout « ne se fût thâtardi, plus do la moitié des archers étaient « do noblo race (1). »

Le rôle des satellites se hornant, commo du temps des hannières, à escarmoucher et à poursuivro, ils preniient rang où en arrière ou sur les flancs des gons d'armes do leur compagnie, lesquels continuaient do se former sur un rang, la lance en arrêt. L'orsque ceux-ci avaient chargé et romps la ligne ennemio, les archers se portaient en avant, et plusieurs, entourant un geudarme ennemi, lo prenaient ou bien l'assommaient à coups do haches d'armes ou do massucs.

La cavalerio Jegèro était peu estiméa du temps de Charles VII; ello se réduisait d'ailleurs à un petit noubro do creanoquiaitera (a) et aux archers des ordonnaces dont il vient d'être fait mention. Cette milice, si utilo et si répandu de nos joures dans toutes les armées do l'Entope, ne commença à former un corps pasticulier et à acquérir un peu de considération qu'après que Louis XII eut pris des stradiois (éclaireurs, batteurs d'estrade) à son service. C'étaient des cavaliers grees, coiffes d'une silade (3), couverts d'une cotte de mailles, et armés de l'épée, de la masso et d'un long hâton garni aux deux houts d'un fer aigu. Quelquefois les stradiots combattaient à pied ; lis es serviaient alors de leur hôton ou arractaient à pied; lis es serviaient alors de leur hôton ou arractaient à pied; lis es serviaient alors de leur hôton ou arractaient à pied; lis es serviaient alors de leur hôton ou arractainent à pied; lis es serviaient alors de leur hôton ou arractaine.

<sup>(1)</sup> Il faut chercher l'explication de la manière souvent amère dont s'exprime Montlue dans son affection pour la c'hevalerie autaut que dans son aotipathie pour les nouvelles armes.

<sup>(</sup>a) Arbalétriers à cheval.

<sup>(3)</sup> La salade était une sorte de casque léger, sans crête, avec ou sans visière.

gaye, en guise de pique. Cette tronpe étrangère, dont l'existence est encore attestée par Brantôme (1) à l'époque de Henri III, fut connuc en France sous le nom de cavalerie albanaise.

Nous savons par Martin du Bellay (2) qu'il y aváit un corps particulier de cavalerie légère française des le temps de Français "r., et que M. de Brissac en étail le général. Gette milice nouvelle, devenne de plus en plus nombreuse sous les règnes suivans, fera disparattre insensablement des hommes d'armet.

Une ordonnance de François I<sup>a</sup>, citée par Guillaume de Bellay dans son livre de la Discipline militaire, as signait pour armes défensives à la cavalerie l'ègère, la salade, le hausse col, le hallecret avec des tassettes jusqu'au-dessous du genout, des gontelets, dos avant-bras et de longues épudettes; pour armes offensives, la lance, l'èpée large et la masse à l'arçon; mois dejà, sous le règne de ce même prince, elle commençait à préferer le pistolet à la larice (5).

Nous avons conduit assez loin l'histoire de la cavalerio pour désormais nous occuper de celle de l'infanterie,

- (1) Eloge de M. de Fontrailles.
- (2) Livre x, page 28 de ses Mémoires.
- (3) Il ne faut pas se méprendre sur la nature de la troupe que nous désignons ici sous le nou de cavalerie légère, pour nous conformer su lenguge foit inexet de Daniel et de la plupar des derivains. Elle rendre si lenguge foit inexet de Daniel et de la plupar des derivains. Elle rendre si lenguage de la salde et des surres pièces défantes qu'elle position à la désignait simi par opposition à la gendamerie qui était armée de pied en cap. Ces précedues cavaliers (égres, que Montius appliel quelquación des salades, Montgommery des chevan-légers, et Valhausen des cuitastes, sevient to long piatotet à la plèce de la lance, et se formaient en lourda'escadrons qui ne chargesient qu'elu troit.

### S. III.

Peu de temps après que les compagnies d'ordonnance curent été créces, Charles VII abolit la milice des communes, et substitua à cette infanteire, que pous avons vu figurer, si misérablement à Crécy et à Poitiers, une infanteire plus nationale, et moins irrégulière. Il décréta que chaque paroises éresit leque de lever et d'entretenir au moios un fantassin. Les hommes désignés pour le service ayant êté exemptés de la taille et des subsides, requeçat pour cette raison le nom de france-archers.

Ils portaient la salade et une jaque formée de vingt à trente toiles dées. Fortement bliques et enfermées entre deux cuirs de cerf. On Avail time grande confince dans cette pièce défensive, car on ne vit oneques tuer de coups de main ne de fléches dedans tesdits jacques six hommes. Leurs armées défensives étient l'épée, et indifféremment l'arc ou l'arbelète. Les francs-archers des lieux veisins devient servouir les jours de fête pour simuler de petites actions, et disputer entre eux le prix du tir.

La précaution que l'on cht de partager la France en cereles militaires, correspondans aux différentes divisjons et subdivisions de cette milice, rendait facile et même assez prompte la réunion de soldats aiusí disperses sur tous les points du royaume.

On "a pas de données 'egrtaines suf l'organisation première des frances-grènes; mais on connett celle 'qu'ils avaient sous le rogue de Louis XI. Le corps entire, composé de seize mille hommes, se partageait alors en quatre grandes divisions ou bandes de 'qu'atte mille combattans chaeune, et une bande comprensit huit compagnies de chaeune, et une bande comprensit huit compagnies de cinq cents hommes. Le grand-mattre des arbaletriers chargé naturellement de l'administration de cette mifice, était secondé par un commandant général et aujant de capitaines généraix que l'on compliài de bandes; chaque compagnie de cinq cents hommes avait son capitaine particulier, excepté la première qui recevait les ordres mêmes du chef de bande.

Les armes des frances arches ne les rendant pas propres à combattre en ordonnance, leur rôle devait se borner à célui des treupes legres des Anciens. On a ceu voir dans cette institution une initiation de la phalange; mais if est difficile de partager de septiment, car if y a si loin d'un archer à un sejdat de rang, et la différence est si grande entre l'organisation purement administrative dont mous venons de parte et l'organisation tactique de la philange, qu'il faut reunecer à y trouver le moindre repport. L'hornour d'es troupes à la manière des Grees appartenait aux. Suitses.

L'institution, des france-archers ne defait pas exister.
Long-temps à une époque où les piques albajent rédevenir
plus que jamais en usage, et lorsque deijs less rancs à feu
portatives commençaient à se répandre. Cette milice fut
en ellet licenciée viers la fin du règne de Louis XIs, et
remplacée par six mille Suisses, d'in mille Francais et un
certain, nombre de fantassins allemands commis sous la
dénomination de lansqueriets (1). Nous n'uyens pas trouvé
de renseignemens positifs sur la maîtire dont ces dis mille
soldats français furent levés et organisés 3 tous ce qu'on

<sup>(1)</sup> Ces mercenaires Allemands ne figurent dans nos armées qu'à dater de l'expédition de Charles VIII en Italie; ils contribuèrent puissammént au succès de la bateille de Fornone. (Mémoires de Cumines.)

peut conclure de certains passages de Comines, et de la description que nous à laissée Paul Jove de l'armée de Charles VIII, c'est que tous ou presque tous devaient être archers ou arbalétriers.

Les batsilles de Grandson et de Morat vensient de mettre le comble à la réputation des Suisses, si brillamment, commencée à Sempach et à Morgarten au commencement du siècle précédent, Pressés de se défendre contre le duc de Bourgogne, qui s'était flaité de les soumettre, ces montagnards avaient croisé la pique et fait éprouver au téméraire Charles un échec d'autant mieux mérité qu'ils l'avaient en vais supplié de respecte leur pacifique indépendance. La bataille de Norat est remarquable par l'emploi d'un nombre considérable d'armes à feu portatives. Au rapport de Comines, les Suisses avaient dix mille œuleuvrines, qui ne contribuèrent pas peu à leur donner la victive. Il faut considérer cette action comme la première eù les nouveaux agens aient joué un grand

Les services que l'infanterie rendit à Charles VIII, à son retour de Naples, firent seniir de plus en plus l'importance de cette arme, et la plinpart des nations de l'Europe disciplinèrent des piquiers à la manière des Suisses. La France né suivit pas d'abord cet exemple. Nos rois, suffisamment rassurés par le coopération des Allemands et des aventuriers (1), crurènt pouvoir se dispenser de lever une in-

<sup>(</sup>a) Enrelés voluntaires. Les aventuriers ne receveient aucune solte de l'Esta, mais là savaient per composatian mettre le people à contribation junain plus gradd flèue ne peus sur la France: leur passege était taujurars marqué pra la désalation; ils pillaient et massernient amis et ennemis. Leurs chiefs, aussi vils et aussi bravaches que les conduniers d'Italie, leurs contemporains, à avvient garde de à appaser à des désordées dant lis prodissient. François l'7 ent tutte les marqués de des desordées dant lis prodissient. François l'7 ent tutte les marqués de l'apparent de l'apparent

fanterie nationale et forte. Les avonturiers étaient répartis en bandes de cinq cents à mille hommes, dont la présence n'affligeait pas moins le peuple que celle de l'ennemi, tant ils exerçaient de vexations et de brigandages.

L'infanterie françaiso ne peut être fort bonne, dit Machiavel (1), car elle n'est composée que de bas peuple et de gens de métier, avilis et tyrannisés par leurs seigneurs, et que le roi de France répugne même à employer. Brantôme et nos autres écrivains ne sont pas entièrement de cette opinion : suivant eux , Louis XII aurait mis l'infanterje sur un très-bon pied. Il est en effet certain que ce prince donna plus d'importance, plus de considération à cette arme, en engageant Bayard et plusieurs autres chevaliers à se mettre à la tête des bandes. Un grand nombre de seigneurs, disent les historiens, quittèrent la lance pour prendre la pique. Toutefois, nos gens de pied ne commencerent à être comptés pour quelque chose que sous le règne de son successeur. Nous verrons dans un instant François Ier adopter l'usage des arquebuses, et préluder aux régimens par l'institution des légions; mais déià nos voisins, les Flamands, les Espagnols et même les Italiens étaient célèbres dans l'infanterie.

Nous venons de citer Machiavel : nous allons encore avoir recours à cet auteur judicieux pour présenter quelques détails sur le militaire, à cette époque, et particulièrement sur l'infanterie.

Profondément affligé des vexations exercées par les

peines du monde à se débarrasser de ces nouveaux Routiers; il n'y réussi même pas entièrement, car il en est encore fait menion du temps de Henri II. Il faut lire ce qu'en dit Brantoine dans son discours sur les colonels.

(1) It était contemporain de Louis XII et de François Ier.

ridicules et méprisables condottieri, qui lyrannisaient toujours l'Italie (1) l'écrivain Florentin cherche à l'exemple de Végèco, à démontrer la nécessité de la disci-

(1) Uppain le treixième siècle environ, les états de l'Italie svaient commencé à employer des troupes soldére; mais cet rotrops, soit our d'être formées de soldest nationsus, n'étaient même pas attachées d'une manière subble au serricé des différentes puissantes. Au moment de la gagére, les princes passivent marché svec des entrepreneurs on cheés de handes (Conductier)), qui se clargesient de leur fourint un nombre déterminé de soldest. Ainsi, les rapports entre l'Etat et ses défenseurs se réduissient à un simple traffe, et le caractère de guerrier ne conservait rien de celui de citoyen on même détaniet.

L'aventurier se présentait au marché avec son cheval et sei armes, sa Forceet son seprience, Que ce fui le roi de Najos on le pape, le duc de Milian ou la seignœurie de Florence qui schetassent tont cela, s'était pour le conduttier le show de mondle la plus indifférent gil me tenait qu'un plus hunts gages et au plus long terme possible. La compage pour la rapelle il s'avit contracté étai-tell fine, il al y avait ni loi ni point d'hoissent qui pai l'empécher de tourner à l'instant même ses armes coutre caux qu'il veasit de servir.

Un pareil système ent les plus fâcheuses conséquences pour l'ordre politique et pour l'urdre moral. Confiée à des hommes qui n'avaient ni attachement pour ceux qu'ils désendaient ni haine pour ceux qu'on les chargeait de combattre, qui sonvent même tensient par des liens plus étroits à l'armée qu'ils avaient en tête qu'à l'état qu'ils servaient, qui perdaient à la cessation des hostilités, et gagnaient à les trainer en longnent, la guerre changes complètement de caractère. Checun vint se battre avec la pensée que dans quelques jonrs . pent-être, il recevrait sa solde de la puissance contre laquelle on l'employait, et qu'il combattrait côte à côte avec ses ennemis actuels contre ses compagnous d'aujourd'hui. Les intérêts les plus forts et les seutimens les plus naturels empêchaient qu'il y eût l'ombre de l'acharmement entre des hommes qui naguère avaient été frères d'armes, et qui d'un instant à l'autre ponvaient le devenir encore, Leur commune profession deveugit un lien d'union qu'il leur était impossible d'onblier, alors même qu'ils servaient des gouvernemens

pline et d'une force nationale imposante, seuls moyens de rappeler un ordre de choses plus heureux. Après avoir savamient discoure sur la partie morale de la guerre, et sur les rapports du militaire avec le civil, qu'il tronse pouvoir mieux synpathiser qu'on ne le pensait généralement alors, la question qui l'occupe le plus est celle relative à l'armement et à l'arrangement des combattans dans l'ordonnance. Il ne la résout pas d'une manière, satisfaisante; peut-être mênte la complique-t-il gratuitement par l'introduction d'un nouvel ordre de soldats (1); mais il parvient toutcfois, par la seule force du raisonne

ranemis. De là, ece opérations languisanteset indécieus, qui n'ont puel loran pareille dans l'histories, ces marches et accounte-marches, ces expéditions de pillages et de blocus, esse espitulations sans coup férir, et ces consulats sans sours, qui remplisseut pendant près de deus sécles tont l'historie militaire de l'fisile. De nombreuses armées combattent depuis le levre jusqu'al aconchet du soluit, une grande victoire, ext remportée; des milliers de prisonulers ont été faits, et à pries y à-t-il a seul homme det tué.

On ac croïrait pas à de parcilles farces si les écrivains italiens enzaméntes n'en rapportaient les moindres circonstances. Ainsi, à la bataille de Castracara, où l'on voit une aile droits renversée, une aile gauche victorieuse, après une demi-jourecée déflorts, il ne creata, en défainive, personne sur le terrain. Celle d'Anghiari, non moius fameuse, fut plus saoglaote; il y eut un homme tuë en tombant de cheval.

Machiavel réleva vainement contre un usage aussi déplorable. La contrée la plus richeet et la plus éclairée du monde resta ouverte, saou défenne, à tous les assauts de ceus qui voulurent l'envahir. Les Suisses y detecndirent les preuiters; vinerent ennuite les Prançais et les Espagnols. Ce fut slors que les Italieus se trouvérent témoisin de véritables combats. (Note en partie extraite de l'Edinburgh Review, mars 1837.)

(1) Il s'agit de fantassios srmés de la rondache et de l'épée, que notre suteur combioe de différentes manières avec les piques, et qu'il destine principalement aux combats corps à corps. ment, à une soule de résultats partiels qui eussent singulièrement hâté les progrès de l'art renaissant si l'on avait su en lirer parti (1). Observateur profond des hommes et des choses, Machiavel compare avec une étonnante sagacité les usages des Anciens à ceux de son temps. Il recommande par dessus tout l'emploi des masses, et il va rechercher chez les Grecs et les Rômains des méthodes pour les organiser et les mettre en jeur. S'il n'arrive pas toujours à la solution complète du problème , il trace la marche; il pressent le but qu'il faut atteindre , il l'indique, il le touche quelquesois. Il insiste sur le pas cadencé, l'usage du tambour; il recommande les enseignes, les couleurs et toutes les marques distinctives qui peuvent servir à faire natire et à maintenir l'ordre. Personne ne sent mieux que lui la nécessité d'exercer les troupes, et il n'a pas des idées moins saines sur les mouvemens des masses que sur ceux des individus. Il établit des rapports fort exacts enire le nombre des chefs et la force des subdivisions; il donne à chacun d'eux le degré d'importance qu'il doit avoir. Son échelle hiérarchique est on ne peut mieux proportionnée à l'étendue des facultés humaines et à la pature de l'ordre profond qu'il propose. Il s'élève avec autant de force que de raison contre l'abus d'un matériel trop considérable. « Garderez-vous toujours le a même ordre de bataille? Non certes, répond-il; car « on doit changer la forme de son armée selon l'assiette « du pays, la qualité', le nombre et les dispositions des

<sup>(</sup>i) Il entrevoit la destinée de son art de la guerre, torsque, après avoir décrit l'ordonnance et les manœurres qu'il propse pour l'hafanterie, il l'ernine par ceque tribus effection : Mais à quoi ibon . toutes cer choses ?-Le mondé és trop négligent pour les méditers. Machisrel est en effet plus counn de nos jours comme écrivain militaire, qu'il ne l'était il y a deux rédes.

a ennemis. Machiavel semble prévoir le rôle prochain des armes à feu et l'état futur des institutions militaires. Voici ce qu'il dit de l'infanterie de son temps (1).

e Les antassius, sont armés d'une épèc dont le hout est plutôt rond que points, et d'un long hâton auquel les Prançais donnent le nom de prique. En général, ils portent une cuirasser manis il n'y, en a qu'un petit nombre dont la tête soit garantie par un casque. Ceux-ĉi ont, au licu de la pique, une hallebarde longue de trois brasses, et dont le fer a la forme d'une hache; quelques uns sont arquebusiers et tiennent la place des frondeurs et des archers des Anciens (a).

Quoique Machinel n'entende parler que de l'infanterie italienne, co qu'il vient de dire so rapporto ègalement aux gens de pied de tous les états qui compositent le corps politique de l'Europe, ceux de France et d'Angleterre exceptés (5). En effet, Paul Jore (4) nous en apprend autant des Suisses et des Allemands qui servaient dans l'armée de Charles VIII, lors de son expédition de Naples. Voici le passage de cet écrivain.

Le quart de ces soldats portait de lourdes haches

<sup>(1)</sup> Llv. 11, chap. 11 et auiv.

<sup>(3)</sup> Ceci vient à l'appui de l'opinique où nous sommes qu'on n'avait pas d'abord songé à faire entier dans l'ordousancecux qui possigient des armes à feu, et que la question relative à la combiniaion des piques et des arquebuses n'avait point été agitée avant de temps de Machiavel.

<sup>(3)</sup> L'affection des Anglais pour les sociennes armes de jet, et la réputation méritée dont varient joui leurs archers, furent cause qu'ils hésitèrent long-temps à adopter les piques et surtout les arquebuses. Daujel rapporte (Histoire de la milice fenneaire, tome 1, pag. 47). Butter la roore des Réches en 1674, dans le fort de l'Ilé de Ré.

<sup>(4)</sup> Historien célèbre du seizième siècle, mort évêque de Nocers en 1552.

e d'armès, surmontées d'une longue dague à ame quad'aragulaire; qui leur servait à frapper d'estoc et de
t tille; ils les maniaient avec les deux mains; ils appelaient cette arme une hallebarde. » Et il ajoute ensuite : « Chaque troipe de mille fantassins avait cent
« soldats armés d'escopettes (1). »

Les Suisses ont été les premiers à façonner ainsi l'infanterie, dit Machiavel (2). Leurs bataillons, ou phalanges, sont de six à huit mille hommes, rangés sur une très-grande profondeur; et , a fin que ces bataillous puissent so prêter un mutuel secours, ils en font ordinairement trois, qu'ils disposent de la manière suivante : le bataillon do la tête étant formé, celui qui vient après s'établit un peu en arrière et sur la droite, protégeant ainsi le flanc du premier avant de se porter à sa hauteur. Le troisième bataillon , destiné à servir de réserve , est places centralement, à une portée d'arquebuse au moins des deux précédens, Cet arrangement est tel, que l'une des trois masses peut marcher en avant ou en retraite, sans que les autres soient obligées au moindre mouvement, Les Suisses tiennent ainsi leur troisième bataillon à une bonne distance des deux premiers pour le soustraire à, l'action des balles, et surtout pour empêcher qu'il ne soit entraîné dans la déroute de ceux-ci (3).

<sup>(</sup>t) Nous avons déjà dit dans quel but ils s'étaient armés de la pique et formés en gros bataillons. — Introduction, § 11. (2) Comines avait une haute opinion des Suisses. « Tant de heaux

hommes y avait parmi ceux qui vinrent joindre Charles VIII à son - reiour de Naples, dit cet écrivain, que je ne vis jamais si helle compagnie, et me semblait impossible de les avoir sen déconfire qui ue les edt pris par faim, par froid ou par famine.

<sup>(3)</sup> Que penser de cette tactique des Suisses? Leur gros bataillon serail-il une copie imparfaite de la phalange élémentaire des Grecs?

Les Suisses, ainsi formés en gros bataillons fraisés de piques, peuvent toujours espérer de résister à la cavalerie (1); mais ils ne sont pas peopres aux assauls et aux combats à l'épée, à cause du peu de prégaution qu'ils apportent à se couvrir d'armes défensives. Il n'en était pas sinsi des Romains : ils pouvaient affronter l'impétuosité des chevaux et combattre dans toute circonstance. Machiavel cite à l'appui de cette réflexion l'exemple du comte de Carmagnole, licutenant du duc de Milan, qui, après avoir vainement essayé de rompre les Suisses, en les chargeant avec sa cavalerie, vint aisément à bout de les battre en faisant mettre piet à terre à ses gendarmes. Ceux-ci, préservés par leurs urmures, écarièrent les piques et péndréreau l'ordonnance, où ils firent un horrible carnage.

"Les Suisses redoutaient tellement l'artillerie, qu'on avait été obligé de prononcer la peine de mort contre ceux qui abandonnaient leurs rangs, ou qui donnaient des marques d'effroi à l'aspèct du canon dirigé contre cux. Il est étonnant qu'après avoir dit cela, Machiavel,

Le couveiri de la légion leur aurait-il angérée l'idée de se former que trois ligues? ou plusôt cette formation, ne remis-elle pas une autre die l'usage où l'on était depuis long-tempa de purager les armées et arquit - garde, corps de hatálite et arrièré parde? En un mot, les Sémese ont-lle créc do miniét. Porqu'on l'ait attention que l'art é montre actompagné des mêmes circonsances au quinzièmes alcle et a son origine, que se merche et acs progrès présentent une analogie constante chez les Ancieius et chez les Modernes, l'on finit par se convaincre que la méthode des Suisses ett moins une initiation que le résultat de leurs offerent de leurs efforts.

(r) A Marignan, ils fureut cependant charges avec aneces par la gendarmerie française; mais, il est vrai que le canon facilità son action. quo son esprit pénétrant fait lire bien loin dans l'avenir, n'ait pas songé à amincir l'ordonnance,

« S'il trouve l'infanterie de son temps au dessous de cello des Romains et des Grees, il accorde la supériorité à la cavalerie, « L'usage des arçons et des étriers (1) a contribué au perfectionnement de la cavalerie; et l'on est.

dit-il, beaucoup mieux à cheval aujourd'hui qu'autrefois. Nos hommes d'armes sont d'ailleurs mieux armés que les cataphractes des Anciens.

L'infanterie est le nerf et la force des armées (a). Une trop grande quantité de cavilerie devient muisible; il fant se borner à en avoir peu, et s'attacher à la rendre excellente. Ce principe d'éternelle vérité est bien contraire aux préfugés d'un siècle où la tavalerie remplissait encore bé principal rôle; mais on n'est pas surpris de voir notre auteur le mettre en évidence, lorsqu'on se souvient qu'il avait une connaissance parfaite de la composition et de l'énergie des armées de l'antiquité.

Si de plus grands détails ne nous étaient interdits, nous cussions peut-être parlé plus long-temps de Machirel et de ses opinions; mais nous avons do nous borner à ne le étuer que comme historien. Nous éprouvons au reste d'autant moins de regret de ne pouvoir présente une analyse des sept livres qu'il a composés au, la guerre, que M. de Carrion-Nissa a rempli cette tiéche d'une marinère à ne laisser ries à désière (3).

<sup>(1)</sup> L'invention des arçons est du bas-empire, et celle des étriera du moyen âge.

<sup>(2)</sup> Napoleon l'appelait l'arme des batailles.

<sup>(3)</sup> Essat sur l'histoire générale de l'art de la guerre, tome 1, liv. sv, chap. 11.

#### 2. 11

#### RTILLERIE

Voici la marche des faits relativement à cette arme , jusqu'au règne de François I<sup>e</sup>.

Il n'est pas invesisemblable que les Anglais aient fait usage du canon à la bataille de Crécy, en 1346, puisqu'il est avéré par un compte du trésor de la guerre, cité par le P. Daniel (1), qu'on s'en servait des l'année 1358. Ce fut donc pendant la première moitié du quatorzième siècle que l'on parvint à substituer la force expansive de la poudre à la force de torsion employée jusqu'alors dans les machines de guerre.

Les premières houches à feu (a) furent construites avec de la tôle, que l'on entourait de cercles de fers, mais leur défectuosité ayant bientôt été reconnue, on en fabriqua successivement en fer hattu et en fer coulé. Celles-ci présentant encore des inconvéniens, le fer fut remplacé par un alliage de cuivre et d'étain, connu dans les arts sous lo nom de bronze (3). Les premières pièces d'artillerie avaient. l'embouchure fort large, et étaient destinées à lancer d'énormes bouleis de pierre. L'usage habituel des projectiles en fer ne remonte pas au-délà du quinzième siècle.

<sup>(1)</sup> Histoire de la milice française, tome 1, pag. 441.
(2) On leur donna le nom de bombardes, du mot grec bombos.

qui exprime le bruit que ces armes font en tirent.

<sup>(3)</sup> Les canons de ler coulé sont encore en usage dans la marine: ils coûtent moins cher que ceux de bronze, et il parsit d'silleurs que la vibration aigue dont est suivie la détonation des canons de bronze en rendrait le service extrémement fatigant dans les entreponts.

Les premiers canons portaient des noms d'animaux dangereux dont la figure était représentée sur les anses, Il y eut des couleuvinnes, des basilies, des serpentines, des seorpions, à l'imitation des Anciens', qui donnaient de pareils noms à leurs machines.

En outre de cette grosse artillerie, l'on sit, dès le commencement du quinzième siècle, un assez grand nombre de bouches à fea d'un petit calibre, et qu'un homme pouvait aisément porter et manœuvrer. Ces enmons à main (quelques historiens les désignent ainsi) furent successivement remplacés par les arquebuses et les mousquets.

Le règne de Louis XI fait époque dans l'histoire de l'artillerie. Ce prince fit coulter douze canons de quarante-cinq, auxquels il donna les noms des douzes pairs de France. Mais une pièce qu'in ent jamais a pareille, si ce n'est peut-cire la famease conteuvrine de Boldué (t), fut celle que l'on fondit à Tours, à la même époque: elle était du calibre de cinq éents, et portait de la Bastillé à Liharcuton. Cette pièce, qui ne pouvait être destinée qu'a des expériences, fit explosion à la acconde épreuve, et cotita la vie à une partie des assistans (a).

Il fallait que l'on eût reconnu l'inutilité de canons aussi

<sup>(</sup>r) La Dialdesse de Boldue portait, ditson, de cette ville jusqu'à

<sup>(2)</sup> La plus grosse pièce que nons syons aujourd'hui en France se trouve dans l'arsenal de Metz; elle a vingt-deux pieds de long, et recoit un boulet de cent quarante livres environ. La portée nous en est inconune.

La confeurrine de Nancy de vingt-deux pieds de long, fondne en 1598, ayant démontré qu'au-delà de certaines limites, la pôrté des booches à feu ne utivait plus la loi des longueurs, on renonça à fabriquer des pieces d'une grandeur, aussi démesurée.

monstrueux, dès le confinencement du règne de Charles VIII, puisque Paul Joro'et Majzerai attribuent à l'arfillerie de ce prince un degré de l'égrété et de-mobilité del, qu'elle pouvait suivre Jes mouvemens des la cavalerie (1). On coula cependant encore des pièces d'un fort calibre du temps de Louis XII et de Français l'7; mais peut être furent-elles plus particulièrement des tinces à la défense et à l'attaque des villes.

Si l'artillerio devint nombreuse pendant cette première, piriode, elle causa souvent des embarras que ne compensient pas ses services. Les chefs, nè soupconnant pas qu'on put la changer de place sprès qu'on l'avait établie en position, répuguèrent plus d'une fois à en faire usage. A A Pavic, une ardeur funeste qui emporta François l'actives chevaliers au-delà de nos batteries, les réduisit au sillence pendant toute la durée de l'action (2). Tout impar-

<sup>(</sup>f) Il est difficile pourtant de ne pas frouver quelque exagération dans le récit de ces historieus, surtout lorsqu'on vient à considérer l'état de l'artillerie sons les successeurs de Charles VIII. Aucune seconsse, suenn événement serivé entre le règne de ce prince et celui de François It, ne pouvsit avoir fait perdre la gradition de procedés suivis lors de l'expédition de Naples, en 1494, et cependant on ne voit rien pendant toute la durée de la lutte de la France contre Charles-Quint, qui puisse servir à justifier ce que l'auteur italien a la bonté de nous dire de l'extrême mobilité de notre artillegie. Pourquoi donc Cominés en parle-t-il plus mudestement, lui, français et témoin beulaire? Pourquoi , quelques années plus tard, Machiavel ne se doutant pas que le conou pût être changé de place sur un champ. de bataille, a-t-il recogés à des argumens eaptieux, pour essayer de demontrer qu'il ne devait tirer qu'une seule fois? Pourquei eufin · l'artillerie italienne était-elle trainée par des hœuß , trente ans après l'expedition de Naples ?

<sup>(2)</sup> Le grand maître de l'artillerie di Brantome, l'aisait shien jouer ses buteries que d'ennemi s'en sentait fort incommune :

faité qu'olle était, notre artiflerie passait cependant pour la meilleure de l'Europe, et nos canonniers avaient la répulation d'être les plus habiles (1).

Il y cuit de tout temps act chiez tous les pouples un corps particulier préposé à la construction, à la conduite et à l'exécution de smachine de qu'erre. L'existence d'un pareit corps, en France, est attestée partout dans nos chroniques, memo avant l'invention de la pondre. Dès le traisième siacle, il est fait mention do maitres d'artillerie, dont plasieurs préfetat des noms qui sont devenns historiques. A dater de Louis XI, lo personnel de l'artillerie acquit une importance et une considération toujours croissantes. François I'n en fut pas plutôt monté sur le trône, qu'it place un seigneur de haute distinction à la tête du corps, avec le titre de grand-maître de l'artillerie (2).

Le canon était servi par des mattres canonuiers breveties de grand mattre : on les réunissait en compagnies pensiant la guerre; on les licencini à la paix. Resistati, pour commander ces canonniers, un corps d'officiers subor donnés au grand-mattre, et qui tennient de lui l'uns commissions.

v mais elle ne joua pas à demi, que le roi, bouillant de courage et d'ardeur de combattre, alla couvrir son artillerie de telle. Égon g qu'elle ne put plus jouer.

<sup>(1)</sup> Plusieur's ferivhius sout à l'appui de cette remarque, et notamment Comines, qui nous apprend que « les Italieus voyaignt chose». (l'attillérie de Charles VIII) qu'ils n'avatent jamais voe, et ils » n'antendaient point le fait de l'astillérie, et en France, n'avait jaquais été it bien entendu.

<sup>(2)</sup> Si l'on est curieux de connaître la liste des maîtres de l'artillene, on la fronvera dans la P. Daniel, on dans le Diccionnaise artillerie de M. le général Cotty, au mo Notice. (Voyez plus lois le pécnière paragraphe, de la 10º leçon.)

La garde de l'artillerio était confiée de préférence aux Suisses ou aux lausquencts.

## 8.1

Dejà, depuis Louis XI, nous voyons une partie de l'infanterie se former en gros bataillons et résister à la cavalerie. Cependant les batailles ne présentent pas encere beaucoup d'art. Il y a peut être un peu moins de confusion que dans les siècles précédens; mais comme on ne sait pas encore renfermer les masses dans de justes proportions, ni les combiner entre elles d'une manière convensble , le succès, toujours imprévu, dépend de l'issue d'une mêlée. Souvent, au lieu de se prêter un secours mutuel et réciproque, les différentes armes s'entravent les unes les autres, et par conséquent ne se protégent pas. Loin de prévoir l'utilité d'un corps de réserve, a on est d'opinion, « comme le disait encoro Brantôme un siècle plus tard. « qu'il faut que tout le monde combatte ce jour solennel « de bataille, et que chacun le chôme sans avoir les mains « liées (1). » Quoique les armes à seu soient déjà trèsrépandues, on ignore le secret de les employer effica-

<sup>(</sup>i) A cette épaque, les Fepaquols avoient penu-être des idées plussaines que nous un la juerre." On le sit list per lelle réserne à l'exrisoles et à Pavie, dit encore Brantôme : il est vers, que notre grant ori d'aujoura-l'uni (Innei IV), en uns à la hapsille d'ivirensis ee fut par l'avis de M. le Maréchal de Biron qui les conduisait l'al-même.

Brantôme ne s'exprime ainsi que par courtoisie, et pour justifier Heari IV d'avoir adopté l'usage des réserves qu'il n'appreuve pas. L'opiulou a bien changé à cet égard, puisqu'il est maintenant reconun que ce sont les réserves qui gagnent les basilles.

coment, con ne sait même pas les amalgamer avec les piques. Le canon, immobilo pendant toute la durée du combat, ne se fait entendrequ'à des intervalles fort édiges des sei toutéfois il ne se trouve pas masqué à la suite de, quelque faux mouvement, ainsi qu'il arriva à Pavie. Mais une pretève certaine du peu de discipline et du peu d'ordre qui régaient alors dans les armées, c'est qu'in premier échec est toujours suiti d'un second, et que les chefs font d'inutiles efforts pour railier les troupes et les conduire de nouveau à l'ennemi.

Déjà l'on avait remarqué que les armes à feu augmentaient l'influence du terrain dans les opérations militaires; mais on était loin de soupconner toute l'étendue de cetto influence. Si quelques hatailles se donnèrent dans un ordre oblique, ce fut moins le résultat d'un calcul de la part des généraux que l'effet de circonstancés fortuies,

L'art n'a pas fait plus do progrès sons le rapport du campement (1) et des marches qué sous celui des batailles : on persiste tobjours à tenir, les armées partagées en avangarde, corps de bataille et arrières grade; division lourde, orthorrassante et surtout dangereuse en présence de l'ennemi, aipsi que nous aurens occasion de le reconnaître par la suite, en rapprochant cette manière de marcher de celle que l'on asit aujoud/hui.

Voici quelques documens particuliers à l'appui des réflexions générales que nous venons de faire.

· La bataille de Montlhéri (1465) et tous les combats de

<sup>(</sup>i) Contines donne à primer que les Italiem étaient plus habiles, que nous dans l'irit des camps : car, disait-il dans la description de de basaille de Fornoue, écal relux costumerqu'ils font toriforis leur camp si grand, que tobs y peuvent dire en Dataille, et en ordre.

la guerre dite, fort mal à proposi guerre du bien public, présentent peu d'inférêt. Les deux partis sout pourrus de quelques pièces de canon; mais on no voit pas qu'ils eussent d'armes à feu portatives.

Gelle de Fornouc (1495), dont nous avons parlé plusieurs fois, no fut qu'une échaullourée, ou le cauon servit unerveilleusement à éloigner les strodiots : la fçayeur qu'il leur causa fut le salut du marêchal de Gió et de toute l'avantagarde (1).

A Águadel (1509), la marcho précipitée de notre avantgarde pour engager lo genéral véntier, qui se retire cu toute hâte, de venir aux mains malgré lui, est la soule chose digue de gemarque. Louis XII fit admirer son courage et son sang-froid durant toutel faction; la valeum française y brilla de tout son éclat; mais, la xictoire fut plus l'œuvre de la prouesse quo de lá tactique (2).

La journée de Novarre (1513) fut une sorte de surprise ou, après avoir fort maltraité feurs rivaux les lansquancts, les Suisses firent une neuvelle brèché à la réputation de la gendarmerie (5).

Gelle de Ravenne (1512), ôu périt, au seifi de la victoire, lo jeune duc de Nomours, est plus remarquiable : jemêmes troupes y regiment plusieurs fois à la charge; lecañon y fut aussi plus utilemênt employé qu'il ne l'yoyî de jusqu'alres quelques couleuvrines que l'on fit avancer fort à prepos détruisirent une partie des gendames de Fabrice Colonne. Bayard a'y moutar aya nigne tempeproux flevalier et capitaine habile. Ce fut suspour propore

<sup>(</sup>a) Mémoires de Comines.

<sup>(</sup>a) Bramome, Floge de Louis XII. - Guichardin

<sup>(3)</sup> Mémqires de Martin Da Bollay, livre 1,

el d'après son avis que le duc de Nemours dressa son plan d'attaque (1).

Les batailles de Marignan (1515) et de Pavie (1524) attestent plus la valeur de François I<sup>et</sup> que sa prudençe ot ses talens.

La première est dite bataille des géants, sans doute à causo de l'acharnement avec lequel les deux partis y combattirent. Tous les efforts des Suisses y furent dirigés contre notre artillerie, que défendaient les lansquenets et les gendarmés.

La faufe que commit François I<sup>n</sup>, en s'avançant imprudemment au-delà des hatteries, no partif pas avoir été l'unique cause du désastre de Pavie. Les bistoriens rapporfent que la précaution que prirent le vice-roi et le duc de Bourbon de former la gendarmerio impériale en gros creadrons, parmi lesquelà ils mélèrent deux à trois millo arquebusiers, ne contribus pas peu à ranger la victoire de leur côté (3).

On conclut, en récapitulant ce que nous avons dit dans la dernière leçon et dans celle-ci :

1º Que l'usaga ob furent les Anglais de faire combattro à pied l'eur-gendarmerio, doit les faire regarder comme ayant été les premiers à entrevoir la nécessité d'une infantoric compacte et régulière;

so Que les Suisses, en formant leurs gros bataillons de piquiers cont réalisé et appliqué le système des masses, cublié depuis la bataille de Tours;

5° Que nous n'avions point encore d'infanterie nationale propre à donner ou à recevoir le choc, pendant les premières années du règne de François (\*. quoique déjà

<sup>(1)</sup> Histoire de Bayard. - Mémoires de Flegranges.

<sup>(1)</sup> mamoires de Du Beitay", litres i et n

la tactique suisse fut répandue et suivie dans la majeure partie de l'Europe;

- 4° Que les Suisses, les Allemands, les Espagnols et les Italiens se servaient d'armes à feu portatives près d'un demi-siècle avant que nous eussions songé à les adopter;
  - 5° Que la cavalerie, presque entièrement composée d'hommes d'armes, continuait à se former en haie;
  - 6° Que l'on conservait toujours une grande affection pour les armes défensives;
- 7° Que nous avions fait peu de progrès dans l'art des batailles, moins peut-être que nos voisins les Allemands et les Espagnols;
- 8° Qu'on ignorait le secret de se servir de l'artillerio dans les batailles ; mais que néanmoins la nôtre passait pour la meilleure de toute l'Europe.

Ainsi, soit que l'amour de la prouesse et l'attachement aux préjugés chevaleresques étoullassent l'esprit d'observation et d'analyse, sans lequel il est difficile de créer ou même de perfectionner; soit que les armées finsent encore trop nombreuses pour se prêter à la solution des, questions fondamentales d'ordre, de discipline et de mouvement, sur lesquelles reposent l'éducation, le mécanisme et l'énergie des masses, les guerres d'Italie et la lutte si fameuse de la France contre Charles-Qnint, no donnèrent pas lieu à de grands progrès. Les mémoires de cette époque attestent qu'on s'occupa plus de sièges de ruses et de surprises de toute espèce, que des moyens de livrer hataille et de s'assivere la viccio de livre hataille et de s'assivere la viccio de la vicc

La période que nous allons parcourir dans la leçon suivante, et qui s'étendra jusqu'à Louis XIV, offiris beaucoup plus d'intérêl. Pendant touts la durée des guerres civiles dont la religion fut la cause réelle ou apparente, nous verrons de grands hommes à la dete du pejites àrinées; le gânie, échauffé par le fanatisme et l'ambition, saura tirer parti des moindres circonstances, et faire beaucoup avec peu de chose. Les chefs commenceront à éprouver, le besoin de se montrer plus capitaines que soldats (f), C'est alors que nous essaireons de fournir des preuves à l'appui de l'opinion que nous avons émise au sujet de la renaissance de l'art et de la révolution opérée par-les armes à feut. Reprenons d'abord l'histoire de la milice, dont nous avons quitté le fil vers le milieu du nèeme de l'Fancois 1º;

<sup>(1)</sup> Un jour que Henri IV a'ésait fort exposé dans une reconnaissance, · le maréchal de Biron lui tint grosses paroles , dit Cayet, en . Ini remonirant que ce n'était point aux rois de France à faire les maréchaux d'armée, · et par conséquent encore moins de charger dans la mélée.

# HUITIÈME LEÇON.

#### ART MILITAIRE

ENTRE

# LES RÈGNES DE FRANÇOIS I

#### ET DE LOUIS XIV.

S. L. Histoire de la cavalerie pendant cette période. - Les armures. qui s'étaient allégées du temps de Louis XII et de François 150. deviennent plus lourdes que jamais sous les règnes de Henri II et ile Charles IX."- La confiance qu'elles inspiraient diminue graduellement et à mesure que l'on s'assure qu'elles ne peuvent derober les comhattans aux effets des armes à feu. - Les hommes d'armes sont toujonrs nombreux durant les guerres de religion; mais ils ue sont plus snivis de cet accessoire qu'ils avaient encore sous François I'r. - La lance disparait sous le règne de Henri IV. - La eavalerie adopte l'usage des armes à seu. - Cette mesure entrave les progrès de l'art. - Louis XIII organise la cavalerie en régimens. - Les Français commencent à se former en escadrons sous le règne de Henri II. - Ce prince angmente la cavalerie kigère. - Des reitres, des carabins, des arcoulets et des are quebusiers à cheval ou deagons. - Manière habituelle do combottre de la cavalerie pendant cette période. - S. II. François I'er organise des corps d'infanterie sous le nom de légions. - Détails de cette organisation. Les armes à feu n'y sont comprises que pour un tiers. - Ce projet ne reçoit qu'un commencement d'éxécution. - Les légions sont dissoutes et l'on en revient au système des bandes. - Henri II forme de nonvelles légions vers la fin de son règne; elles recoivent le nom de régimens sons celui de Charles IX .- Les piquiers portent des armes défensives ; les ar-

melusiers n'en font point mage. - La proportion des arm fen va toujours croissant. - C. III. Sur la tactique élémentaire et les exercices. - Nous n'ayons point imité les Suisses. - Les Francais, ainsi que les Romains montrèrent toujours nne grande rénnguance ponr les gros batsillons. - Manière de so, former de l'infanterie. - C. IV. Histoire de l'artillerie: Le nombre des canons. à la suite des armées, alla tonjours en diminuant, depuis Charles VII jusqu'anx guerres de religion, où l'on en voit à peine quelques-uns sur les champs de hataille. - Canses de cette diminution de l'artillerie. - Sully resianre les finances et organise un matériel de guerre considérable. - Le désir de perfectionner les bouches à feu donne lieu aux conceptions les plus hizarres, Des le seizième siècle, les Polonais tirent à boulets rouges ; les Hollandais imaginent les mortiers et pierriers. - L'invention de l'obnsier ne remonte pas an delà du dix-septième siècle. - Le personnel de l'artillerie devient de plus en plus nombreux. - Louis XIII assimile les officiers de cette arme aux autres officiers de l'armée, ... Influence de l'usage de la poudre dans l'attaque et la défense des places. - Premiers essais des mines et du pétard. - L'art des fortifications se perfectionne sous Henri IV et sons Louis XIII. - On commence à élever des ouvragés de campagne.

L'affection pour es enveloppes métalliques, qui, depuis l'hilippe-Auguste, tensient les combattans, pour ainsi dire, hermétiquement enfermés, et dont on retrouve à peine des traces aujourd'hui, n'avait pas diminué au milieu du scizième siècle. Au contraire, les pièces de mailles et les autres pârties des anciennes armures ne garantissant pas de la halle, on se couvrit d'époisses lames de fer Battu. Chose étrages le les armes à feu, qui devient un jour faire abandonner l'unsige de tous ces moyens défensifs, produisirent d'abord un effet tellement opposé, que Lanone, qui fut un des principaux acteurs dans les vique Lanone, qui fut un des principaux acteurs dans les

guerres de la réforme (s), reproche à ses contemporains de s'être chargés d'enetumes au liéu de se couvri n'armures. Cependant, comme in l'est pás rare que l'abus d'une 
chore y fasse brusquemment renoncer, l'on ne tarda pas 
as débarrasser de tout cet appareil préservateur. Dès le 
temps de Louis XIII, les armes défensives étaient ven 
quelque sorte devenues un objet de mépris, et il en est à 
peine fait mention sous ses successours (2).

Ce que nous venons de dire se, rapporte plus particutificement à la gendarmerie. Cette milice cataphractaire, qui avait été l'aime des armées jusqu'à llenri II, et le prototype d'une organisation régulière, alla toujours en déclinant depuis le règne de Charles IX. Ce n'est pas qu'on trouve moins de compagnies d'hômmes d'armes pendant les guerres dereligion qu'auphravant, puisque ce surréoit de précaution dans la manière de se couyrir, dent se plaint Laneue, appartient à cette, époque même [5];

- (1) Yoyez le quinzième de ses discours politiques et militaires; ce morceste est instructif; le père Daniel l'a inséré dans le litre V de son Hittoire de la millée française. On ne poutra shauquer de reconnaître eu lisant que Lauoue était fort habile dans la cavalerie.
- (5) Il est à remarquer que, en genéral, les étrangera n'attendirent pas aussi long-temps que nous peur renoucez au armes défensives, ou du moins pour les allèger. Il est vrai que chez eux la proueses, cette vente éminemment chevaleresque qui, en consernant l'action individuelle, réclamoit l'usege des armures, n'ent jundais autant de crédit que parmi nous.
- (3) Les mémoires du temps et différens passages de Brantôme attettett que l'on 'était dégoûté de lourdes armures dans le cours du quinzième siècle, mais que l'on y revint datus le seizième. « Oa reprit, dit cet écrivin (Eloge de Lanone), des armures pesdates aprèts qu'on les est uquitiets pour se garantir éa armas à leu mais on ne reprit point les marteaux d'atmes et les massues, qui, depuis quelque temps ne servaient plus qu'uur gentithommes à Beca-de-Cortôn »

mais ces compagnies ne sont déjà plus constituées comme dans le principe. Les satellites forment des handes séparées; il ne reste pas un seul homme de suite à chaque gendarme. La noblesse a heaucoup perdu de son enthousiasus pour les ordonnances; elle préfère même le service de la cavalerie légère et de l'infanterie, qu'elle trouve sans doute moins pénible et moins dispendieux.

La difficulté de se procurer des chevaux propres au service de la gendarmerie, à la suite des guerres civiles. aceéléra sa décadence. Mais la mesure qui détruisit cette institution sans retour fut la suppression de la lance, de cette arme si essentielle à l'homme d'armes, et dont l'expérience de nos dernières guerres a constaté de nouveau l'utilité. Depuis l'accident arrivé à Henri II, les tournois ayant été supprimés, la noblesse commença à préférer le pistolet à la lance. Ce ne fut néanmoins que sous le règne de Henri IV que la substitution de la première de ecs armes à la seconde s'opéra complètement. Les Espagnols et Maurice de Nassau suivirent immédiatement cet exemple. Déjà les Allemands avaient remplacé le combat à la lance par l'action de seu. On s'écartait ainsi de la vraie route, puisque l'intensité de la cavelerie est tout entière dans le choc et l'usage des armes blanches, et non dans le tir peu décisif et fort incertain du pistolet ou de la carabine (1).

<sup>(</sup>i) Ce ne fat pas la fante de Lanoue, de Montgomery, de Walhausen, si l'on tomba dans des greuer qui retardicent les progrès de la carslerie, et que propage l'espagol George Basta, En adoptant l'opision de ces hommes éclairés, on etit conservé la lance, et l'on anarit va, dès la fin du actificme siècle, la cavalerie se former par petits escadrons de quarante-hait à noitante-quatre hommes, et combattre sur deux zarga : on zernit prochainement arrivé à exécuter des charges successives dout le principe est indiqué dans le Trajité

Cette erreur sur la véritable destination de la cavalerie n'était pas encore entièrement détruite au milieu du siècle dernier : peut-être fut-elle la cause principale qui s'opnosa aux progrès do la tactique pendant les nombreuses et brillantes campagnes du grand règne. En effet, tant que la cavalerie fut assujétie à faire le coup de feu, elle n'eut pas besoin de manœuvrer et de charger au galop. D'ailleurs, en sortant ainsi de sa nature, elle enlevait à l'infanterie une partio de ses attributions , et empêchait qu'on ne découvrit aussi facilement les avantages attachés à la mobilité de celle-ci. Mais une chose qui contribua surtout à rendre l'état de l'infanterie stationnaire, et qui se rattache toujours à la même cause, ce fut la création de ces combattans à pied et à cheval, connus sous le nom de dragons (1), dès le règne de Henri II. La nécessité do s'éclairer d'abord, et ensuite de porter rapidement des feux d'un point sur un autre, fit imaginer cette milice à double rôle, dans un temps où l'on ne soupconnait pas qu'on pût changer un bataillon de place après que l'action avait été engagée. On conçoit que l'invention dut paraître ingénieuse; mais elle ajournait évidemment les perfectionnemens de l'infanterie et même de la cavalerie. Nous sommes autorisé à diro, aujourd'hui que la rapidité et l'ensemble des manœuvres de la première de ces armes nous dispensent d'avoir recours aux dragons, que nos ancêtres, on les créant, avaient découvert le palliatif au lieu du remède.

En 1635, on réunit en régimens les débris de la gen-

de Walhausen; l'usage des petits escadrons eut-conduit peut-être un siècle plus tôt à des perfectionnemens qui n'ont été opérés que du temps de Frédéric II.

<sup>(1)</sup> Histoire de la milice française, tome 11, page 498.

darmorie et toutes les compagnies de cavalerie légère. Les seules ordonnances des princes et des maréchaux de France survécurent à cette organisation; la plupart ne furent réformées qu'à la paix des Pyréuées, en 165a, Louis XIV fit ainsi disparattre les derniers étaphractes, lesquols, au reste, ne portnient déjà plus les couvrecuisses et les brassards depuis Henri III.

Long temps encore nous retrouverons un corps de gendarmorie dans nos simées; toutefois cette milice sans armures et dépourvue de tous les accessoires qu'ello avait d'abord, ne conservera plus rien qui rappelle sa nature et sa destination premières.

La cavalerie française, qui avait combattu en haie (1) jusqu'au règne de Henri II, commença dès lors à se former sur plusieurs rangs. L'art ett sans' doute marché rapidement à la suite de cette innovation si l'on ávait su se renfermer-dans de justes proportions; mais il n'en fui pas ainsi : on passa d'un extrême à l'autre; on crut voir dans l'ordre profond des propriétés qui ne s'y trouvaient

(1) Si l'on en croix Montgomery, avant l'ausge des secadonus, les gendarmes, sinsi qu'e les clerna-l'égers, se formaine ntepleugéois par ranga félognés les uns des sutres, de quarante pas. Cette disposition était fort home, dit est aiteur, car si le première hair manquait d'enfoncer l'ennemi, elle pouvait se retirer à droite et à ganche, on par un des deux côtés, pour aller se railier et faire une nouvelle hair à la quene; la second lais marchait essuite contre les gendarmes ennemis, qui ne pouvaient manquer d'être en désurdre après avoir souteus la première charge; et, eç qui dait très-important, elle avait dans cette distance de quarante pas de quoi prendre carrières. C'ett cette disposition même que Walhausen voulsti que l'on reprit, mais ses conseils ne farent pas éconáés; elle devait au reste présenter plus d'un inconvieint dans ses applications.— Voyen l'Histoire de la milice par Montgomery, page 133, et le Traitl de le Walhausen, livres it, page 68.

pas i on donna la préférence aux gros escadrons, et les cinq sixièmes des combattans ne purent prendre qu'une part secondaire et tardive à l'action. Au reste, cette manière de se former ne présentait rien de fixe; c'était une ordonnance éventuelle, dont la profondeur ne se réglait souvent qu'à l'instant de charger. Nous prévenons nos lecteurs de cette circonstance, afin qu'ils ne se méprement pas sur l'origine de l'escadron, considéré connue unité de force de la cavalerie, qui ne remonte qu'au temps de Louis XIII, et dont l'organisation tactique n'épreuva de modification par la suite qu'à des époques éloignées que nous aurons soin de noter. Ce mode de formation de la cavalerie est attribué à Charles-Quint : il paraît du moins que ses généraux en essayévent à Pavic.

La cavalerie légère devint de plus en plus nombreuse à mesure que les catheriactes perdirent de leur importance. Des le règne de llenri II, nous voyons une ordonnance royale relative à cette neuvelle milice. On y fixe la force des compagnies et la solde de chacure on y distingue les anciens chovau-légers de ceux de formation récente; preuve évidente qu'il en existait du temps de François I<sup>n</sup>, ainsi que nous l'avons d'ailleurs constaté précédemment.

La même ordonnance institue un colonel général et un mestre-de-camp général de la cavalerie légère. Cos grades, ainsi que plusieurs autres dont on trouve la nomenclature et les attributions dans lo P. Daniel, existaient encore sous le règne de Louis XV.

Nous avons dit ci-dessus que la cavalerie légère et la plupart des compagnies de gendarmes avaient été formées en régimens par Louis XIII. Ces régimens se composaient de deux à quatre escadrons, et ceux ci de quatre compagnies de vingt-cinq à cinquante maîtres (1) ou cavaliers.

Chaque régiment avait son mestre-de-camp ou colonel particulier, un lieutenant-colonel, un major; et chaque compsgnie un capitaine, deux lieutenans et un cornette (a).

Déjà les rapports entre les diverses puissances étaient tels, au seizième siècle, que les inventions ou les perfectionnemens, sertout en économie militaire, passaient immédiatement d'un état dans tous les autres. Ainsi, nous primes des Allemands la formation en régimens et en escadrons peu de temps après qu'ils en curent fait l'essai. A leur tous ils nous empruntèrent, ainsi que les Espagnols, l'usage des arquèusiers à cheval ou dragons. Chose étoinante l'il semble qu'on se fût entendu dans toute l'Europa pour prescrire les feux à la cavalerie, lorsqu'on voit apparaître en même temps les retires alleunands, les carabins espagnols, les argantets et les dragons frânçais, tous armés et constitués bien plus pour faire le coup de feu que pour charger.

Les neitres ou pistoliers (3), dont il est parlé tant

<sup>(1)</sup> L'expression de maître, dont on se servait encore il n'y a pas long-temps pour désigner un cavalier, fut saus doute consacrée à l'époque où l'homme d'armes marchait suivi de ses satellités, comme un maître de ses valets.

de fois dans les Mémoires du 16° siècle se montrèrent pour la première fois en France au commencement des guerres de religion. Quelques uns servirent dans l'armée royale; mais le plus grand nombre fut envoyé par les princes protestans d'Allemagne au secours de leurs coréligionaires. Ils se formaient en gros escadrons de vingt à trente range; et, après qu'ils s'étaient approchés de l'ennemi, chaque rang, devenu successivement le premier, faisait sa décharge, et venait ensuite recharger ser armes à la queue de l'escadron. Souvent les rettres mettaient l'épée à la main et chargeaient en masse. Rien ne pouvait leur résister, disent les historiens. Ce qu'il y a de certain, ils culbutèrent plus d'une fois nos gondarmes, sinsi que le rapporte Lanque pour prouver la supériorité des escadrons sur la formation en haie.

Quoiqu'on ait dit de ces cavaliers allemands que leur assistance avait été plus à charge à ceux qui les employaient que funeste à leurs ennemis. (1), l'on s'en servit

qui, pour les řeconder dans le combat, les servis et panser leurs chevaus, relevais usus de la servisude, mais avec des formalities moins distinguées, d'autres vasans; qui, n'ayant pas le droit de montes cheval, ac combatisateur qu'à pied. On les nommais Lands-Knechs, mot composé, signifiant littéralement du pays valet ou servisure. Lorsque la chravlarie tomba, les raiter, appelée nel France relevar, rassemblés en corps plus ou moins nombrenx, composèrent la cavalerie, et les Lands-Knecht, vulgairement nomémés Lans-quentes, réunis aussi en compegnies ou régimens, formèrent cette infranței alignamente, și renomente par a valeur e toa mour pour le pillage. «Cârimoard ea Servan, Recherches sur la force de l'armée Pranceite depuis Henri IV-).

(1) Di più gravezza agli amich, che di danno a'nemici. (Mémoires de Cayet).

Sans détruire cette opinion, Montluc les dépeint comme d'excel-

cependant en France jusqu'au règne de Louis XIII, qui les enrégiments.

Les Caranas (1), dont Henri IV eut un grand nombre dans ses armées, ne compossiont pas un corps séparé de la cavalerie légère; ils on étaient comme les flanqueurs et les éclaireurs. Ils ses formaient par petits escadrons, plus profonds que larges, à la gauche des compagnies de chevau-légers. A un signal convenu, les carabins se portaient en avant et faisaient des feux successifs par rangs, à la manière des rettres, jusqu'au moment où la cavalerie s'ébranlait pour charger; ils se retiraient alors en arrière, et se préparaient à poursuivre, ou à soutenir la retraite en cas d'échec.

« Leurs armes, dit Montgomery (2), étaient une cui-« rasse échancrée à l'épaule droite, afin de mieux cou-« cher en joue; un gantelet à coude, pour la main de la « bride; un cabasset en tête; et pour armes offensives,

lens soldats. Nos gens de cheval sortsient hier sonvent, dit il, à propos da siège d'Ageu, mais ils trouvaient toujons cei relieve si si erreté alora les villages et enfermés de barrières, qu'on ne pouvair iren gagner un eux que des coaps, et tont incontient ésient 
à cheval. Als vérile ces gens-la campenten versige sons de guerre...

Ils sont plus épouvantables que nous su coubst, car on ne voit 
rien que feut elfimme. «Tomo e.5, page 33».

(1) On trouve dans le *Dictionnaire militoire* que « les carabins étaient des cavaliers espagnols (mélange de Basques et de Gascons), qui eurent lenr nom de l'armo karab dont ils usaient.

Tout instrument de goerre est appelé harab par les Arabes; mais ou peut voir aussi l'épilen de ce neun de carabins dans les mots espagnols, caras figure, et linare, biner, hire deux fois une obier, exprimant par leur réunion des combattans à double visage, ou , autrement, faisant des déclinges en avant et en arrière, à la manière des Perthes.

(1) Traité de l'ordre de la cavalèrie.

« une longue escopette de trois pieds et demi pour le « moins, et un pistolet. » Ils avaient vraisemblablement une épée, quoique cet écrivain n'en fasse pas mention.

Les cerabins formèrent des régimens séparés sous Louis XIII, et ils eurent des lors un général pour les commander. Cette milice fut supprimée par Louis XIV. Les Angoulers (il en est fait mention pour la première fois dans les Commentaires de Montluc) ne combattaient ordinairement qu'alba débandade; ils furent toujours regardés comme la partie la moins essentielle de la cavalerie légère. Cette milice irrégulière paraît avoir existé jusqu'à la formation des régimens, où elle se trouva încorporée.

« Les argoulets, dit encore Montgomery, étaient armés de même que les stradiots, excepté la tête, où ils mettaient un cabasset qui ne les empéchait pas de coucher e en joue. Leurs armes offensives étaient l'épée au côté,

a la masse à l'arçon gauche, et à droite une arquebuse de deux pieds et demi de long, dans un fourreau de cuir bouilli.

Lo P. Daniel nous apprend, à la suite de laborieuses investigations, que les premiers arquebusiers à cheval, ou paacons, furent institués por le maréchal de Brissac,

lorsqu'il commandait les armées de Henri II on Piémont.
La destination première de cette milice s'altèra progressivement par la suite, a point qu'elle n'est plus aujourd'hui qu'un intermédiaire entre la grosse cavalerie et la cavalerie légère. « On s'en servait à l'origine à peu « près comme en ce temps-ci, dit Daniel (1), c'est-à-« dire pour escorter les convois, pour battre l'estrade,

e pour harceler l'ennemi dans une retraite, pour occuper e promptement un poste où l'on ne pouvait pas fai: e mar-

(1) Il écrivait au commencement du règne de Louis XV.

- « cher assez tôt de l'infanterie; et c'est là proprement la
- « destination des dragons. Ils combattaient tantôt à pied .
- « tantôt à cheval, mais le plus souvent à pied (1); et dans " un combat, on les plaçait quelquefois dans les vides des
- a bataillons.
- « On ne les faisait point combattre en escadron ou en « bataillon serré , mais on les rangeait sur plusieurs lignes
- « éloignées les unes des autres (2), qui, après avoir fait
- leurs décharges, allaient à la queue pour recharger
- « leurs mousquets ou arquebuses, à moins qu'ils ne fuss sent pressés par l'ennemi; et obligés de mettre l'épée « à la main. »

A notre imitation, les autres puissances créèrent des dragons (3); mais partout leur rôle et leur constitution ont éprouvé, à peu de chose près, les mêmes modifications, les mêmes changemens,

Les arquebusiers à cheval, après s'être montrés nom-

- (1) L'autenr, qui ne pouvait ignorer que de son temps les dragons combattaient plus souvent à cheval qu'à pied n'aurait pas du dire d'sbord : On s'en servait à l'origine à peu près comme en ce temps-ci.
  - (2) Ceci n'existait déjà plus sous le règne de Louis XIV.
- (2) Les Hollaudais et les Allemands en firent d'abord plus que nons encore de l'infanterie à cheval; car il paraît que chez eux une partie des dragons avaient la pique en place de l'arquebuse ou du mousquet. Cet usage existait dans les troupes de l'empereur au temps de Moutécnculli. « Les dragons , dit cet bomme célèbre , ne sout antre chose que de l'infanterie à cheval srmée d'épées, de demi-piques,
- et de monsquets plus courts et plus légers que les autres. Ils sont fort bons ponr se saisir d'un poste en diligence, et ponr prévenir · l'eunemi dans un passage. On leur donne pour ecla des hoyanx et
- · des pelles. On les met à cheval dans les vides des bataillons, afin de tirer de là par-dessus l'infanterie. Ailleurs, ils combattent d'or-
- dinsire à pied. »

breux dans les armées de Henri II et des rois ses fils (1), diminuèrent tout à coup sous Henri IV; ils furent même, à ce qu'il paraît, compèlement supprimés à l'issue du siège de la Rochelle. Toutefois cette suppression ne fut que momentanée, car on retrouve bientôt après un régiment de dragons de Richelieu, fort de douze cents hommes, et plusieurs autres encore. Ce n'est, au reste, qu'après la paix des Pyrénées que nous verrons cetté milice en grande estime.

Voici quelle fut le plus habituellement la manière de combattre de la cavalerie, au seisième siècle : les arquebusiers et les autres cavaliers pourvus d'armes à feu précédaient les lances; celles-ci étaient soutenues par les cuirasses ou chevau-légres, d'errière lesquels venaient encore des arquebusiers. Il est facile de se rendre compte de cette ordonnance : les premiers arquebusiers facilitaient l'action de la gendarmorie en éclaircissant les rouge ennomis par des décharges continuelles ; les gros escadrons de cavalerie, que leurs armes et leur pesanteur no rendaient pas propres au choc, n'arrivaient que pour achever ce que les gendarmes avaient commencé , et prendre part à la môlée. Les demiers arquebusiers étaient desjinés à poursuivre, on à former l'arrière-garde en cas de retraite.

### S. II.

François la pour ne pas être à la merci d'étrangers capricieux et exigeans, résolut de se débarrasser d'une partie de ceux qu'il avait à son service, et de discipliner

<sup>(</sup>t) II en ési sonveni parlé dans Brantome, el plus souveni encore dans les Comméntaires de Montiuc.

les Français à la manière des Suisses, qui jouissaient toujours d'une grande réputation. Après avoir long-temps hésité sur le choix de l'organisation qu'il donnerait à son infanterie, il se décida enfin à la rapprocher de celle des Romains.

Toutefois, il ne faut pas chercher une analogie parfaite, no fitt-ce que sous le rapport administratif, entre le corps de six mille fintassins au quel François I<sup>1</sup> donna le nom de tégion, et la légion romaine, de quelque épeque que ce soit : il entrait dans la composition de celle-ci de la cavalerie et quatre ordres de gens de pied; la première, d'ailleurs sans cavalerie e, ne comprenaît que trois classes de fantassins, savoir : des piquiers, des hallebardiers et des arquebusiers (1). La force et le nombre de subdivisions de l'une et de l'autre établissent entre elles une différence encore plus grande. Sous le rapport tactique, il n'y a aucun rapprochement à faire ; les Romains avaient un corps élémentaire, une unité de force, et un mode invariable de formation qu'on ne trouve pas dans les armées modernes savant le règne de Louis XIII.

Les trois classes de soldats dont nous venons de parler concouraient, à peu près en nombre égal, à former la légion de François I<sup>11</sup>; ce qui donne lieu de remarquer que les armes à feu étaient encore considérées comme un accessoire.

Chaque légion se partageait en six bandes de mille hommes, et il entrait dans la composition de chacque d'elles la même proportion de piquiers, de hallebardiers et d'arquebusiers.

<sup>(1)</sup> Les arquebuses avaient été introduites dans nos armées en 1521, en Italie; et l'institution des légions ne remonte qu'en 1534. (Montluc et Dubellay.)

Il y avait, pour commander chaque bande, un capitaine, deux lieutenans, deux enseignes et dix centeniers. Ceux ci, préposés à la conduite de cent hommes, étaient vraisemblablement officiers de rang. Les arquebusiers, devant fréquemment combattre détachés, ou cu nefairas perdus, avaient, pour eux seuls, l'un des lieutenans et son enseigne, quoiqu'ils ne formassent que lo tiers de la troupe.

Six sergens (1) et plusieurs autres bas-officiers secondaient le centenier dans l'administration et le commandement de ses cent hommes. Enfin, la bande entière marchait et se ralliait au son de quatre tambours et de deux fifres.

La légion entière était commandée par l'un des six capi-

(i) Il est bon de dire qu'ilty avait alors dans les armées une autre espèce de sergenç que les has-efficient ont il est il question. Cesselà espetaient zergens généraux, on simplement segons de bataille; ils jonissient d'une haute considération, et leurs stributionsétaient font étendues. Brantome trace simi leur service en parlant de latuille de Cérisoles (Discours sur les colonels: « Le sergeut-unijer, « na pour parler à l'uncienne mode, le sergent de batille est à cheval pour siler par les rangs (ceci parsit indiquer qu'on se formait à rangs ouverts à la manière des Anciens), par le devant, par le derrière et par les côtés on silei, sfin de mettre promptement ordre à ce qui est obsessions.

Il suit de là que le sergent de abraille était un side-maréchal-decump. Divers documens recueillis par le P. Daniel strestent que la surgiellance de cet afficier d'atsemplor s'étendait en même temps sur l'infanferie et sur la evaletie; qu'il cammandait en l'absence da s'agachal-de-camp; qu'il suit séance dans le conseil; qu'il possiti visiler les troupés dans les garnisons et passer des revues. La même charge arissif dans les armées d'Allenague et d'Elangapes; elle fut luftedimée au Francé ven l'épaque de la pain des Pyrénées. taines, qui prenait dès lors le titre de colonel (1), ou par tout autre officier, au choix du roi.

Les légions devaient être au nombre de sept, et porter les noms des provinces où elles seraient levées.

Ge projet, qui cût dispensé la France d'avoir recours aux étrangers et aux aventuriers (a), no fut jamais complètement exécuté. Il y a plus, c'est qu'on ne tarda pas à en revenir à l'ancien usage des bandes ou compagnies séparées, de deux à trois cents hommes.

Bien qu'il ne paraisse pas que François Ier se fût borné à copier servilement les Suisses (3), comme avaient fait les Espagnols et les Allemands, son projet d'organisation comportait néanmoins des subdivisions encore trop fortes. trop lourdes et trop compassées pour s'adapter aux mœurs et au caractère audacieux et chevaleresque de la nation, qui ne s'astreint pas volontiers aux encadremens tactiques et aux formes d'une discipline exacte : aussi, voyonsnous que ce projet sut bien vite sacrisié au système des bandes et à l'usage toujours ascendant des armes à feu. Il se peut que nous nous sovons trompé; mais nous avons cru entrevoir dans cet éloignement des Français pour les gros bataillons, ct dans leur affection toujours croissante pour les armes propres aux terrains irréguliers, la principale cause des progrès que fit l'art entre les mains de Coligny et de Henri IV.

Cependant, malgré la conformité de ce système de

<sup>(1)</sup> C'est pour la première fois qu'il est fait mention de ce titre dans les armées françaises,

<sup>(</sup>a) Voyez ce que nous svons dit des sventuriers dans une des notes de la leçon précédente.

<sup>(3)</sup> Le terme de légion apparaîtrait-il dans la nomenclature militaire de François I<sup>er</sup>, si, satisfait des organisations suisses, ce princé s'était horné à les copier?

bandes isolées avec le caractère de la nation et les intentions des capitaines qui répugnaient à admettre une autorité supérieure, la réflexion ne tarda pas à conseiller d'en revenir à grouper plusieurs bandes ensemble, sous la conduite et l'administration d'un chef unique, afin de rendre plus prompte, plus régulière, et par conséquent plus décisive, l'action des combattans. Des hommes de la trempe des Brissac, des Coligny, des Montluc, joignant un grand sens à beaucoup d'expérience et d'observation, ne pouvaient manquer de découvrir, d'apprécier et de faire ressortir les avantages d'une plus grande concentration du commandement; et ce fut sans doute d'après leurs avis que, vers la fin de son règne, Henri II fit revivre, à certains égards, l'organisation légionnaire de son prédécesseur. Mais les nouveaux corps, après avoir porté comme auparavant le nom de légions, reçurent celui de régimens sous Charles IX (1).

Co n'est pas qu'il y eût entre les élémens de ces premiers régimens ces rapports intimes et journaliers, co contact de tous les instans, qui, donnant aujourd'hui à ces grandes familles militaires un même degré d'instruction, un même esprit, une même volonté, les transforment en des casembles aussi imposans que réguliers;

(1) Déjà, sous le ràgne de Henri II, on donant quedquedois, à l'imitation des Allemands, le nom é régiment la réunion de plusieurs handes ou compagnies. Montlue (Commentairer, livre 17) se sert de cette expression en parlant des sept enveignes à la tête derquels il alla an secours de Corbie en 1558. Commo la diversité des noms ne change pas la nature des choses, on peut très-bien reparder l'institution des légions de Henri II comme l'origine des régimens, d'autant que jusqu'au règne de Louis XIV, l'organisation de ceu-ci ne différa nullement de celle des premières, sice n'est toutélois que l'on secrit le nombre des compagnies par régiment, en mêmb temps que l'on réducit la force des compagnies par régiment, en mêmb temps que l'on réducit la force des compagnies.

et peut-être qu'on ne citerait pas, avant le règne de Louis XIII, un seul exemple où toutes les compagnies d'un même régiment aient campé ou combattu l'une à côté de l'autre : mais, si imparfaites que fussent ces premières organisations, elles étaient un grand pas vers le but, par cela seul qu'elles établissaient et propagasient le principe de la réunion en corps d'un nombre plus ou moins grand de bandes ou de compagnies.

Le nombre des régimens ne fut pas considérable jusqu'au règne de Louis XIII. D'ailleurs la plupart de cuxqu'on entretenait durant la guerre étaient licenciés à la paix. En général, on ne conserva en permanence que les régimens qui avaient été formés des débris de sanciennes bandes créées par Louis XII et par François I\*\*; on les appelait ses vieux corps (1) pour les distinguer des troupes de nouvelle levée.

. La force et le nombre des compagnies dont se composaient ces premiers régimens variaient beaucoup. Quelquefois réduits aux seules compagnies-colonelles (2), en

(s) Ils étaient an nombre de quatre (Picardie, Champague, Nivarre et Piémont), indépendamment du régiment des gardes, formé après la batielle de Dreux, par le fament Chari, è conau dans les Mémoires de Montluc. Les régimens de Normandie et de la Marine, créés au commencement du règne de Louis XIII, firent aussi partie des vieux consp., Élitaire de la militée françaite, livre 11.)

(a) Chaque colonel ou mestre-de-camp (cr a noms sont synonymes)
d'infanterie ou de cavalerie, avait dans on régiment as compagnie
particulière, qui était dite compagnie-colonelle. Les colonels-géneraux avaient parcillement pour leur compte particulière une compagnie dans tous ou presque tous les régimens de leur arme. Celte prérogative était une suite de l'importance qu'on attachait précédemment au commandement d'aue compagnie et au tire de capitaine. On retrouve des traces de cet usage jusque sous le règne de
Louis XVI. temps de paix, ces corps présentaient souvent un effectif de trois à quatre mille hommes sur le pied de guerre.

L'infanterie n'eut pas plutôt éprouvé les effets de l'arquebuse qu'il s'opéra des changemens dans son armure. On conserva la salade ou cabasset des francs-archers pour se couvrir la tête; mais la jaque de peau de cerf fut abandonnée, et remplacée par un corselet, formé de deux demi-cuirasses, une pour le devant, l'autre pour le derrière : on y joignit des brassards pour garantir le haut du bras, et des tassettes pour préserver la cuisse. La rondache était aussi une pièce défensive essentielle, ainsi qu'on le remarque en parcourant les Commentaires de Montluc. Au reste, l'usage de ce petit bonclier, qui ne servait guère qu'aux chefs, disparut entièrement pendant les guerres de religion. Daniel prétend que Louis XIII fut dans l'intention de restituer les boucliers à l'infanterie. mais que ce projet n'eut pas de suite. Toutefois, soit qu'on les eût repris après les avoir quittés, il paraîtrait qu'en s'en serait encore servi, pour la dernière fois, il est vrai, au siège de la petite ville de Royan en 1621.

. Ces précautions extraordinaires dans la manière de se couvrir se rapportent plus parlieulierement à la période comprise entre François 1<sup>st</sup> et Henri III; sous le règno de ce dernier, le fantassin ne portait plus que le hallecret, sorte de juste-au-corps fabriqué de lames de fer superposées en forme d'écailles, avec des tassettes et des avant-bras.

Dès l'introduction des armes à feu portatives, les arquehusiers et, après eux, les mousquetaires (1) furent

<sup>(1)</sup> Les mousquets ne devinrent d'un grand usage que du temps de Charles IX; nous ne les adoptames qu'après que le duc d'Albe les eut introduits dans les armées de Philippe II, lorsqu'il vint

dispensés de porter la cuirasse, comme destinés à un service où tout devait être sacrissé à l'agilité; mais on o fut toujours dans l'opinion que les piquiers, appelés à combattre de près et en ordre compacte, devaient se couvrir d'armes défensives.

Le caractère français ne s'accommodait déjà plus des armures, car Lanoue nous apprend (1) qu'il n'était pas aussi facile de trouver des piquiers que des arquebusiers. Ccux là, cependant, ont continué de porter le hallecret et la salade jusqu'à l'avénement de Louis XIV au trône et même au-delà; mais il est vrai qu'on était obligé de leur donner un supplément de solde; et c'est même pour cette raison qu'on les voit souvent désignés sous la dénomination de doubles-payes.

Le piquier, dit Mauvillon (2), garda le corselet non a pas contre le coup de feu, mais malgré le coup de « feu; et s'ils se conservèrent, lui et son armure, si long-« temps dans les armées, ce fut par l'altachement na « turel que les hommes ont pour leurs anciens usages, et surtout parce que la nature des choses, qui veut « qu'on oppose arme à arme, et qui faisait tirer le

« mousquetaire contre le mousquetaire plutôt que contre « le piquier, avait rendu l'effet du feu moins sensible « au dernier.

commander dans les Pays-Bas, 2567. (Brantôme, Eloge du duo d' Albe.)

Les mousquets furent en général d'un plus fort calibre que les arquebuses. Walhausen, après avoir fait observer que ceux dont on se servait en Allemague étaient beaucoup trop lourds, propose de les faire du calibre de dix balles par livre. (Livre 1, chapitre 11.)

(1) Treizième discours, page 267.

(2) Essai sur l'influence de la poudre à canon dans la guerre moderne, page 12.

La proportiou des armes à feu alla toujours croissant; après avoir été d'un tiers sous François I<sup>n</sup>; elle fut de la moitié pendant les guerres civiles, et des deux tiers sous Louis XIII et une partie du règne de Louis XIV,

# S. 111.

Les écrivains du seizième siècle ne fournissent rien de bien satisfaisant sur la tactique élémentaire et sur l'éducation des troupes. Peut-être sont-ils, sous ce rapport,. encore plus obscurs que les Anciens. Il semble au reste que de tout temps l'on se soit dit: « La discipline , l'armement, la formation et le mécanisme intérieur des « divisions et subdivisions élémentaires de l'armée sont « des détails fastidieux et connus d'ailleurs de tout le « monde; élaguons ce superflu qui ne ferait que grossir et compliquer inutilement le récit des événemens mi-« litaires. » Tout cela serait fort bien pensé, si l'on ne devait écrire que pour les contemporains; mais du moment où l'on a pour but d'instruire la postérité, et tout écrivain doit y tendre, il faut que l'histoire soit accompagnée de documens et de notes pour l'intelligence des détails, ou que l'on ait la certitude que des écrits dogmatiques et spéciaux, tels que nos règlemens et nos théories modernes, en tiendront lieu.

Le livre de Montlue, fort instructif à certains égards, cut été appelé à plus juste titre le bréviaire des gens de guerre (1), si l'on y trouvait ces renseignemens; el nous n'en serions pas réduits, à la suite de longues recherches,

<sup>(</sup>i) C'est le nom, que donnsit Henri IV aux Commentaires de Montluc.

à ne former que des conjectures sur une foule de détails intéressans; et particulièrement sur le mélange des piques et des mousquets.

Les méthodes des Anciens étaient connuos: Machiavel les avait reproduites. Strozzi, Ludovie do Nassau (1) et plusieurs autres capitaines, au rapport de Brantôme, étaient versés dans la tactique des Grecs et des Romains. Juste-Lipso enfin venait de publier ses Commentaires sur Tacite et sur la légion. Ce retour vers les Aneiens et l'empressement que l'on mit à connaître leurs pratiques. ne dénotent-ils pas l'intention de les imiter? Ne semble, t-il pas d'ailleurs, lorsqu'on voit l'attention se porter constamment sur les Romains, que trouvant les bataillons suisses trop compactes et trop lourds, on s'efforçat d'arriver à la légion. Nous adoptâmes la pique, mais nous n'imitâmes jamais les Suisses dans l'organisation des masses; peut-être n'aurions-nous pu y parcenir : les Francais ne se seraient pas mieux accommodés que les Romains d'une ordonnance qui ne se prêtait qu'à une défensive absolue et à des combats de pied ferme. Quelles qu'en soient les causes, les mœurs ou le climat, il leur faut du mouvement; les flegmatiques Germains n'éprouvent pas le même besoin et consentent volontiers à rester immobiles.

Il y à en este apsis loin de nos bandes aux gros bataillons dunt nous venous de parler, que de la colocte à la phalange. On n'a qu'à parcourir les mémoires du sgizieme siècle, et l'on verra qu'ils agit toujours d'anfanz perdux, de petites troupes mobiles et propres à l'ossensive; et qu'il n'y a de lourdo insotterio dans nos armées

<sup>(</sup>s) Il commandait le corps de bataille des protestans à Montcontour.

que les mercensires étrangers (1). Nous accordions la préférence à l'ordre profond; ainsi que l'indique La-noue (2), mais nous a llions jamsis au-della de dix rangs, tandis, que les Espagnols tensient toujours à la tactique auisse, et que les Allemands ses formaient en terzies, ceta-dire en gros carrés pleins (3). Get ne conclut rien encore en faveur de la question que nous avois élevée; mais nous ne sommes pas fâché d'érailler des présent la sagacité de nos locteurs, et de les préparer à reconnaître, que si les étrangers furent les premiers à réorganier des miasses, nous leur enseignâmes à les rendre mobiles et à tirer parti des armes à feu.

Sans doute nos capitaines du seizième siècle laissèrent des proportions, des rapports fixer, des règles à moitre copérédence rauns las l'en jetterent pas moiss les fondemensde la tactique moderne, puisqu'ils surent allier la force à la mobilité, et combattre sur toutes fortes de terrains [4]. Toutefois, il leur était difficile de faire davantage. Si la guerre est indispensable au développement des hautes

<sup>(1)</sup> Les Ronains faissient prénièment, le contraire, et ils assient raison, mais êts étilent, de le milleu deuplette siècle, les finances changemens opérés par l'invention de la poudre, qu'ils servent à justifier un usage absolument opposé. Il fallait qu'il y est comme une sorte de ympathic entre ces changemens et le cractere français, car la assion les adopts tout d'abord avec enthousisme, et pluots par instinct que par réfersion. Pour être quelque peu lèger, notre caracter en e nous en conduisit pas moinis droit au but dons cette occasion, et l'art lui dit ses premiers progrès.

(3) à Si l'on billiat, dit-il-à, un capitaise mille correlets pour

<sup>(3),</sup> so the unaist, unrise un capitaine mile corrected pour mettre can bataille, et qu'il n'en fit que deux ou trois range, les e goujats des soldats se moqueraient de lui : parce que la raison vent qu'un bataillon ait sa convenable épaisseur. « (XV discours.) (3) Voyez plus loin le récit de la bataille de Breitenfeld.

<sup>(4)</sup> Voyez la Leçon suivante.

parties de l'art, militaire, les détails ne se perfectionnent que pendant la paix. Goligny et les autres chefs de la résogne pouvaient apporter, et apportèrent en effet beaucoup de talent et de réflexion dans l'emploi des masses; mais il n'était pas en leur pouvoir de mettre de la méthode dans l'organisation et les exercices de ces masses, puisqu'ils ne les avaient entre les mains qu'au moment de la guerre. D'allieurs, ce n'était pas avec des auxiliaires étrangers, attirés par l'appât du pillage (1), et des Français destinés à jouer un rôle secondaire, qu'on pouvait arriver à crêre une toxique réquière.

Pans l'armée royale, d'autres causex contrariaient peutétre plus fortement encore l'introduction d'un mode invariable de formation et de manœuvres basé ur la nature et les effets des armés en usage. Le délabrement des finances s'opposait à l'entretien des troupes durant la paix, et par conséquent à des essais, sans lesquels on no parvient point à perfectionner. L'imprévoyance de la cour, et la mésintelligence, des-généraux, plus occupés d'intrigues que d'amélorations utiles, queique plusieurs es soient imontrés habites sur les champs de bataille, entravaient tous les progrès. Il est vrai que, des son origine, le réginent des gardes, le seul que a stiegnissent poins les réformes à la paix, fut astreint à certaine exercices; mais on he voit pas qu'il en soit résult à cum avantage réel pour la tactique élémentaire de l'infanterier.

If no faut pas conclure de cette remarque que l'on fut absolument dépourru do procédés pour ranger les troupes et pour les faire mouvoir. Toutefois, l'absence d'ordonnances régulatrices et de règlemens écrits laissant une plus grande latitude aux chofs, chacun d'eux se créait

<sup>(</sup>s) Les lansquenets et les reitres

une manière particulière de voir et de tirer parti de sa troupe : néanmoins ils ne s'écartaient jamais beaucoup des pratiques usuelles. C'est aiusi qu'à Cérisoles , Montluc, dont l'esprit fut toujours tendu vers les inventions et les ruses de tout genre , placa , contre la coutume . un .. rang d'arquebusiers derrière le premier rang de piquiers, pour tuer, disait-il, tous les capitaines espagnols; il se tronva que ceux-ci en avaient fait autant. C'était un problême important à résoudre que celui du mélange des piques et des mousquets; on s'en occupa beaucoup, mais assez infructueusement jusqu'au milieu du dix-septième siècle (1). Au reste, on ne devait arriver à la solution complète de la question qu'en adoptant le fusil et la basonnette; puisque, alors, le piquier et le mousquetaire se trouvant confondus, le nouveau fantassin pût, dans tous les cas, se passer d'une protection étrangère.

Voici ce que nos recherches nous ont appris sur la manière dont l'infanterie se rangenit le plus habituellement. Les piquiers formaient des batsillons de dix hommes de profondeur su plus. On devait pouvoir passer entre les files et les rangs, sinsi que nous l'avons noté ci-dessus, d'après Brantoner Au rapport de Walhausen, les intervalles et les distances étaient été deux pas dans

<sup>(1)</sup> La maniere peu judiciense dont Walstein employa sea pignejera à Lutzen, en les enfermant au milleu de gros batsillons de mousquetaires, semble prouver qu'à cette époque (163a), les Allemands n'aveient encore ancun procédé raisonnable pour amalgamer ces deux outres de funtaismis. Veyve; le Tratté de la colonne de Folad.

On reconsuit su reste dans cette disposițiou un de ces nombreux ordere de bataille dont, à l'imitation d'Elien, Wellbausen a rempli son ouvrage; mais toutefois, avec plus de discernement que le tacricien grec; car il n'admet en géhéral que des figures rectangulaires, en croix et que chiquier.

les troupes hollandaises et allemandes : on suivait en cela l'usage des Anciens. Quant aux mousquetaires, tantôt on les voit combattre dispersés à la manière des vélites. tantôt en ordonnance à droite et à gauche des piquiers, sur huit ou dix rangs; quelquefois ils précèdent la cavalerie ou marchent dans les intervalles des escadrons, comme on le remarque dans les ordres de bataille de Coligny et de Henri IV. Les feux s'exécutaient successivement, c'est-à-dire que chaque rang ne tirait qu'après que tous ceux placés en avant l'avaient démasqué, soit en mettant le genou à terre, soit en passant à la queue de l'ordonnance. Dans le premier cas, on gagnait du temps en commençant la manœuvre par le dernier rang, car les hommes restant debout après avoir tiré, avaient plus de facilité pour charger les armes. Cet usage durera pendant une grande partie du règne de Louis XIV.

# S. IV.

# ARTILLERIE ET FORTIFICATIONS.

Le nombre des bouches à fœu à la suite des armées, olla toujours en diminuant depuis Charles VIII (1) jusqu'aux guerres de religion, où l'on en voit à peine figuere quelques-unes sur les champs de bataille. Pourquoi cette diminuition de l'artiilerie? Etait-elle l'effet de nouveaux progrès de l'art qui, repoussant tout matériel préjudiciable à la rapidité et à l'ensemble, des mouvemens, n'admet qu'une partie mesurée de cet accessoire, dont l'utilité, toutfois , doit plus que compenser tous les frais

<sup>(1)</sup> On n'a pas oublié que ce prince avait une immense quantité d'artillerie dans son expédition de Naples.

et tous les inconvéniens qu'elle entraîne? Sans doute on peut croire que, sentant la nécessité d'alléger les armées, on sacrifia à la mobilité des agens qui augmentaient singulièrement les embarras (1), et dont on ne savait pas encore tirer un graud parti. La succession des faits, depuis la fin du règne de François Ia, rend cette opinion très-vraisemblable. En effet, nous eûmes une grande quantité de cavalerie légère; nous accrûmes la proportion des armes à feu, de ces armes qui devaient un jour donner une inconcevable activité aux opérations, et faire ressortir l'influence du terrain dans les combats; enfin , dans toutes nos organisations, nous imitâmes bien plus les Romains que les Grecs. Mais cette sobriété progressive dans l'usage du canon ne fut-elle pas aussi, et plus encore peut-être, la conséquence de la situation critique où se trouva la France sous les successeurs de Charles VIII? L'importance qu'on attachait alors à la conservation de, la moindre bicoque, du plus petit donjon, ne dut-elle pas faire resserrer une grande partie de l'artillerie dans les forteresses pendant la guerre presque toujours défensive que nous cômes à soutenir contre Charles-Quint et Philippe II? La même cause n'agit-elle pas avec plus d'énergie encore dans le cours des guerres de religion, où il fallut non-sculement armer les frontières, mais aussi

<sup>(1)</sup> Indépendamment de l'énorme polds des pièces et des s'flûs, la surisce de Blerope n'ésit pa sillonnée de cette gonisité de routes et de casuax qui de nos jones facilitent le transport du méferiel et les monremes des troppes. L'estillère, qui depuis sos origine eté l'instrument par excellence de la défense et metont de l'attique des places, u'est devenue d'un grand effet dans les batailles que depuis l'auga de l'obas et des carontes à balles, qui sont des invan-tions postérieures au sérième s'étels. Il résulait de le un moiff de plus pour défennier nou senfrème s'entreluire l'emploi du canon.

tous les points de la surface du royaume susceptibles d'être défendus. D'un autre côté, it était impossible aux protestans do se créer un matériel nombreux; en temps de paix la cour épiait leurs démarches et la fabrication d'un seul canon, dans les villes de leur parti, anrait été considérée comme un acte d'hostilité, D'ailleurs , obligés qu'ils étaient de se réunir spontanément, de se diviser, de surprendre leurs adversaires, et d'éviter les surprises, en un mot, d'opérer avec célérité sur toute sorte de terrains, ils devaient attacher peu de prix à un matériel qu'il ent fallu abandonner dès les premiers jours d'entrée en campagne. L'esprit dont Condé, Coligny et Henri IV surent animer les méchantes troupes qu'ils avaient sous leurs ordres leur répondait plus sûrement du succès d'une affaire que quelques coups de canon peu meurtriers; et il est vraisemblable que ces chess habiles ne considérajent les quatre où cinq pièces que l'on voit à la suite de leurs petites armées, que comme un accessoire destiné principalement à l'attaque de points qu'ils avaient intérêt de forcer, ou à la défense d'un défilé, d'un passage de rivière, etc., etc. L'armée royale ne pouvait espércr de joindre de tels adversaires qu'en adoptant leur système de guerre, et par conséquent en renoncant à son tour à trainer beaucoup d'artillerie : c'est ce qu'elle fit.

Sully, devenu surintendant des finances et grandmattre de l'artitlerie (1), après l'avènement de Ilenri IV au trône, établit un si bel ordre dans l'administration des revenus du royaume et du matériel de la guerre, qu'en moins de douze ans le roi put compter dans ses

<sup>(1)</sup> Il sut pourvu de la première de ces charges en 1598, et de la seconde en 1599, après la mort d'Antoine d'Estrée, marquis de Cœuvres.

coffres uno économie de trente-six millions six cent millo francs (près de quatre-vingt-dix millions d'aujourd'hui), et, dans sea srenaux, quatre cents houches à fen de quatre calibres différens, avec tous leurs accessoires; deux cent millo projectiles, deux millions de livres de poudre, un attirail de voitures proportionné, une immense quantité d'outils, et soixante-seize mille armée à l'usage de l'infanterie ou de la cavalerie (t). L'armée qu'il destinait contre la maison d'Autriche devait être pourvue de cinquante canons, sans compter ceux de sea alliés (s). C'est de cette feoque q'u'il convient de faire dater l'importance que l'artillerie s'est progressirement acquise, et qu'elle paraît devoir conserver long-temps encore.

Il serait curieux de passer en revue les inventions sin, guilières qu'a suggérées le désir de perfectionner les bouches à feu; tantôt ce sont des carons accolés dans une masse unique, qu'une seule lumière fait partir à la fois; tantôt on veut introduire la charge par la culasse, Pom-

<sup>(1)</sup> Voyez les étais présentés au roi , le 1°s janvier 1610, insérés au chapitre xz du 111° tome des Economies royales, politiques et militaires.

<sup>(2) «</sup> Une nombreuse armée française, dit Schiller, à propos des projet de Heari IV coutre la Maino d'Autriche, commande par le poi en personne, devait e joinder aux le Hin aux troupes de l'Union, et commencer par favorier la conquêté de tentale pays de faitiers, evuite, rémine aux Allemands, marcher en Halle (où la Savoie, Venise et le pape l'attendaient avec de puissans accour) pour y reuvercer tous les trônce espagnols. Ette armée victorieuxe devait pénétrer de la Lombardie dans les pays héréditures de la maison de Haphourg y et de la favorisée par la récolte genérale des professions, rompre le resperse de l'Autrichien daux les états d'Allemagne, en Hongrie, en Bolelme et en Transylvanie. » (Cutère de tente ant, livre "i").

pee Tergon fixe aux deux houts d'une pièce de hois, qui tourne sur un axe, deux canons tellement placés, que le recut dell'un met l'autre en batterie, Egrard de Barle-Due ne conserve qu'une roue à l'affût, qui pivote autour d'un poteau, sur féquel tient et roule l'extrémité de l'essieu opposée à la roue.

Vers la fin du seizième siècle, les Polonais conçoivent. et réalisent l'idée bizarre et terrible de tirer à boulets rouges (1).

Il est à remarquer qu'on songea de bonne heure à substituer au tir, horizontal le tir de bas en hout, afin de plonger dans l'intérieur des ouvrages, d'écraser et de mettre en feu les édifices. De la l'usage des pierriers et des mortiers, dont quelques écrivains attribuent l'invention à Mahomet II. Ce qu'il ya de certain, c'est que ce conquérant fit couler plusieurs enormes pièces pour ceraser les édifices de Constantinople.

Eu 1572, Valturus proposa de lancer, avec une sorte de mortier, des globes d'airain remplis de péudre. Seize ans après, un artificien de Vanloo brîla Wealtendonch, en y jettant des bombes (a). On reconte qu'un essai parceil venait d'être foit au siège de Berg-op-Zoom. Ge ne fut toutefois que vers la fin du règne de Louis XIII que les Français pratiquèrent cet art avec qualque succès, e

L'invention de l'haubitze ou obusier ne remonte pas au-delà du dix-septième siècle (5), ainsi que l'usage des

<sup>(1)</sup> Histoire du corps du génie. — Suivant plunieur écrivains, on aurait employé pour la première fois le tir à boulet rouge qu'en 1675, devant Stralsund; mais la version la plus générale est que ce fut le roi de Pologne, Etienne Battory, qui, le premier, en fit l'essai en 1575.

<sup>(1)</sup> Sirada , page 153.

<sup>(3)</sup> Cette invention appartient aux Hollandais. Les obusiers que

mortiers de petit calibre destinés à lancer des projectiles

Nous avons peu de choses à dire sur le personnel de l'artillerie durant la période comprise entre François le et Louis XIV.

On n'a pas oublié que le titre de grand-mattre de l'artillerie subsistera jusqu'au milieu du dix huitième siècle (s). Henri IV fit de cet office une charge de la couronne en faveur de Sully.

Plusicus édits rendus de 1552 à 1656, établissent successivement, sous le grand-mattre de l'artillerie, un licutenant, des licutenant provinciaux, un surintendant des poutires et sulpetres, un commissaire général, et des commissaires provinciaux d'artillerie. Sous Louis XIII, les officiers d'artillerie obtinrent les mêmes grades que les autres officiers de l'armée. Les premières troupes régulières et permanentes d'artillerie ne remontent qu'à Louis XIV, ainsi que nous le dirons dans la leçon suivante (5).

Il nous reste à parler de l'influence de l'usage de la poudre dans l'attaque et la défense des places.

"Ce nouvel agent" est la cause d'une révolution dans

nous leur primes à la première bațaille de Nerwinde servirent de modèles pour en fabriquer en France. Quelques historiens donnent deux obusiers à l'armée de Tilly, à la bataille de Breitenfeld.

<sup>(1)</sup> Histoire de la milice française. — Dictionnaire d'artillerie. — Dictionnaire des sièges et batailles, — Mémoires du temps. – Histoire du corps du génie, par M. Allent.

<sup>(2)</sup> Voyez neuvième Leçon.

<sup>(3)</sup> Saint-Remi; — Daniel; — Essai historique sur l'artillerse, placé à la tête de l'élat du corps, rédigé en 1777. — Art militaire, par Vigenère, chapitre xaxviii, intitulé de l'Artillerie et de ses parties; Paris, 1605.

cette branche importante de l'art de la guerre. L'assidgeant n'eut pas pluidi vu ses hélèpoles et toites ses autres
machines de charpente brisées au loin pe les nouveaux
projectiles, qu'il dut songer à modifier les procédés d'attaque suivis jusqu'alors, et à opposèr le canon au canon (1); les galeries élevées à la surface du sel ne sont
plus un abri; il creuse la terre et-jette les déblais du côté
de la place assiégée; il dirige sa route en zig-sag, de mas
nière que le prolongement de chaque boyau passo à droite
ou à gauche des outrages de la place; ces tranchées recèlent la nouvelle artillerie, qui doit ruiner les défenses et
ouvir la mursille.

Gependant l'assiégé à aperçoit que ses remparts ne sont pas propres au service du carón. La capacité des tours permet à peine d'y placer quelques pièces; on les élargit. Elles se flanquent mal; une partie de leur pourtour n'est in vue ni défendue; l'assiégeant la choisit de préférence, pour y planter ses échelles, ou y attacher le mineur côn imagine les bastions. Le terre-plein de ces derniers permet: un plus grand développement d'artillerie, et tous les points de l'enceinte reçoivent des feux de flanc.

Ces premières améliorations ne remédient pas à tous les inconvéniens : l'assiègeant peut toujours faire brèche de loin ; les parapets en maçonnerie ne protégent plus efficicoment les défenseurs, et les exposent à une gréle d'éclats de pierres, lorsque le boulet vient à les écrêter,

<sup>(1)</sup> Aucun documoju historique ne nou apprend l quelle époque, et dans quelle riconstançe le canonifut compley pouch premier fois. On lit dans Frohest d'vol. r., page 55) qu'en 1346, les Français éstim a paprochés de Quenusy, cens de l'a ville déclimérent contre raix canons et bombardes qui jetuissel grante quaronie. Ce ejement par la contra et bombardes qui jetuissel grante quaronie. Ce ejement per l'appril de l'opinion nú nous sommes, que l'assiégé fait le premire à fair usuge di Carlonie.

On approfondit les fossés, on baisse le sommet de l'escarpe, on le œuvre de masses de terro: lout cela no suffit pas encore. On entoure l'enceinte d'un glosi, et bientôt après d'un chemin couvert, dont le massif dérobe la nuraille aux coups de l'assiégeant, et l'oblige à venir, au milieu des dangers et des dificultés de toute espèce, établir ses batteries de brêche sur le bord du fossé. On craint que les portes ne soient insultées et brisées, on les masque au moyen d'un petit ravelle placé, en avant (1). Bientôt de pareils ouvrages sont distribués sur tous les fronts indistinctement. On prosique millecticanes dans les fossés. Enfin l'assiégé a recours aux nimes.

Maisi n'est plus nécessaire de saper, comme autefois, sur uno grande étendue, le pied des murailles, ou le dessous du terrain, en l'étayant avec des poutres; et ce n'est plus en brôlant ces étais qu'ou fait écrouler les terrés et les maçonneries. L'explosion de la poudre renfermée dans les Journeaux de mine fait gauter avec fraces les murs, le sol, et tout ce qu'il supporte (s). L'assiégeant's agent le premier, de ce moyen poue ouvir les hrèches, et renverser les contrescarpes. L'assiégé l'emploie à son tour pour détruire les logemens et les balteries de l'enment. Comps à la surfaçe du sol, sassiflass et défenseurs se cherehent, se combattent dans le sein de la terre, orga-

<sup>(1)</sup> Nous avons dit précédenment, dans une note, qu'une partie de ces perfectionnemens furent opérés par Maurice de Nassau, dans la guerre de l'indépendance des Pays-Bas.

<sup>(5)</sup> Pierre de Navarre, qui, de simple soldat, au service de Gênes, parvint successivemen au grade de général chez les L'appauols et cu France, réusait le premier à faire usage de la pondre pour renverse les murailles. Après de vaint essais, au siege de Céphalonie, Navare répéta l'épreuve avec un succès complet, eu 1501, pontre le château de l'Ocari, à Naples. ( Toyes Brantôme.)

nisent un siège sous un autre siège, et sous la fortification supérieure, une fortification souterraine (1).

Henri IV, également habile dans les sièges et sur les champs de bataille, surprend Cahors, en 1580, en faisant pour la première fois usage du pétard (2).

Ces inventions étaient le prélude d'autant plus certain de nouveaux progrès, que déjà tout était soumis aux règles de la géométrie et de la mécanique (3). On voit parattre des traités de fortification et des journaux de sièges fort instructifs et fort curieux, dès le règne de Henri IV. Errard de Bar-le-Duc pose sur cet art des principes dont la plupart n'ont pas vieilli. Le chevalier de Ville persectionne le tracé d'Errard, et discute avec la plus grande sagacité toutes les parties de la fortification, des mines et de la guorre des siéges. Le comte de Pagan, devenu aveugle à la suite de pénibles travaux et de glorieuses blessures, dicte le meilleur écrit qui ait paru sur le tracé bastionné avant le règne de Louis XIV. Nous verrons Vauban succèder à ces grands hommes, et bientôt l'art de la défense et surtout celui de l'attaque porté à sa perfection.

(1) Daniel; - Belidor; - Histoire du corps du génie.

(2) Mémoires de Cayet et sutres.

(3) L'émolation qui s'atabli entre les officiers du seixème siche rappals la géomérite et la mécanique dans la dominir de la gerre. Dès le semps de Henri IV, on regardat l'étude des muthématiques comme indirekasplic pour visuir dans l'en têtre des armes». Cétait qui ejeneu la rever et valifat, di logvet en partin de Chaitlio, (divièrecteur des fortificitiques, contemphala et d'amule d'Étraid, de Bar-le-Dee), et surque bisé mécande une manifermitques, aciente que les nobles qui vealent parvenir sus plus grandes chaitges milliaires doivent Ingrieurenqua vavie; il en montra les effette au siège de Chartres, en l'invention du pont qu'il de faire pour aller l'issaus des les l'estants de les rivers de les results de l'estat de l'estat de les results de l'estat de les results des

On regrette de ne ponvoir signaler tous ceux dont les noms se rattachent à quelque invention utile, depuis l'usage des nouvelles armes. Nous avons déjà cité Montluc pour le perfectionnement qu'il apporta aux tranchées devant Thionville ; sa désense de Sicnne est un exemple memorable de vigueur, de constance et d'intrépidité ; au moment où ses ressources paraissent épuisées, cet homme vraiment extraordinaire, crée, imagine, tire parti de tout et parvient, au grand étonnement de son adversaire, à retarder la capitulation de plusieurs semaines. Jusqu'au règne de llenri IV, et même de Louis XIV, la profession d'ingénieur n'est pas, comme aujourd'hui, le partage de quelques officiers choisis et destinés spécialement à cette carrière : l'homme d'armes et le fantassin s'occupent de fortification et d'artillerie; les capitaines s'entendent tous, plus ou moins, aux détails d'un siège. Qu'il nous soit permis de faire ici une réflexion dans l'intérêt de l'instruction des élèves : les corps du génie et de l'artillerie sont depuis long-temps devenus indispensables ; mais peut-être serait-il à désirer que le reste de l'armée fût moins étranger aux connaissances et aux travaux de ces deux armes qu'il l'a été généralement depuis un siècle (1).

Les sièges devenant de plus en plus meurtriers à mesure que les remparts se couvrirent d'une plus grande quantité d'artillerie. Il fallut renoncer à faire creuser les tranchées par les paysans que leurs alarmes continuelles empéchaient de travailler. Les soldats qui régardaient comme

<sup>(1)</sup> Ie femps que nous avons passe dans le corps du génie, et quielques remarques faites sur le tervice de autres armes, og campagne et dans les sieges, nous ont mis among de réveler a nos jeunes lecteurs toute l'importance de l'étude de la futification et de l'attillerie.

indigno d'eux de s'adonner-à ces sortes de travaux, ayant enfin consenti à s'en charger devant Amiens en 1597, l'on ne s'est plus départi de cet usage par la suite. Les règlemens, dont un entr'autres de 1621, ont fix à diffisrentes époques le prix de la toise courante de tranchée; mais rien de tout cela ne s'observe plus; c'est par jour et par nuit de travail que l'on paie les troupes qui exécutent les travax pendant tout la durée du siège (1).

Nous pourrions citer des exemples de camps retranchés et de fortifications de campagner nous en trouverions un assez hon nombre dans les Mémoires de Montile et dans l'Histoire des guerres de lleari IV et de Louis XII, mais ces exemples seraient de peu d'intérêt, car ce n'est qu'à dater du règne de Louis XIV qu'on voit les généraus avoir fréquemment recours aux retranchemens, et d'abord aux lignes continues, dont on varia le tracé de toutes sortes de manières.

Passons à quelques considérations relatives à l'importante question de la renaissance et des progrès de l'art militaire.



<sup>(1)</sup> Voyez, sur l'organisation et le service des pionniers au scizième siècle, le xxxviii° chapitre de l'Art militaire de Vigenère, déjà cité.

# NEUVIÈME LEÇON.

#### ART MILITAIRE

ENTRE

## LES RÈGNES DE FRANÇOIS I \*\*

#### ET DE LOUIS XIV.

S. I. Coup-d'ecil sur les organisations et sur l'état de l'art militaire après la mort de Henri IV. - Des perfectionnemens opérés par Maurice de Nassau. - Ses disciples ont enfle sa réputation et lui unt attribué des inventions qu'il tenait des capitaines français du seizième siècle. -- Avaut lui , Louis XI avait ressuscité l'usage de exercices et des camps de mauœuvres. - Il n'a point perfectionné l'attaque des places, quoiqu'il ait fait un grand nombre de siéges. - C. II. Sous le rapport des détails . Gustave 6t plus que Maurice. - Organisation et mécanisme intérieur de la brigade suédnise. -Cet élément tactique de l'armée suédnise était trop nombreux pour se prêter aux évolutions et à une surveillance exacte. - Son ordre de bataille était éminemment vicieux et compliqué. - Du duc de Rohan considéré comme écrivain militaire. - De ses organisations et de ses systèmes. - Les principes de la tactique élémentaire n'étaient pas encore irrévocablement fixés, lorsque Turenne et Montécuculli arrivèrent à la tête des armées. — S. III. Sur la conception et la direction des opérations avant le règne de Louis XIV. - La stratégie a fait peu de progrès. - On prend l'accessoire pour le principal. - Les forteresses maîtrisent le système de guerre. — L'art des batailles , qui avait fait peu de progrès jusqu'à François II, se développe tout-à-coup pendant les guerres de religion. - Réflexions et faits particuliers à l'appui de cette

opinion. — Principales batailles du seizième siècle. — §, IV. Sur l'expédition de duc de Rohan dans la Valteline. — Batailles de Nieuport, de Breitenfeld et de Lutzen. — Etat de l'arisous le rappport des marches.

## S. I.

Henri IV, avec un génie éprouvé par des difficultés de tout genre, et l'expérience de longues guerres, où il laissa peu de chose à trouver sous le rapport de la distribution et du mélange des différentes armes (1), aurait sans doute accompli l'œuvre imparfaite des Montluc, des Coligny, des Saint-André, des Lanoue, des Biron, en fixant toutes les parties de l'ordonnance, et en assuiettissant les troupes à des exercices journaliers et uniformes ; la sagesse de Sully lui en préparait les moyens; mais, un coup aussi affreux qu'imprévu atteignit le héros; et Maurice de Nassau, henreux légataire de nos grands capitaines , n'eut plus qu'à rassembler leurs doctrines éparses , pour recevoir de la postérité, trop précipitée dans son jugement, le glorieux nom de régénérateur de l'art militaire. Ses talens, il est vrai, le rendaient plus apte qu'aucun de ses contemporains à recueillir un si bel héritage (2). et grâces aux efforts de Guillaume son père (3) et des compagnons de Coligny, il se trouvait élevé à un degré

<sup>(</sup>z) Voyez la Leçon suivante.

<sup>(7)</sup> Interrogé sur les généraux de son temps, on rapporte que Henri IV plaça Maurice de Nassan immédiatement après lui. Le postérité, injuste ou mal instruite, l'a mis beaucoup plus su-dessus. ( Encyclopédie moderne, au mot Bataille.)

<sup>(3)</sup> Il devait sa fortune aux conseits de Coligny. Guillaume et ses fictres voyant leurs affaires déserpérées en Hollande, dit Lance uneuville (Histoire des princes de Nassau, page 26), vinrent se 25°

de puissance qui lui permettait de le mettre à prefit (s). Maurice était à la tête d'un peuple armé pour se soustraire au joug dejux de l'étranger, et nécessairement avide de connaître et d'appliquer des méthodes qui, en réglant son énergie, devaient abrèger la lutte et en assurer le succès. D'ailleurs, l'Europe entière commençait à épirouver le bésoin d'un système militaire fixe et régulier. Ainsi, tout conçourut à faire ressortir Maurice et à étendre sa réputation.

Le. cassp. hollandais devint donc une école où l'on se rendit de toutes parts (2). Toutefois il no fallait pasque, dans l'ellusion de leur reconnaissance pour leur mattre, les disciples de Nassau allassent jusqu'à lui attribuer des inventions (3) qu'il nous avait empruntées, et qu'il ne siin que perfectionner et appliquer (4). Nous voulons ecroire

- joindre à Caligoy; c'est alors que l'amiral lui cooseilla d'attaquer par mer des adversaires qu'il n'avait po visiocre sor terre, l'assu-rent que s'il pouveix mettre le piede en Bollaode e na Zésade, il sersit difficile de l'en chasser. Les lles étaitot en effet les seuls points qui pussent servir effeccement son opérations contre les Eanaponis, et le réque le plus air en ca sed rever».
- (1) Les débris de Jaruac et de Moncontour n'étaieot plos , mais d'autres Français les avaient remplacés daos les troupes hollandaises.
- (2) « Les Anglais, les Ecossis, les Danois, les Suédois, les Allelemands protestaos, et les Français, dit Amelot de la Housayse, « allaient faire leur apprentissage des armes sous le comte Maurice; « et les Allemaods catholique», les Italieus, les Sicilièns, les Comtois.
- les Polonais et les Espagnols, sous le marquis Ambroise Spinola;
   ainsi il sesoblait que tout le monde chrétien se fut dooné reodex-
- vous co ce petit coin de terre (les Pays-Bas) pour s'entre-battre.-(3) On n's qu'à lire avec attention les Mémoires du seizième siècle, et l'on verra qu'ils contieonent en substance, ooc-seulement les méthode attribuées à Maurice et à Gustave, mais ecocre toutes
- celles qui étaient en usage au commencement du règne de Loois XIV.
  - (4) Dans son histoire du Stathoudérat, Raynal convicot, malgré

Montgomery (1), qui dit que de son temps les seules trounes des États étaient assujéties à des exercices journaliers; mais il eût pu ajouter que l'idée de ces exercices n'avait plus alors le mérite de la nouveauté; car, indépendamment de l'exemple des Anciens ; Comines a soin de nous apprendre, au sixième livre de ses Mémoires, que Louis XI, sur la sin de son règne, sorma un camp d'exercices au Pont-de-l'Arche, où plus de vingt mille hommes furent réunis pendant plusieurs années (2); qu'on y faisait toutes sortes de manœuvres ; qu'on y observait la discipline la plus exacte, et qu'enfin l'on s'y gardait avec autant de précaution qu'en présence de l'ennemi. Le seigneur d'Esquerdes, est-il dit dans l'histoire des ducs de Bourgogne, par M. le baron de Barante, commandait cette armée, et maître Picard, bailli de Rouen, était chargé de tout ce qui concernait les vivres et les approvisionnemens (3).

son enthousiasme ponr Maurice, que les disciples de ce grand capitaine ont enflé sa réputation.

<sup>(1)</sup> Monigomery de Corboson, que nous avons déjà eité plusieurs fois, vivait du temps de Henri III et de Henri IV; il nous a laisaé nn Traité de la milice française, imprimé en 1617.

<sup>(</sup>a) It'y trouv dix mille Français, six mille Suisses, une grande partie des ordonnances et deux mille pionniers. La description pompeuse que bous a laisée Paul Jove de l'entré de Charles VIII à Rome, semble moins incroyable lorsqu'on réfléchit qu'une partie de cet troupés dévelt sovis formée novau de l'armée de ce priace.

<sup>(5)</sup> Nous a'avons pas d'autres détails sur es qui se fit au Pont-del'Arche; mais nes lecteurs tronveront jusquà un certain point à satisfigire leur carroité au vujet des cerécies de ce tenge-les, en liant dans le P. Duniel (tome s, page 377), la copie d'un manuscrit de Pannée 1/73 velatif à l'instruction des ordonnances du due de Bourégon.

Louis XI compose, ou fit composer sous ses yeux, un petit ou-

Que Maurice ait apporté plus de soin , plus de régularité que ces derniers dans la manière de discipliner et de formér les troupes qu'il soit le restaurateur de l'exercée, comme l'a dit un de ses élèves (1), nous en sommes persuadé; mais encore n'a-1: li ait que répèter dans es camps, ainsi que l'attestent les écrits de ce même disciple, que ce que nos capitainés avaient praitiqué sur les champs de bataille; qu'il ait imaginé des ouvragée setérieurs et des chemins couverts pour la défense de Bommel; qu'il se soit montré égolement habile à prondre les villes et à entourer son camp de retrainchemen (2), c'est encore ce

vange, le Rosier des guerres (il u' a été publié qu' à la fiu du rèpee de Beni IV) pour l'inturction de son fis Chirel VIII, de se trousvent planieurs mes inne judicienues, Le caractère de Louis XI est trop bien counn pour qu'il soit besoin de dire qu'il n's pas omis de resommander les strategèmes et les Causdée de joints expèces; mais il veut sansi que les troupes soient instruites; quoiqu'il ne parle pas des exercicedes D'ent-del'Arche : Car, dictil, peu de gens bien adujées sont plus dignes d'avoir victoire, que grande multitude rules sain curégement......; grande multitude est ca péril pour sa peanteur; cir elle s longue queue, c' il arrive souvent gue les enognes l'assulieup ur côté et pu d'arrière, n

La France ent à soutenir une lutte trop sérieuse et trop seive sous les regues de François IV et de Henri II, peur qu'on songett à des exercices dout ou ce connaissait pes encore toute l'importunce. Aussi l'exemple de Louis XI étnis a entirement bublié, lorsque les premières guerres civiles éclaiteeut.

(2) Un des historieus de Marice (Amelo, de la Rossavy) lui sactibue des inventions pour passer les rivieres : uous ignorona quilles pouvaieus être ces inventions; mais uous asvors que plus d'un sièlele avant la révolte des Pays-Bas, le comtede Charolais (depuis Charles-le-Teneriale) vouit applique les ropcelles que nous sirvons reuore sujourd'hui pour passer le fleures : « Il fainif nigher, dil Comines, « sept à buil pelina beteura uru' des chirocis; et plusieurs pingeripai, pitece, en intention de faire un pont ître la grivière de Seine. «

dont nous conviondrous volontiers; mais nous nous rétaérôns toujours à lo considérer commentvateur, non-seplement dans l'art des marches et des batuilles (1), mais encore dans la tactique de détail, dont il paratis être plus parliculièrement occupé en prenant Elien pour guide (2). Turenne lui-même ne reconnaît devoir à son oncle le princo d'Orange que des préceptes pour bien choisir un camp, et bien attaquer une place (5).

Est-il en effet sorti de ses mains une ordonnance ap propriéo à la nature des armes alors en usage, un système militaire un peu stable (4)? A-t-il créé des unités tactiques divisibles et llexibles (3), et substitué aux mou-

L'ussge des pontons de cuivre ne remonte d'ailleurs qu'à Lonis XIV, et ce fut Martinet qui les invents.

Quoique Maurice se soit immorthisé dans un grand numbre de sièges, on ne voit expendant pas qu'il sit avanch Prit de l'attagra-Avant lai Munthuc (au siège de Thinaville) avait imsginé de faire, d divite et à gauche de la tranchée des retours on places d'arnies, et d'y lagge des suppenbasiers pans pruséger les travailleurs. Cette inviertion deust amente les paraillés et tuut le sysème des attaques; misi il cient résercé à Vaubau d'oppere tuus ces prifectionnemens.

(1) Voyez plus loin.
(2) Daniel, tome 1, page 380.

(3) Mémoires de Turenne. Mémoires de Sainte-Hélène, tome 5, page 3.

(d) Folard dit avec raison (préface du Commentaire sur l'Histoire de Polyke) que Maurice laissa l'ordonance de l'infanterie telle qu'il l'avsit tumorée, c'est-dire an dix range. Mais l'on fillait si qu'il ajoutt (livre sur, chapitre s 3) que ce prince avait introduit la discipline des Romains dans son armée; car il selfit de percurrie l'arisit de Wilhaisen, traité qui, comme on sait, n'en qu'un recueil des formations et des manouvres de Munice, pour être couvincia du contraire. Il y aurait cu plass d'exactitude dans l'opinion du célèbre commensateur, s'il avait parlé de la tactique romaine suus les empéravers mais lettle d'était pas son intention.

(5) . Les bataillons, dit Poységur ( Art de la Guerre, page 135

vemens par rangs et par files , qui se pratiquaient avan lui, des manœuvres plus promptes et moins dangereuses? Ses propres historiens et l'état de l'art après sa mort répondent négativement à toutes ces questions. Les perfectionnemens opérés par Maurice seraient donc passés inaperçus sous les yeux de Tilly, de Wallenstein (1) et même de Gustave et de Condé (2); car les subdivisions tactiques des armées de ces grands hommes ne jouissent pas encore de la mobilité et des autres propriétés qu'on a vues depuis dans le bataillon et l'escadron. Ce sont de grosses masses où les combattans ne peuvent entrer que difficilement et successivement en action; elles sont plus fortement et plus régulièrement encadrées que dans le siècle précédent, et voilà tout. La manière dont Henri IV avait fractionné ses troupes pour occuper le terrain très-rétréci et très-coupé où se donna la bataille d'Arques (3) est bien au-dessus de tout cela.

e et 147), peuvent être considérés comme des corps solides divisiè bles et flexibles; ils n'avaient autrefois que la solidité. « Il est évident, par la manière dont s'exprime cet écrivsin, que cette réflexion porte sur les premières années du règne de Louis XIV.

<sup>(1)</sup> Voyez la note 1, page 342, et plus loin, celles qui accompagnent le récit de la bataille de Breitenfeld.

<sup>(3)</sup> Nos courses au-deis du Rhin, et nos rapports avec les Allemands, durant la guerre de trente sus, ne furent pas favorables à nos constitutions militaires (cette remarque a laphique plus particulièrement à l'infanterie ), car les combattans sont moins convemblement distribués et les masses plus pesantes à Roeroy, qu'an temps de Henri IV. (Voyez l'Huttoire militaire de Quincy, iones 1.)

<sup>(3)</sup> Voyez ci-après la description et le plan de cette bataille.

### S. 11.

Sous le rapport des détails, Gustave fit plus que Maurice : il accrut la proportion des armes à feu, et diminua en conséquence le nombre des rangs; il arma l'infanterie de mousquets, dont il allégea le poids, et mit de côté la fourchette de fer; il ôta la cuirasse aux piquiers et ne leur laissa des anciennes armes que le pot-en-tête ou salade. Les Allemands avaient alors des piques de vingt pieds. Avec une ordonnance plus mince, Gustave crut devoir réduire celles de ses soldats à onze pieds. On doit aussi le regarder comme ayant introduit l'usage des uniformes, que Louis XIV passe pour avoir établi le premier (1). Quant à la cavalerie suédoise, elle se formait par corps de trois et quatre escadrons de soixante-quatre chevaux, sur quatre d'abord , et plus tard , sur trois de profondeur. Des pelotons de fantassins remplissaient ordinairement les intervalles de ces corps de cavalerie. Quoi qu'en dise Schiller (2), cette manière de mélanger les deux armes n'appartient point au roi de Suède : Coligny, Henri IV, et tous nos capitaines du seizième siècle l'avaient appliquée dans maintes circonstances (3). Gustave ayant peu

<sup>(1)</sup> La préroyance de Gustave-Adolphe, à son départ de Suele, le détermina à donner à clauque fantassis une sont de juste-su-cupu doublé d'une four-rure de pean de mouton. Indépendamment de cela les régimens avaient leurs couleurs disincitive et des cisaques uniformes. Le régiment jaune est désigné par les historieus comme une de ceux qui se distinguirent le plus à la hastille de Lauten. (Voyet Schiller et le Traité de la coloune de Folard.)

<sup>(1)</sup> Guerre de trente ans , livre 11.

<sup>(3)</sup> Voyez le 3º S. de cene Leçon.

de cavalerie, comparativement à ses adversaires, fut en quelque sorte contraint d'amincir ses escadrons et de multiplier les intervalles pour étendre as ligne et éviterde se laisser déborder. Ces améliorations étaient au reste une conséquence de la marche ascendante de l'art militaire et des perfectionnemens antérieurement opérés par Henri IV (t).

La préférence que Gustave paralt avoir accordée à l'ordre de Marius, et la manière dont il l'imita en ajoutant une réserve à chacune des deux lignes, attestent à la fois ses connaissances et son jugement; mais nous avines ouvert la marche pour arriver à cette imitation; nous avions reconnu et vérifié l'utilité des réserves; les ordres de bataille d'Arques et d'Irry étaient un acheminement à cette formation sur deux lignes. L'existence d'un élément tactique de forme et de dimension invariables est plus manifeste dans l'armée suédois que dans les organisations précédentes. Mais, tout en reconnaissant la nécessité de cet élément tactique pour opérer le mécanisme du combat, Gustave ne sut pas assez appré-

(1) Nous avons de la remarqué que les inconvéniens attachés aux gross esactions a varient point échappé à Lanous e 14 Montgemery. Folard, a près avoir fait observer que les flancs de la exveleire insuit. ai fables qu'il cet pas rare qu'une potite runque ne batte non grouse en l'attaquant de côté (les attiques de flanc out cress d'être aussi dangéreuses de quiqui que la exveliere en parreune le banger de fions avec estérite); Folard, disiona-nous, ajoute que Henri IV sentit vi hienc ce détaut, qu'il list est excédions plus pettes évaniens profunds. Nous verrousplus lois qu'il étaient géodralment de deux à trois cents chevaux, ur cinq ou six ranges up last. Eut excelorande Musicies et de Wallengeton à vavient pas autant de légeré ; lis étaient heau-comp plus nombreux, et es formaien, aut d'ils de productur. (Vayes, la Perfice du Commentaire sur Polybe, et le Traîté, déjà cité, du Wallengen.)

cier les 'propriètés de la cohôrte: il s'en éloigna trop. L'unité de force de son infanterie, si toutefois l'on peut étendre cette dénomination à un corps de deux mille seize combattans de tous grades, formé de deux régimens, est trop nombreuse pour se prêter aux évolutions et pour qu'un seul homme puisse en surveiller les détails. Les écrivains, en donnant le nom de brigade à la troupe dont il s'agit, uaraient dù nous prévenir que cette brigade différait essenticllement de ces étémens de grande tactique que Turenne introduisit dans nos armées, et dont l'expérience a confirmé l'usage. Nes lectures saurent apprécier cette différence lorsqu'ils connaîtront la composition et le mécanisme intérieur de la brigade suédoise. Voiei ce que nous arons recueili à ce sujet (1).

Il entrait dans l'organisation de cette bejade élémentaire huit cent soixante-quatre piquiers et onze cent cinquante deux mousquetaires. Ainsi, la proportion des armes à fen dépassait celle des anciennes armes. Les régimens étaient de huit compagnies de cent vingt-six hordmes; les piques et les mousquets s'y trouvaient mélangés dans le rapport que nous venons d'indiquer, c'est-à-dire comme 5 est à 4, En général, toutes les subdissions administratives et tactiques étaient des multiples de six, compris entre les nombres 96 et 285; c'était une conséquence de la fornation sus six rangs que le roi de Suède avait adoptée. Il résulte des renseignemens laissés par lord Réa. (a) et par les écrivains allonands, que la brigade suédois se formait habituellement sins qu'il suit:

<sup>(1)</sup> Les mêmes renseiguemens se trouvent dans l'ouvrage de M. de Carrion-Niss, et dans le Journal militaire autrichien de l'aunée 1812.

<sup>(</sup>a) Lord Res et Gassion, qui fut depuis maréchal de France, étaient



Gustare avait trop de discernement, trop d'habileté pour conserver long-temps une disposition aussi ricieuse et aussi compliquée (1). Il paraît, en effet, que les deux dernières lignes furent supprimées après la bataille de Breitenfeld. Cette modification, qu'indique Folard sur son plan de bataille de Lutzen, est confirmée par le Journat militaire autrichien.

On conçoit que ce prince, qui essayait une nouvelle, tactique, a dh, comme l'observe M. de Carrion-Nissa, tenter plus d'une forme, déplacer souvent les élémens, changer les détails, en conservant toutefois le fond de son organisation et l'intention de son ordonnance.

allés, ainst qu'une foule d'antres officiers étrangers, servir daos lea ranga de l'armée suédoise.

(a) Cet strangement bizarre et nollement en harmonie svec'organisation administrative des régimens, présentait de graves inconvéniens. Il dessit en résulter des mépries continuelles et de fréquentes discussions entre les officiers et entre les chés de corps. Ce sera topiquers un grand vice que de tirrer des hommes d'une compagnie pour les faire combattre sous les ordres de chris qu'ils ne counaitront pas. An reste le même ausge cuitait encur sous le règne de Louis XIV.

Si l'on s'en rapporte à Folard, Gustave aurait combiné les piques et les mousquets plus habilement qu'on ne l'avait fait jusqu'alors; mais on peut douter s'il ne reporte pas à une époque antérieure l'emploi de méthodes dont Montécuculli a développé la théorie, et qui ne paraissent avoir été appliquées pour la première fois que sur la fin du règne de Louis XIII. Quoi qu'il en soit. suivant Folard, la brigade suédoise aurait été divisée en trois parties ou manches; deux de mousquetaires et une. de piquiers, celle-ci placée au centre sous la protection des feux des deux autres. Il suppose, en conséquence, que ces deux ordres de fantassins concouraient à la formation de la brigade dans la proportion de 2 à 1; ce qui ne s'accorde pas avec ce que nous avons dit ci-dessus. d'après les historiens les plus accrédités de Gustave. Tout annonce d'ailleurs que cet auteur a été mal informé; et ce qui le prouve surtout, c'est qu'il assure que l'infanterie suédoise combattait sur huit et dix rangs comme précédemment (1).

Les armos à feu demandant sans cesse de nouvelles munitions qu'on ne peut tiere que des derrières, leur usage nécessiait de nouvelles précautions dans la manière de constituer la guerre, et ces précautions se rapportent au choix et à la conservation des bases et des lignes d'opérations. Gustave le comprit et c'est ce qu'avant lui nui autre des Modernes n'avait entreva. Toujours ses directions furent chosises avec discerements; ses marches rapides et bien coordonnées : toujours il aut profiter de ses succès pour se mettre à l'abri d'un revers ; toujours il prépara le plus de chances en sa faveur.

Dans une armée pareille à celle du roi de Suède, com-

<sup>(1)</sup> Préface du Commentaire sur l'Histoire de Polybe.

posée de soldats pris au sein d'ûne nation récemment arrachée à la servitude (1), l'obéissance est un devoir donton s'acquitte neve empressement et soumission; le poids du commandement se fait moins sentir; il devient facile d'établir l'ordre et la discipline; on peut tenter des essais et parvenir à des résultats. Coligny et Henri IV n'avaient pas le même avantage avec les rettres et les lansquencts, qui, n'ignorant pas que leurs services étaient indispensables, ne revevaient d'impulsion que de leur caprice.

Les abus féodaux, ou les idées mal appliquées de la féodalité, disent les historiens, n'étaient pas moins proscrits de l'armée suédoise que les autres genres de déserdres. Là, personne ne pouvait espérer de commander dux hommes avant d'avoir préalablement appris à obéir dans l'état de soldat. Ces réflexions servent à expliquer comment Gustave est parvenu à mettre plus de fixité dans les détails, et à encadrer plus solidement les élémens que n'avaient pu le faire ses devanciers.

Un capitaine français, non moins habile que Maurice et Gustavo, plus érodit pout-être, et auteur d'écrits du plus haut intérêt, essayai en même temps qu'eux de poser les bases d'un système militaire régulier. Formé à l'école d'Henri IV, dont il était devenu l'ami, le due de Rohan, que son expédition d'ans la Valletine (2) pluce au rang des Sertorius, propose d'organiser l'infanterie en régimens de quatorze cent quarante hommes: six cents piquiers, autent de mossquetaires et deux cent quarante

<sup>(1)</sup> On conçoit de quel amour les Suédois devaient être animéa ponr un jeune roi doué des qualités les plus excellentes, et petit-fils de celui qui les avait rendus à une existence civile et politique.

<sup>(2)</sup> Voyez le Mémoire sur la Guerre de Montagne, extrait de sa correspondence, imprimé en 1788, et le \$. 1V de la Lecon suivante.

hemmes couverts d'un grand bouclier et armés de l'épéc. L'idée de cette troisième classe de fantassins était venue à Machiavel, et se trous reproduite dans les Mémoires de Montécuculli. Une semblable conformité de vues entre ces trois grands hommes prouvé sans doute en faveur de leur commune opinion; mais elle ne fut cependant jamais adoptée, soit que l'on eût reconnu le peu d'efficacité des boucliers contre les nouvelles armes, soit que l'interduction de cette troisème classe de combattans multipliàt les embarras, en ajoutant à la difficulté que l'on éprouvait déjà pour arranger convenablement les piques et les mousquets.

Quoique les régimens du duc de Rohan ne formassent qu'un bataillon, ils se rapprochaient plus, quant au nobre, que les brigades suédoises, de la juste proportion qu'assigno l'étendue des facultés humaines à l'unité de force de l'infanterie. Cette remarque n'enlève point à Gustave le mérite d'avoir mieux senti que ses devanciers et ses contemporains l'importance des armés à feu, et mieux approprié la prefoudeur de l'ordonance à la nature et aux effets de ces armes; mais elle constate toutefois qu'il nous répugnait d'imiter les Allemands dans l'assge des gros bataillons.

Les escadrons que propose le duc de Roban sont de ciaq cents chevaux : quatre cents gendarmes, cinquante carectarabins et cinquante arquebusiers; cette organisation se ressent toujours des préjugés des temps passés; Henri IV ne l'eàt point approuvée. Roban devait avoir eu connaissance des modifications introduites par le roi de Suède dans la formation de la cavalerie; s'il n'ou tient pas compte dans son Art de la guerre et dans ses autrés écrits, c'est que sans doute lis foreut rédigés avant l'entrée des Suédois on Allemagne.

Après avoir fixé les proportions et la force des masses élémentaires de l'infanterie et de la cavalerie, le duc de Rohan cherche à établir le rapport numérique qui doit exister entre ces deux armes.

Maintenant, dit-il, il faut proportionner l'infanterie a à la cavalerie, laquelle peut avoir ses distinctions selon a la situation du pays où vous faites la guerre, ou bien e les ennemis contre lesquels vous avez à combattre; car si vous êtes en un lieu de campagne plein de fourrages, e et que vous ayez affaire à une grande cavalerie, comme celle du Turc, il faut en ce cas vous fortifier d'un plus grand nombre de cavalerie que si la guerre se fait dans un pays serré, ou de montagnes, ou de forêts, ou de marais, de haies et de fossés, et qu'on ait force places · fortifiées ; parce que la guerre s'y réduit plutôt en sièges « qu'en batailles et combats de campagne ; alors il con-« vient de fortifier son infanterie : ces deux corns (armes) « sont si nécessaires l'un à l'autre, qu'une armée ne peut s'estimer bonne, et subsister s'ils ne sont également bien e entretenus; néanmoins, si je n'étais induit par quelque « besoin extraordinaire , je ferais la proportion de mon armée pour le pays ouvert, d'un quart de cavalerie sur « trois quarts d'infanterie; en un pays serré d'une sixième a partie de cavalerie sur cinq parts d'infanterie (1). »

on roit par ce qui précède que les principes de la tactique élémentaire n'étaient pas encore invariablement fixés sur la fin de la guerre de trente ans , c'est-à-dire à l'époque où commence la gloire de Turenne et de Condét, que néanmoins l'on sentait généralement dans toute l'Eu-

<sup>(1)</sup> Voyez l'Art de la guerre du duc de Rohan, et ses observations sur les Commentaires de César, qu'il a intitulées : le Parfait Capi-

rape la nécessité d'unité tactiques; que ces unités extraient déjà dans la plujart des armées, quoqui elles fusagent trop fortes et qu'elles eussent peu de mobilité. C'est, ann ce sens que nous avons dit précédemment qu'on nedorait faire reunonte l'origine de hasiline et de l'essadron qu'aux dernières années, du règne de Louis XIII. A'cette épôque les Allemands avaient adopté une partie des méthodes de, Gatares l'eur infanéries se formait sur six rangs; nous persistions à tenir la nêtre sur buit. La cavalerie a était plus que sur trois rangs dans la plupart des états de l'Europe.

## S. III.

Nons allons passer à quelques observations sur la direction des opérations et sur les batailles pendant cette dernière période.

C'est presque toojours dans un but secondaire qu'on ch vient à une action. Tantôt on combat pour débloquer une place, un donjon de peu d'importance; tantôt pour arthécher l'adversaire d'y introduire des secours; quelquelois par défi, ou par l'effet de circonstances fortuites; racement à la suite de vastes desseins, de marches asvanites, de combinaisons étendues et préparées de longue main. Les armées ne se trouvent en présence que par une sôrte de nécessité de convention. On prend l'accessoire pour le principal, qui, de tout temps, a été fraémissement et la dispersion des forces opponées. Les forteressea mattrisent le système de guerre, et tiennent enchaîné le génio des généraux. Coligny, conseillant à Nassau d'attaquer les Espagnols par mer, Henri IV projetant sa grande expédition contre la maison d'Autriche. Robaut dans la expédition contre la maison d'Autriche. Robaut dans la Valtefine et Gustave en Allemagne, pressentent la véritable destination des armées; mais il est bien peu de capitaines avec eux que n'atteint point la remarque quo, nous avans faite d'abord. Turenne (1) et Montécueulli, seront les premiers à reconnaître que les batsilles doivent souvent avoir un tout sutre but que la conquête ou le saint d'une ville. Catinat, Luxembourg et Villars, ppitiquéront avec succès les principes de ces grands maîtres. De Saxo verra la victoire dans la mobilité; un système d'opérations basé sur cette opinion fera triompher Frédéric de ses nombreux ennemis, et, bientôt après, la France de toute l'Europe. Mois alors le rôle des forteresses aura changé, et il n'yaura plus que celles qui forment les points capitaux de la zone des opérations qu'on devra s'attacher à prendre ou à conserver (2).

(1) . Il est fâcheux, dissit Turenne, d'avoir à livier bataille pour sauver une bicoque; mais il faut combattre pour dégager une place importante.

C'était aussi l'opinion de Villars, et il l'exprima dans une lettre à Madame de Maintenon, à l'occasion du siège de Lille, en 1708. (Voyez Vie de Villars, tome 11, page 24.)

(a) Noas pensons que les places étrangères ont singulièrement contribés à rainer la fortue de Napoléon: parce que l'obstituit on qu'il mit à conserve celles d'Allemagne, de Pologne et de la Nard-Hollande le priva de deux cent mille soidats aguerris, dons la préseace sur la rive gauche du Rhin lai cet permit de tirer parti des places de France au moment de l'invasion. Les étrangers ne trouvant pas de trouges sur ons foraities, pénétrerant assa hésitre. Le prestige statelé aux ouvrages de Vuoban cess. Le guerre de Hollande, sous Lonis XIV, sursi d'a repper la Napoléon qu'il faut démanteles ou abandonner les places conquises, si l'ou ne veut point morceler son armée et la distinaire récussiment pur les gratinoss, qu'on est obligé d'y laisser, et que l'on perd emuite au premier revers que l'on usaine. D'appès ce qu'en dif. Floired (Commentaires aux Polybe, soms v, page 10), Condé et Turenne untrisst filiaite.

Il est un général espagnal du seixième siècle, le duc d'Albe, que l'histoire placerait au premier rang pour as prudence et ses talens militaires, s'il n'avait llétri es lauriers par des traits de la plus horrible cruauté. Le discours qu'il adressa à ses officiers qui le pressaient de combattre le duc de Guise, dont les troupes courraient déjà que partie de royaume de Naples, est trop instructif et trop digne d'attention pour ne pas trouver place ici.

J'ai toujours prié Dieu, messieurs, d'inspirer à mes « soldats une valeur déterminée, et un courage plein de e feu , afin que sans craindre ni raisonner ils aillent tête a baissée affronter la mort et s'exposer aux plus grands dangers, lorsqu'on le leur ordonne. Mais j'ai demandé « autre chose pour les officiers : beaucoup de prudence et un grand flegme pour modérer l'impétuosité des soldats. C'est par là que l'on arrive au rang des grands capitaines. Je ne vous dissimulerai pas que j'ai été ré-« volté de voire ardeur, parce que je l'ai trouvée immo-« dérée et contraire à la raison. Pour vous instruire des a occasions où un général doit donner bataille, je vous « dirai que c'est lorsqu'il s'agit de secourir une place forte « qui est réduite à l'extrémité, et qui fait la sûrcté d'une « province ; lorsqu'on sait que l'ennemi doit recevoir des « secours qui le rendront supérieur, ou du moins égal; « lorsque, au commencement d'une guerre, l'on veut « donner de la réputation à ses armes , raffermir la fidé-· fité chancelante des sujets, retenir des alliés, et empê-« cher des ennemis couverts de se déclarer; lorsque la « fortune ne discontinuant pas de nous favoriser, nos « ennemis sont si consternés qu'ils n'osent tenir devant

pour qu'on rastt tontes les places conquises, mais le sentiment contraire de Louvois surait prévalu. nous; enfin, lorsque, pressés par la famine ou les maladies, et enfermés de toutes parts, il faut ou mourir ou vaincre.

« Un grand capitaine ne hasardera jamais d'action considérable, s'il n'est sûr d'en tirer de grands avans tages, ou qu'il ne s'y voie force (1). Dites-moi quels « sont les dangers qui nous pressent, ou le fruit que la a patrie pourrait retirer de la perte de notre vie ou de notre sang? Nous voilà victorieux du duc de Guise, les Français sont taillés en pièces : que nous en reviendra-til? Les villes du domaine de l'Eglise seront-elles réunies a aux possessions de Philippe? Est-ce que le bagage des « François pous enrichira? Si, au contraire, le sort tou-· jours incertain des armes était contre nous , quels mala heurs notre témérité ne nous attirerait-elle pas? No nous embarrassons donc pas de vaincre Guise; il fuit « devant nous (2). Une bataille nons aurait-elle procuré a quelque chose de plus solide ou de plus glorienx? Nous « remportons une victoire complète sans verser de sang. « Notre seul nom sert de désense et de rempart à Naples e et à toute l'Italie.

« Si cette manière de fiire la guerre ne me pranissait pas assortie aux circonstances, je me iouviendrais de « ce que j'ei fait en Saxe: je passerais les plas grands « fleuves, je ne ferais pas difficulté d'entrer à pfed dans « la mer; mais puisque fe trouve la victore dans la retraîte de l'ennemi, je serai fidèle à mes maximes, et je

<sup>(1)</sup> Un général habile doit savoir éviter cette circonstance, tonjours fâcheuse.

<sup>(</sup>a) Le duc de Guise ne fuyait pas; mais le général espagnol prévoyait que la position difficile où il commençait à se trouver, faute de seçours, allait infailliblement, l'obliger à se retirer.

ne m'attacherai qu'à combattre votre audace et votre témérité; en un mot, je ne veux pas jouer un royaume contre une casaque de toile d'or, qui est tout ce que Guise peut perdre (1).

Les batailles de François Ier et de Henri II sont encore, à peu d'exceptions près, de ces échauffourées où les chess, toujours disposés à payer de leurs personnes, ne sont pas maîtres des soldats; où souvent un premier échec est suivi d'une déroute, tant les masses sont peu judicieusement distribuées, tant lo frein de la discipline est impuissant pour rallier les troupes et les conduire une seconde fois à l'ennemi. Plus tard, pendant les troubles dont la religion fut le prétexte, on fit la guerre avec de petites armées, dépourvues de tous ces accessoires, qui jusqu'alors avaient compliqué et ajourné la solution des premières questions d'ordre et de mobilité. De grandes passions stimulant les généraux, et particulièrement ceux des Réformés, on vit l'art se montrer au milieu des exercices sanglans dont la France fut le théâtre pendant la dernière moilié du seizième siècle. Ce n'était pas la première fois que de grandes commotions politiques, suivies de guerres intestines, avaient déterminé d'utiles et d'importans changemens dans les organisations militaires et dans la tactique (2).

# (1) Vie du duc d'Albo.

(3) Il est permis de paser que les éternelles dissensions des Greeseatre cus, quio avaris tort touselois de qualifier de discordes ciçities, et les troubles donnettiques où figurezent, à Rome, après Maçrims et Sylla, Sertorius, Pômpée et Céaux, donnétent lieu à plus de, remarques utiles, à plus de combinations nouvelles, que ne l'ett fait une longue suite de guerrés extérieures. Il faut l'avoner, ce n'est pas dans les temps ordinaires que les hommes de geine se fout, repas dans les temps ordinaires que les hommes de geine se fout, reSouvent, depuis le règne de François II, le moindre obstacle devient un cetranchement que défendent jusqu'à la dernière extrémité un petit nombre d'arquebusiers; on accorde de l'importance aux positions; les villages, les escarpemens, les bois, les esux, couvrent le front de l'ordre de bataille, ou servent d'appui aux ailes. Le canon se fait entendre pendant toute la durée de l'action; les escadrons chargent et se rallient; l'infantecie résiste au choc de la cavalerie. Quelquefois mélangées à la unaière des Anciens, les deux armes se succèdeut et se soutiens.

marquer, et que s'esécutent les grands perfectionnemens, particulièrement en écouomie militaire.

Les chefs de parti sont en général der hommes supérieurs que, poursuivroit non ceue les mêmes penées; jeu ceptif éctarunt totte ce qui n'est pas propre à faire rénain leurs desseins, ne s'arrâte que sur un peint nombre d'idées, qu'il tourne, retouva et combinée entroelles de mille manières. (Voy, ce qu'es d'il el margôni de Chambray dans l'ouvrage întitulé : Philosophia de la querre. Paris, 1829.) Peuttre fant-il attribuse en parise a cette tension contamelle el forte ce essais, ces progrès que déterminent les guerres civiles, et ce caractère d'orientaire dant elles aut toisonne reunreines.

Independement de cette inflaence morale, l'on a des reuseigemens plan certain, que dans les guerres catérieres pour auscin
ars projet et en asurer l'exécution. On peut moins donner la fortune, et plus angéle. En effet, 'lon comuit à foud le fort et le
faible de son adverssire, as capacité et se resouvers; on peut d'en
facilement informé de sei intenionne et de seamouremen. Souver
le terrain nur lequel on opèré è été reconnet étudié d'avance. On
sui de quel esprit est naimée l'armée ennemie. Nous devons diler u
reuse, que elle se configgration qui éclettent ai évai de état, ont coatrabe plus d'une fois à fite autre on à develupper des méthodes
précientes, effet uniont nieviblemental in moralité, la disciplineré,
les institutions militaires, à cause de la nécessité où sont les parties
d'admetre indisintenement dans leur rauge et suas éparations aucune,
sous peine de fen faire autunt d'ennemis, tous ceux qui veulent
bien se présentes.

nent. On apprécie l'influence des réserves; Henri IV doit à la précaution d'en avoir fait usage la plupart de ses victoires. En un mot, quoiqu'on s'aborde toujours dans un ordre parallèle, l'art des batsilles a fait plus de progrès pendant les dernières années du seizième siècle qu'on ne l'a généralement pensé. Justifions ces assertions par l'indication rapide des faits principaux.

La batsillé de Cerisoles (154/4) se donna avec méthode; notre armée, inférieure à cello des impériaux, dut la victoire, 1° à la ténacité des arquebusiers ga cons que conduisait Monlluc, et qui pondant plusieurs heures frent avec habileté et succès une guerre de chicane 'aur le front de l'armée; s° à la résolution judicieuxe que nous primes de renoncer à l'initiative, au lieu de nous porter imprudemment en avant sous le feu de l'artillerie ennemie, postée fort avantageusement sur une éminence qui dominait tout le champ de bastille, et d'attondre, pour charger, que l'infanterie allemande cùt réduit cette artillerie à se taire par un mouvement offeusif mal concerté.

La faute que commit notre avant-garde, ou aile droite, en s'avançant au-delà du corps de batsille, loissait un vide qui aurait pu dovenir funeste; mais on y remédia incontinent en faisant approcher en touto bâte un corps de cavalerie.

Le désordre de notre sile gauche, pendant que le cenre et la droite avaient l'avantage, côt dù démonter pour l'avenir la nécessité d'une réserve. Le contro d'Enghien s'y porta avec quelques cavaliers qu'il so hasarda à tirer du corps de bastille, mais il n'y put rétablir le combat. La prince, séparé du reste de l'armée par une colline qui l'empéchait de voir ce qui se passait, fut entouré par les vieilles bandes espaguoles, et crut un instant tout pordu. Copendant, le succès se soutenant à la droite et au centre, l'ennemi céda sur tous les points et prit la fuite (1).

Nos troupes montrèvent, selon leur coutume, beaucoup de bravoure à la journée de Reunt (1555). C'est la
que Tavannes, à la tête de quelques compagnies de chovau-légres, parvint à culbuter les escadrons épais des
rettres, dont le commandant, le comte de Vulanfurt,
s'était vanté de passer sur le vontre à toute la gen larmerie française. Toutefois la bataille ne fut qu'une suite de charges, de combate partiels, où l'on découvre moins
d'ordre et de méthode qu's Ravennes et à Cerisoles. La
seule chose un peu digne de renarque fut l'embuscado
que prépara le duc de Guise dans le bois qui couvrait los
front des impériaux; embuscade qui, au reste, no produisit pas un grand effet (s).

L'obstination du connétable Anne de Montmorency à vouloir s'approcher sans nécessité de Saint-Quentin (1557) avec toute l'armée, pour y introduire des secours, prépara un des plus grands désastres que la France sit éprouvés.

Nous fames battus, dans cette circonstance, 1° pour avoir négligé de garder fortonnent le seul délifé par ou l'ennemi pouvait déboucher; 3° pour nous être précipitamment retirés en 52 présence, sans lui avoir opposé une arrière-garde capable de le contenir, et surfout des araquebusiers, sinsi que l'a remarqué Montluc, 5° pour nous être laissés entraîner par les cris des gons de suite et des vivandiers, qui, se sauvant à toutes jambes, semèrent. l'épouvante dans les rangs (3).

- (1) Commentaires de Montluc. Mémoires de Langey du Bellay
  - (2) Mémoires de Tayannes. Brantôme.
- (3) Commentaires de Montluc. Commentaires de Rabatin.
  Discours politiques et militaires de Lanoue. Brantôme.

A Dreux (156s), l'armée royale, forte de treize à rintoire mille fantassins et de deux mille cavaliers, est partagée en trois corps, sous les ordres du connétable, du maréchal de Saint-André et du duc de Guise. Celle du maréchal de Saint-André et du duc de Guise. Celle du prince de Condé, où as trouve Coligny, n'est que de onze mille hoiumes, dont quatre mille de cavalegre.

Le connétable, d'après le conseil du maréchal de Saint-André, qui avait reconnu le terrain , au lieu de ne former qu'une ligne continue de toute l'armée, tient ses ailes en arrière, et porte en avant, entre les villages de Blainville et d'Épinay, le corps de bataille qu'il commande en. personne, Toute l'infanterie de ce premier échelon est partagée en cinq corps séparés, et des lignes de cavalerie remplissent les intervalles. Voilà le premier exemple un peu satisfaisant de ce mélange d'armes trop vanté peutêtre par les Anciens et par Folard, que Gustave nous em prunta, et qu'imitèrent Rohan, Condé, Turenne, Montécuculli et plusieurs autres' encore (1); quoique vicieuse. cette disposition était une première solution du problème relatif au mécanisme des masses, sur lequel repose toute la tactique; c'était, ainsi que l'a remarqué avant nous M. le licutenant général Lamarque (2), un passage de l'ordre de la phalange à l'ordre de la légion, un acheminement des lourdes masses de Crécy et d'Azincourt, à

<sup>(1)</sup> Nous promettors de nouveau de donner par la suite des escipitations au sujet de ce mélange des deux armes; mais nous freos observer dès à présent que les inconvenirsa qui pieuveat en résulter aujourd'hui fasient noius a craindre, dans un temps où, par une mépries des plus functies sux progrès de la textique, on fissist consister principalement dans les feux et non dans le choc, l'action de la causlerie.

<sup>(2)</sup> Encyclopedie moderne, à l'article Bataille.

nos brigades et régimens; un moyen ensin d'utiliser et de mobiliser l'infanterie.

Les calvinistes n'eurent ni le temps ni la volonté de sortir de la routine ordinaire : leur armée, partagée en deux corps pour la marche, conserva le même ordro pour combattre.

La description de cette bataille, qu'il faut lire dans les auteurs contemporains, contient des détails intéressans (1). L'animosité des deux partis, dorque pousée à l'excès, n'aurait pas suffi pour produire cette alternative de succès et de revers que l'on remarque dans tout le cours de l'action, et pour tenir la victoire en suspens pendant plus de cinq heures, ai d'ailleurs les chés n'avaient apporté autant de vigeuer que de tact et de méthod dans le maniement des troupes. On s'y rollia souvent, dit Castelnau ; pour quiconque veut y réfléchir, cela seul révèto la présence de l'art.

Les mouvemens offensifs et combinds des corps de Guise et de Saint-André, qui ont reçu les débris de la hatuille sans avoir été énus de sa défaite; la ténacifé de Coligny, qui partient à rallier une partie de sa cavalerie et à la conduire une troistime fois à la charge; les troupes des deux partis, qui, tour à tour, se retirent en bon ordre et sans cesser de combattre; l'empressement du connéstable à appuyer acs flancs aux villages de Béville et de Pigné, pour les soustraire aux attaques de la nombreuso cavalerie de son adversaire; toutes ces circonstances font de la bataille de Dreux, ce nous semble, un evénement!

<sup>(1)</sup> Castelnau, livre 1v, chap. 5. — D'Aubigné, livre 111. — Brantôme, sur le duc de Guise et le maréchal de Saint-André. — Discours politiques et militaires de Lanoue. — Popelinière, livres viut et 11.

fort remarquable dans l'histoire de l'art militaire, et que les écrivains n'ont pas assez apprécié.

La journée de Saint-Denis (1567) fournit ansai quelques réflexions utiles; et d'abord il faut noter la grando inégalité des forces des deux partis. Les royalistes ontdouze mille hommes d'infanterie, deux mille cinq cenis chevaux et quatorze canons; leurs adversaires, d'ailleurs sans artillerie, ne présentent qu'un effectif de trois mille combattans, dont un tiers seulement de cavalerie. On est aurtout étonné de voir les premiers repoussés, et l'on peut dire hattus, par un ennemi quatre à cinq fois plus faible (1). Il est vrai que celui-ci est habile à tirer parti

(1) Les ratholiques avaient, dit Lauone, quatre avantages sur leurs ennemis; le nombre d'hommes, les bataillons de piques, les canous, la place haute et relevée.

D'Aubigné nons apprend (livre rv) comment les calvinistes se déciderent à livser bataille avec une aussi grande disproportion de forces ; quelques-uns opiuèrent, et l'amiral était de ce nombre , qu'il fallait se borner à sauver la réputation des armes en allant entretenir le camp du roi d'escarmouches légères, de fausses charges, pour temporiser jusqu'à la nuit et esquiver par là le combat ; mais le prince de Condé, inspiré sans doute plus par son courage que par sa prudence, emporta qu'ils iraient à un bon et résolu combat, de la furie duquel il était plus aisé et plus sur de se démester que des retraites per escarmouches, lesquelles, suivent ce qu'ajouta le prince dans cette circonstance, ne font rien tant que d'échauffer la hardiesse des ennemis , bien qu'en un pays couvers on puisse faire retraite par semences, et sans engager le gros de l'infanterie (Ce qui signifie sans doute de position en position, at toujours en tiraillant. Cette opinion du prince de Condé, et l'exemple du maréchal de Saint-André, que nous rapporterous plus loin, prouvent qu'on commençait à avoir des idées saines sur les retraites ) ...... Cela dit et accordé il ne donna pas beauconp de façon à son ordre de bataille; seulement de ses trois logis il fit trois gros. Que signifie cette phrase de d'Aubigné, qui était homme de guerre et de jugement, si ce n'est

des moindres obsteeles pour remédier à cette énorme différence. Le village d'Aubervilliers, dont la défense est organisée, devient un excellent apoui pour l'aile gauche, et empéche, que la ligne entière ne soit prise à rorers. Un moullin, placé en avant, sert à la fois de réduit et de flauquement à une tranchée destinée à cacher desarquebusiers. L'aile droité, qui s'étend jusqu'à Saint-Ouen et à la Seine, ext à l'abri d'être apreloppée.

Des deux côtés les troupes sont distribuées avec asser d'art. Sur quelques points des deux lignes, on remarque la même combinaison d'armes qu'à Dreux; sur d'autres, des ârquebusiers devancent la cavalerie, et favoirsent son action par des décharges continuelles i lès se retirent ensuite en arrière, pour assurer et couvrir sa retraite après le choe. La distance de Saint-Ouen à Aubervilliers était considérable, pour aussi peu de monde; mais il faut se rappeler que la gendarmerie se formait toujours en haie, et qu'il n'y avait que la cavalerie légère qui comménçat à escadronner.

Les efforts des catholiques se perierent d'abord contre Aubervilliers; mais ils furent constamment repoussés. Coligny voyant la défente de ce point important assurée, s'elance sur l'aife gauche des royalistes, qui cut la partio faible de leur ligne. Ses mouremens et ceux de Condé, qui vient le soutenir, sont opérés si à propes, avec laut d'ensemble et de résolution, qu'il se trouve partout poure, tout culbuter (1).

qu'on prenaît ordinairement plus de peine pour diviser et placer les masses? Cette remarque est au reste confirmée par ce qui s'est passé à Dreux.

<sup>(1)</sup> L'ambassadeur de la Porte, que l'on avait conduit sur la butte de Montmartre pour être speciateur du combat, a'ecria en yoyant,

La surpriso de Jaruao (1569) dont Tavannes et Biron préparérent habilement l'exécution par lo prompt établissement de ponts sur la Charente, est indiliblement entraîné la ruine entière de l'armée protestante, sans la présence de Condé et de Coligày. Celui-ci, au milieu de la confusion d'une attaque imprévué, a reconnu, d'in seul coup d'œil quel parti prendre. Deux ruisseaux sur le hord desquels sont placés des arquebusiers que soutient la cavalerie, arrélent successivement l'armée ryale, et permittent de mettre de l'ordre dans la retraite, à laquelle tout fejis Coligay ne se décide qu'après une suite de complats opiniaires ou Condé a été fait prisonnier et présque aussitôt massacré (1).

Les détails de la bataille de Montcontour (1569) ne sont pas très-faciles à saisir (2). On reconnaît néanmoins

tani de bataillonset d'escadrons enfoncés par une poigoée de gens, Ohl si la Grand-Segneur avait mille hommes parella à est blanes (les calvinigues) pour mettre à la tête de chaume de ses armées, Puinjers entier ne lui durerait que deux ans. — D'Aubigné, livre 111. — Cast-laux. — Popelinière. — Mémoires de Tavannes, — Brantôme, sit le Connétable.

<sup>.(1)-</sup>Voyez les mêmes écrivains que ci-dessus.

<sup>(5)</sup> Quei quêco nit dit Le Laboúreur (tome 11 de sea addition s, puge 735), la decrepition que nous co a laisée Castelann n'est pas assistiatures. Popelinière et d'Aubigné laisent aussi beucoup de clusers échiréir. Taïsunes, l'an des principaux acteurs de cette saughant tragéel, n'a pas luiemne rétiglé ses Mémoires. Lasous, dont les écuis contiennent tant de réflexions judicieuses, esti pa mopa tirez d'emburrat; mais il vest abateau d'enchisor les déstails les unis au distres. Pour se formez une idée nette de cet important évenement, il faul peter, comparéer el diseater, à judicieus reprises eque tous ces auteurs en rapportent. Nous prévenous nos lecteurs de la difficulté que nous sous épouvées à analyser exte bataille ainsi que platieires sutrés, afin qu'ils ne se rebutent pas fonçulés remonders.

à la suite d'un examen un peu approfondi que l'art s'y montra avec des perfectionnemens que l'on ne remarque pas dans les campagnes précédentes.

Ainsi qu'à Dreux, l'amée protestante se retirait pour évirer un engagement contre des forces supérieures, lossque les lansquencis et les retires, ayant impérieusement demandé la batsille ou teurs montres (1), contraiguirent l'amiral à s'arrêter non loin de Montcontour, entre la Dive et la Toue (3), sur un terrain sablonneux, également propre au déploiement et aux mouvemens de l'infanterie et de la cavalerie.

Cette armée est partagée en deux corps de huit à neuf mille honmes chacun, dont environ un tiers de cavalerie. Collegy commande en personne l'aile gauche (arrière-garde), et Ludovic de Nassau le corps de bataille; l'artillerie, consistant en huit canons, est placée sur une chaine de monticules en arrière et sur la droite de la ligne (3).

Suivant sa coutume, Coligny plaça quelques arquebusiers à pied dans les intervalles de la cavalerie, et il eut soin qu'un escadron de rettres fut toojuars encadré entre deux escadrons français. En outre de l'émulation qui devait résulter de cette disposition, les feux des rettres, qui se faisaient successivement et par rangs, n'empéchant pas les gendarmes ennemis d'approcher et de péndirer

terout anx ressources. La plupart des écrivains militaires du seizième siècle élaient plus geus d'épée que de plume ; il faût chercher avec persévérance à faire jaillir la vérité de la comparaison de leurs récits.

- (1) Leur solde.
- (2) Rivières d'un passage assez difficile, et particulièrement la Toue.
  (3) Le canon ne fut sans doute ainsi placé qu'eu couségneuce du
- (3) Le canon ne rot sans donte sinsi place qu'eu cousequeuce du mouvement de retraite, car on n'ignorait plus les inconveniens attachés à l'usage pernicieux de disposer l'artillerie eu arrière de la ligne.

dans l'ordonnance, les escadrons de lances (1), placés à droite et à gauche, les préservaient d'un pareil désastre, en se précipitant sur les flancs de l'assaillant,

L'armée royale, pourvise de neuf canons, et forte de dix-huit mille hommes d'infanterie et de huit à neut mille de cavalerie, est divisée en trois corps, dont deux suelement sont en ligne; l'avant garde (sile droite) que commande le ducde Montpensier; la bataille (sile gauche) où se trouve le duc d'Anjou, entourée de la corrette blanche (a). Le troisième corps, composé des Suisses et de cavaliers choisis, forme la réserve sous les ordres de Biron et des autres maréchaux de camp.

L'arrangement des deux armées était tel, dient les contemporains, que toutes les compagnies pouvaient aller à la charge ensemble ou séparément, avancer ou reculer à toutes mains sans s'empécher, comme il arrivait aux armées du moyen âge, qui marchaient et combattaient tumultusirement (5).

(s) Il fant se rappeler que le pistolet était l'arme principale des reltres, landis que nos cavaliers, suivant le langage des historiens, prenaient toujours un grand plaisir aux lances.

(a) Cornette, ou compagnia son désignais touvent una troupe par le noum de l'étendard. Il résulte de divers passages receufilis par le P. Daniel (Milicé française, tome 1, page Soy et suivantes), que la cornette blânche était sue compagnie de gestilabomnes volorataires, déstuids à combatte aux cotés du roi ou da généralisaine. Il est plus particulièrement fait mention de cette troupe d'étite sons les règnes de Chierte LX, Heart III et Hienri IV.

C'est saus doute de la cornette blanche dont veut parler d'Anbigné, lorqu'il du dans un style pittoresque : Devant Monieur, était , plauté Granvalet (c'est sinsi qu'on appelait le gouverneur du prince), avec cinquante cavaliers choisis, montés tous de coursiers hardes, pour rompre le choe devant son maître. 3

(3) Ce passage confirme de plus en plus notre opinion relativement à la renaissance de l'art militaire. On se canonna peudant long temps, et jusqu'au mément où le duc d'Anjou, s'apercevant qu'il soulfrait beaucoup plus qu'îl ne faissit souffir (1), détacha les enfamperdus et quelques cornettes de cavalerie l'égère controlla gauche de l'armée énnemie. En un instant le combat devient général sur toute la figne; les charges se succèdent avec une étonnante rapidité; en moins d'une heure les mêmes troupes se sont heurtées trois fois. Colligny est blessé dans la mélée, et le duc d'Anjou'a son cheval tué.

La victoire, jusqu'alors indécise, se rangea du côté des royalistes, aussitôt qu'ils eurent fait avancer leurs réserves. Au milieu des sches de carnage dont fut accompagnée la déroute des réformés, le duc d'Anjou fit éclater tous les sentimens d'un vainqueur humain et généreux. Lanoue se platt à raconte qu'il lui dut la vie, ainsi qu'un grand nombre de capitaines et de soldals,

En 1570, le choix de la position d'Arnay-le-Duc fut le salut de la petite armée de Coligny, que poursuivait le maréchal de Cossé, avec de l'artillerie et des forces quadruples.

Gette position, formée par ene colline en pente douce, dont la surface présente plusieurs plis où les troupes sont à l'abri du canon, est eouverfe sur son front par deux étangs et un moulin que fait corner, in ruisseau d'un passage assez facile. La défense de ces obstacles peut seule assurer la position. Cette circonstance n'échappe point au co ap d'eil rapide de l'amiral : il n'a pas un seul canon, mais le moulin et le revers des digues des étangs sont garnis d'arquebusiers; la cavalerie, partagée en esca-

<sup>(1)</sup> Nous avons omis de dire que l'amiral avait habilement profité de plusieurs plis de terrain pour mettre ses troupes à couvert de l'artillerie opposée.

drons, forme une réserve en arrière, et se lient préfe à culbuter les premières troupes qui osrront pénétrer. Gramesures, fortifiées par le confiances reugle que cet homme extraordinaire savait inspirer au soldat, arrêtent tous les efforts de l'ennemi, qui, r'entaté d'une résistance anssi opiniâtre, se décide enfin à rétrograder, laissant aux pretestans toute liberté d'agir et de former de nouvelles entreprises (1).

L'ordre chronologique que nous avons adopté de préférence à tout autre nous conduit à parler maintenant des derniers événemens militaires du seizème sètele, et d'abord de la bataille de Coutras (1587), où Henri IV fit aperceroir qu'il unirait un jour au titre glorieux de grand capitaine, le sumom plus glorieux encore de sauveur et de père de la patrie.

Îlonti, sur le point d'être assaili par les armées, prêtes à se réunir, de Malignon et de Joyeuse, prend le parti judicieux de combattre cetul-ci avant que la jonction ne soit opérée. Les forces du roi de Navarre sont moins nombreuses que celles qu'il a dessein d'attaquer: mais il compte dans ses rangs les vieux débris de Jarnac et de Montcontour, endurcis par le choc continuel des combats et des adversités, dit Peréfixe (s).

La gauche des protestans, forte de trois cents arquebusiers seulement, sut appuyée à une petite rivière (3); la droite, à un taillis bordé de deux mille santassins. Cetto

## (1) Castelnau et les écrivains déjà cités.

<sup>(2)</sup> Les deux armées avaient, l'ane et l'autre, de quatre mille cinq cents à cinq mille fantassins. La cavalerie du roi de Navarre n'était que de douze cents chevaux, tandis que celle de Joyeuse s'élevait à deux mille cinq cents.

<sup>(3)</sup> La Dronne.

dernière sile, à cause de sa position avancée, donnait à l'ordre général de bataille, la figure d'un croissant, dont la cavalorie occupait la concavité. Des pelotons de vingt arquebusiers, sur quatre de profondeur, furent placéa aux trirers des escadrons (1), qui déjà ne se formaient plus que sur six rongs (2).

L'artillerie ne consistait qu'en deux canons et un fauconneau; mais ils furent si bien disposés par les soins de Clermont d'Amboise, qu'ils ne cessèrent de tirer pendant toute la durée de l'action, et avec tant de succès, que certains coups faisaient disparaître des files entières.

L'ordre do bataille des catholiques ne fournit matière à aucune réflexion; l'infanterie formait les ailes et la cavalerie le centre; ils imitèrent en cela leura adversires, qui gétaient rangés les premiers; ils avaient deux canons, l'au ils ne surent placer couvenablement (3).

Une première charge tourns au désavantage des réformés ; plusieurs escadrons de leur droite furent culbutés ct poursuiris jusqu'aux portes de Coutras : mais cette déroute partielle n'exerça aucune influence facheuse sur le reste de l'armée. Les deux corps de fantassins des ailes soutinrent vaillamment l'attaque de l'infanterie opposée. Enfans, il faut périr, crièrent à leurs soldats les capi-

<sup>(1)</sup> Dans les intervalles, à droite et à ganche : le premier rang se tenait couché sur le ventre; le second svait un genou à terre; le proisième était peuché et le quatrième debout.

<sup>(</sup>a) Cette ordonnance sur six rangs et la réduction des escadonas à trois ceuts chevaux au plus, étaient des perfectionnemens que ne manque pas de signaler d'Aubigné.

<sup>(3)</sup> Les historiens donnent trois bouches à feu aux protestans et seulement deux à leurs adversaires. Les marches forcées à la suite desquelles la rencontre eut lieu, expliquent sufásamment cette péaurie d'artillorie.

taines Montgomery et Belsunce, mais quece soit au milleu des ennemis; allons, l'épée à la main, it n'est plus question d'arquebuer. Cette allocution rigoureus fixa la victoire à l'aile gauche, et bientôt après sur toute la ligne. Le duc de Joyous essaya vainement, dans une dernière chârge, d'anfoncer les escadrons du centre où se trouvail le roi. Les pelotons d'arquebusiers placés dans leurs intervalles ayant attendu, pour faire feu, que les gendarmes ennemis ne fussent plus qu'à vingt pas, en détruisirent un grand nombre, et facilitèrent l'action de la cavalorie, qui bientôt eut mis le reste en détroute.

Gette journée ne coûta que cinq gentilshommes et quelques soldats aux protestans. Honr i IV s'y exposa beaucoup. Les catholiques perdirent, avec leur général, trois mille fantassins et un grand nombre de cavaliers.

Ici, l'infanterie décide en partie du succès, et l'artillerie est employée plus utilement qu'elle ne l'avait été jusqu'alors. La faute des catholiques rappelle la poursuite irréfléchie de Machanidas, à Mantinée. En effet, au lieu de quitter le champ de batsille pour courir après les fuyards, ils devaient, à la suite de l'avantage qu'ils obtintent d'abord, tomber avec la rapidité de l'échir sur le flanc et le derrières de la ligre qu'ils venaient de percer. D'Aubigné leur reproche en outre de s'être avancés avec tant de précipitation et d'avoir pris carrière de si loin pour exécuter leur dernière charge, que les hommes et les cheraux se trouvèrent hors d'haleine au moment du choc (1).

En 1589, Henri IV voulant éviter de se laisser enfermer dans Dieppe, dont le duc de Mayenne a résolu de faire le

<sup>(1)</sup> D'Aubigné, tome III, livre I, chap. XIV.—Economies royales, politiques et militaires de Sully, tome I, chap. XXIII.

siége, sort de la place, après en avoir assuré la défense, et vient occuper la position d'Arques, à une lieue et domie en avant.

Cette position, déjà respectable à cause des localités et de la protection qu'elle tirait du village et du château d'Arques, où il y avait du canon, fut encore renforcée par deux retranchemens A et B (Pl. 3). Le premier, ou le plus avancé vers l'ennemi, s'étendait en ligne droite depuis la chapelle C, qui lui servait de réduit et de flanc, jusqu'à la colline boisée D. Une sorte de cavalier E. destiné à recevoir quatre pièces d'artillerie, fut élevé à peu de distance en arrière du parapet (1). Le retranchement B, tracé en forme de front bastionné (2), s'appuyait d'un côté à une forte haie d'épines qui bordait le chemin d'Arques à Martin Église, et de l'autre à la colline dont nous avons déià parlé (5). Le croquis nous dispensant de donner une plus cample description du terrain, nous allons passer à la répartition des troupes. - Year Complete Medicality

A l'exception du corps de réserve H, placé sous les ordres immédiats du roi (4), toute la cavalerie, formée en

<sup>(</sup>s) Cette disposition de l'artilleries une plate formeen arrière d'un ertemochemen; a été reproduite récemment par M. le lieutesantgénéral Rognist, dans le tracé qu'il propose pour les têtes de pout. Nous pensons que cet exemple sera toujours très-bon à imiter, lorsque le temps e le terrain ne 3° popperent pas.

que le temps et le terrsin ne s'y opposeront pas.

(2) On sait que les fisnes ne se traçaient pas encore perpendiculairement aux lignes de défense.

<sup>(3)</sup> Aujourd'hui, l'On commettrait une faute grossière ai l'un è appuvait à na sembhble obstete, sans avoir eu la précaution d'y jeter de nombreux tirsilleurs; mais l'iucouvénient n'était pas aussi grave à une époque où la cavalerie et les gros bataillons de piques faisiant la force des armées.

<sup>(4)</sup> Les historiens, sans doute frappés de l'idée qu'ils portersient préjudice à la réputation du roi en nous apprenant qu'il comman-

escadrons de cent cinquanto à trois cents chevaux au plus, sur six de profondeur, occupa l'espace compris entre la chapelle et le ruisseau de Martin-Eglise. La défense du retranchement à et de la chapelle fut confiée aux lansquenets et à quelques compagaies d'infanterie française.

Les Suisses, G, destinés à former une seconde ligne concurremment avec les troupes de l'ouvrage B, où commandait Biron, prirent position entre la route et la Béthune.

Châtillon, que Brantôme n'oublie pas do signaler contme un des restaurateurs de l'infanterie, dont il était colonelgénéral, avait été nommé tout récemment gouverneur do 
Dieppe. Cet officier, l'un des plus expérimentés et des 
plus extifs de l'armée, ayant su qu'on allait livrer bateille, 
sortit de la ville à la tête de quatre cents arquebusiers, et 
vint en toute hâte occuper la route entre les Suisses et le 
retranchement. Januis renfort n'arriva plus à propos: la 
cavalerie avait beaucoup souffert, et déjà l'ennemi était 
mattre de la chapelle et du premier ouvrage.

Nous avons cu occasion de dire que le roi se tenait en árrière, à la tête d'un fort escadron de réserve prêt à se proter partout où besoin serait. Tout est calcul, tout est science dans cette disposition : le choix du champ de bataille est admirable, et chaque arme n'occupe que le tersin qui lui est propre. La conduite de Henri IV, dans cette circonstance et dans une foule d'autres, peut encore aujourd'hui même nous servir d'exemple, aussi bien que

dait la réserve, se taisent sur une circonstance si digne de remarque se Charrain, plus vérdique et mieux informé des deroirs du genéral, étal tes est à réparer une omission qui tendait à nous tisner ginorer que Henride-Grand, si connu d'ailleurs pour sa bravoure, avait au d'aislogére la secique de la prouessa et faire le sacrifice de celle ci aux saines idées d'art ailliaire.

le trait de Châtillon, que les commandans de corps détachés devraient sans cesse avoir présent à la mombire (s). Ceux de nos lecteurs qui ont suivi attentivement la marche des faits depuis l'époque où le chevalier bardé de for imposait, lui seul, à toute une contrée, conviendront, ce nous semble, après avoir vu depuis Honri II le talent triompher constamment du nombre, et surtout après avoir mûrement examiné toutes les particularités de la bataille d'Arques, que nous n'avons rien hasardé en annonçant que nos capitaines du scizième siècle étaient véritablement les restaurateurs de l'est militaire.

Nous n'ayons rien à dire de la conduite de Mayenne, qui enlassa escadrons sur escadrons dans un espace rétréci, où les uns ne pouvaient que nuire aux autres (2). Ses lansquenets s'emparèrent il est vrai de la chapelle et de la coupure A, mais ce ne fut qu'à l'aide d'une superchorie indigne de braves gens, et qu'un peu de défiance eutrendue illusoire (3). Au reste, cet événement ne servit qu'à prolonger la lutte sans en changer le résultat; les arquebusiers de Châtillon reprirent l'ouvrage, et une dernière charge décida la retraite de l'armée de la ligue (4).

(1) A moins d'ordres contraires ou d'empéchement abtolu, les officiers qui commandent des corps détachés à quelques heures de marche seulement de l'armée, doivent s'empresser de la rejoindre sussitôt que le bruit de l'artillerie leur annouce une bataille.

(s) Voy. le croquis.

(3) Ils s'approchèrent de l'ouvrage aux ciss de Fice le Roll et en projestant à leurs compatriotes de l'aimée royale qu'ils venaient faire cause commune avec eux. La perfidie ne fut découverte qu'à l'instant où ces misérables fombes commercèrent à massacrer ceux qu'ils avaient indignement trompés.

(4) D'Aubigné. — Economies royales, politiques et militaires de Eully. — Chartrain. — Mémoîres du duc d'Angonlone.

L'année suivante, Henri IV fit voir qu'il n'était pas de ces généraux qui, comme Marsin devant Turin, attendent stupidement dans leurs lignes qu'il plais à l'ennemi de venir les y forcer. Le roi, dont l'armée s'élève à peine aux deux tiers de celle de la ligne (s), n'a pas plutit appris que Mayenne s'avance à grands pas pour l'obliger à levre les siège de Dreux, qu'il marcheà sa rencontre. Massieurs, dit-il à ses officiers, nous levons le siège; muis vous conviendres qu'il n'est pas honteax de le faire pour livrer la hatuille.

Il n'a pas encore levá son camp que des instructions, écrites de sa main, ont appris aux maréchaux-de-camp et aux principaux officiers de l'armée ce qu'ils auront à faire durant la marche et pendant le combat; il leur recommande surtout de faire marcher les troupes dans l'ordre même suivant lequel elles devennt combattre. Cette circonstance, rapportée par d'Aubigné et par les autres écrissins du temps, décâle un perfectionnement d'autant plus intéressant à noter, qu'il ronferme un des principes fondamentaux des déploiemens et des marchesmanœures.

Les deux armées se rencontrèrent dans la petite plaine d'Ivri, entre l'Eure et l'Ithon. En un instant celle du roi fut rangée en bataille. La ligne principale se compossit d'un mélange alternatif de bataillons et d'escadrons. Il paralt qu'on avait adopté un mode à peu près invariable de formation, au moins dans la cavalerie; car la force et la profondeur des secadrons se retrouventiei les mémes

<sup>(</sup>t) Le roi avait environ huit mille hommes. Snivant d'Aubigné, l'armée de la ligne s'élevait à plas de treize mille combattans, dont un tiers de cavalerie. L'artillerie u'était pas nombreuse : quatre canons seulement de chaque côté.

que précédemment. Les bataillons ne dépassaient pas nuille hommes; mais il n'est pas dit sur combien de rangs ils étaient formés; on trouve soulement que des pelotons d'arquebusiers flanquaient les piquiers (1).

Des escadrons de cavalerie légère, l'artillerie et une partie des enfans perdus formaient une portion de la première ligne en avant de l'aile gauche. Trois cents rettres ensiron précédaient et llanquaient l'aile droite, dont le toi s'était spécialement réservé la direction (s). Ces troupes, ainsi jetées en avant, donnaient à l'ordre de habille la figure d'une tenaille.

Deux régimens d'infanterie, séparés par un escadron de trois cents chevaux, et placés centralement en arrière de la ligue, formaient la réserve sous les ordres du maréchal de Biron (5).

Les dispositions de Mayenne furent une répétition de celles du roi, à cela près, cepondant, qu'il n'avait pas de corps de réserve et que sa ligne était plus fortement tensillée (4).

(1) Cette disposition des arquebusiers ou des mousquetaires sur les flaues, des piques ne sera plus une nouveauté pour nous lorsque, nous la verrons adoptée comme formation habituelle de l'infanterie pendant tout le siègle suivant.

(a) Ce fut dans la crainte de se voir tommé et enveloppé par une armée supérieure, que Henri IV renforça ses ailes; la même précaution n'était pas nécessaire à Coutras et à Arques, où des obstacles naturels couvraient les flaucs.

(3) Il falisit que des motifs particuliers, que les historiens nous histories que, custen engage Hemi IV y charger de tols rece lirent; cer il est avéré par les paroles utivantes qu'alressa le marécial au roi, après la bataille, que l'on regardait comme une règle essentielle que le généralisaime restit à la sête de la réserves Sire, lui divil, youst avez fait aujourd'int le devoir du maréchol de l'hiron, et le moréchat de l'inon a fait ce que dévotrafarle for loi.

(4) Il parait, par la mauiere symétrique dont les armées furent

Le combat commença par l'aile gaucho des royalistes; mais bientôt on s'aborda sur toute la ligne (1). La cavalerie seule décida de succès. Henri IV s'exposa beaucoup: plus d'une fois son panacho blanc' disparut au milieu de la mélée. La victoire fut complète, l'artillerie et presque tous les drapeaux de l'armée de la ligue tombérent au pouvoir des royalistes.

« Si à Chelles et devant Rouen, dit M. le lieutenantgénéral Lamarque, Henri ne conserve pas le même « avanlage, c'est qu'il est en présence d'un ennemi circonspect et rusé, qui arrive à son but sans avoir recours aux hasards des batailles, Quelque admiration « que méritent d'ailleurs les talens du duc de Parme, on s'irrite contre la fortune quand elle cosse de favoriser le monarque brave et généreux. »

## S. IV.

On n'a pas oublié que Louis XIII avait apporté d'utiles chaugemens à nos institutions militaires; que les fortifications et l'artillerie s'étaient perfectionnées sous son

rangées à Coutras, à Ivri et aillenra, que les généraux médiocres, tels que Joyeuse et Mayenne, a'étudiaient principalement à imiter les dispositions de leurs adverssires, lorsque ceux-ci a'étaient formés les premiers, et que le terrain le permettait.

(1) Cest tonjours ce qui arrivera loraque deux armées se rangeront dans un ordre symétrique et parallèle. L'ordre oblique, quelle que soit la manière dont on venille le défair, a àvait pas encore été tetoraré; on ététome que les avantages qui peuvent résulter de son emploi sieut étompe à la sagacité de Henri IV. Tontefoi, il nous apparteant de les découvrir, ces avantages; car les premières applications vraiment avantes de l'ordre oblique, chez les Modernes, ac rattachesta pi pous de Tarenne. règno, ainsi que la tactique élémentaire; mais en n'y trouve d'érénement à citer pour les progrès de l'art que l'expédition du de de Rohan dans la Valteine, en 1658. Cette expédition, dont une analyse ne donnerait qu'une idée incomplète ou inexacte, fit nettre une foule de conceptions nouvelles, et apprit que rien n'est impossible au génie secoudé par le courage et la constance.

Dans uue guerre de cette nature, tout se trouvait changé ou déplacé : la cavalerie et les gros bataillons de piques n'étalent plus qu'un accessoire dont il fallait même s'interdire l'usage à chaque instant; les armes à feu, au contraire, devenaient l'agent principal et indispensable : l'infanterie (1), sans cesse obligée de se diviser, de se réunir, de se multiplier par l'ensemble et la rapidité de ses mouvemens, acquérait, au milieu des précipices et des défilés de la Valteline, une importance qu'on ne lui reconnaissait pas encore. La guerre de montagnes est l'école par excellence de la grande guerre; mais celle-ci n'apprend pas toujours ce qu'il convient de faire dans la première. Si Rohan s'était borné à une vaine routine. avec des forces toujours inférieures en nombre à celles de l'ennemi, il cût été battu, l'élève de Henri IV aurait cessé de faire honneur à son mattre : au lieu de cela, il crée, il imagine, il prend une connaissance parfaite des lieux; et quoique sur la désensive, il présère aller chercher son adversaire que de l'attendre : « l'initiative cons vient au caractère des Français, disait-il, leur coua rage se double en attaquant. » Les marches et les combats à la suite desquels le sort de la Valteline fut décidé sont de nature à fixer notre attention ; car ils marquèrent des progrès de plus d'une espèce. Lorsque, dans les der-

<sup>(1)</sup> Il est plus particulièrement question des monsquetaites.

nières guerres, nos soldats se montrèrent victorieux aux sources de l'Adda, les rochers de Mazzo, de Fraele, de Morbegno, leur rappelèrent que long-temps avant leur arrivée, et dans ces lieux-là mêmes, d'autres Français s'étaient acquis une gloire immortelle (1).

On aurait désiré peut-être que nous cussions parlé des campagnes de Guébrisant et de la guerre que nous fimes à Ferdinand II, de concert avec les Suédois; mais le temps nous presse d'arriver à Louis XIV, et nous n'avons encore rien dit des batailles de Maurice de Nassau et de Gustave-Adolphe.

Le résumé que nous pourrions présenter de ces batailles ne rempirait pas le but; il serait d'ailleurs de peu d'intérêt pour ceux qui, comme nous, ont médité l'article de l'Encyclopédié moderne, où elles se trouvent décrites de main de mattre. L'auleur nous permèttra d'emprunter son texte et ses réflexions : et d'abord occupons-nous de la seule bataille que livra Maurice.

pons-nous de la seule bataille que livra Maurice.

« Il vennit d'arriver devant Nieupor (1600) qu'il rou
» lait assièger, dit M. le lieutenant-général Lamarque;

« son projet était de s'enfermer dans des lignes de circon
vallation, comme il l'avait fait à Gerthruidenberg et

» à Groningue; mais l'archiduc Albert, accourant à la

« tête de douze cents chevaux et de douze mille fantas
» sins, ne lui en laissa pas le temps. Il ne lui restait que

deux partis à prendre, s'embarquer à la hâte et en dé
» sordro, ou se préparer au combat. Maurice n'hesita,

» pas; il fit éloigner les bâtimens de transport, pour ap-

<sup>(1)</sup> Voyez la Relatiou de la campagne de Rohan dana la Valteline, publiée en 2988.— Campagne de 1799, par le prince Charles, p. 35 et suiv. L'auteur y rend une grande justice aux salens du duc de Rohan.

- prendre à ses soldats qu'il fallait vaincre ou mourir ;
- ct îl envoya le comte Ernest de Nassau avec deux mille
- · Ecossais et Zélandais, quatre compagnies d'artillerie
- a et deux denti-canons pour reconnaître les Espagnols, a et ralentir leur marche. Le comte Ernest se laissa em-
- a norter par son ardeur, se compromit et périt avec
  - i presque loute son avant-garde.
  - « Ce succès augmenta l'ardeur des ennemis; et, plein
  - · de confiance, l'archiduc hata sa marche par le fort
- a de la chaleur et au milieu d'un sable brûlant. Son infanterie était parlagée en deux corps et une avant-
- » garde le précédait.
- « Maurice conserva la division accoutumée d'avant-
- a garde, corps de bataille et arrière garde (1), l'artillerie
- · fut placée en partie au bord de la mer, en partie sur
- e les dunes, où les matelots hollandais établirent à la
- « hâte des plates-formes qui lui donnèrent une grande su
- · périorité sur l'artiflerie espagnole, qui, à chaque dé
  - charge, s'enfonçait dans le sable.
- s Cependant l'archiduc s'avançait en bon ordre le s long de la mer. La cavalerie qui le précédait fit une
- s charge qui fut repoussée, et dans le même moment, le s vice-amiral de Zélande (2), Foost de Moore, s'appro-
- (1) Plus d'une fois, et particulièrement à Arques et à l'eri, Henri IV vasi d'éragé à cette notine pour mieux appliquer ses dispositions aux localités; it Maurice y tirent tonjours, c'est qu'il n's pas sussi bien senti que le roi de France les rapports de la tectique avec le terrain; c'est qu'il n's passisi la guerre dans des pays fourrée et accidentés. Roban ne se serait pas sequis tant de gloire dans la Valeline, si, par respect pour un usagé établi pendant les temps obscurs du régime féodal, il se fit borné à diviser son armée en avant-garde, corps de basille et arrières-garde.
  - (2) On comptait alors en Hollande quatre départemens maritimes,

« cha du rivage avec deux vaisseaux, et canonna vive-« ment les Espagnols. Cette attaque, et surtout la marée « qui montait , obligèrent l'archiduc à se jeter dans les « dunes (1); Maurice, qui craignit d'être débordé sur sa a droite, y porta rapidement son avant-gardo. Le combat a sur ce point fut très-vif; les armes à feu n'étaient pas « encore perfectionnées , et la moitié de l'infanterie con-« servait les piques : aussi , après les premières décharges « les troupes se mêlèrent-elles pour se choquer à l'arme a blanche. Les régimens révoltés qui avaient consenti à · marcher sous les ordres de l'archidne, à condition a qu'ils conserveraient leurs élus, faisaient des merveil-· les, de Vere perdait du terrain; Maurice fit alors avana cer le corps de bataille, et les Français contribuèrent a beancoup à rétablir le combat. Il fut aussi sanglant et « aussi omniâtre que dans le premier moment. L'archiduc « se vit obligé d'engager le reste de ses troupes, que a commandaient Bourlotte et Bucquoi, deux capitaines a alors fameux; et Maurice fit donner de son côté les « Suisses, les Vallons et les régimens de Giotelles et de « Nactembrock, qui formaient la réserve. L'opiniâtre · infanterie espagnole résista encore à ce choc : mais la « cavalerie fut renversée, et une nouvelle charge généa rale ordonnée par Maurice, qu'entourait Coligny (2)

à la tête de chacun desquels se trouvaient un amiral et un vice-amiral. Ces quatre départemens étaient ceux de la Meuse, d'Amsterdam, de Nors-Hollande et de Zélande. (Préisce de l'Histoire de Hollande, par la Nenville.)

<sup>(</sup>s) Plus d'une fois le déplacement du rivage de l'Océan a été funeste à ceux qui ont omis d'en tenir compte. Les Espagnols perdirent la bataille des Dunes (1658) par une négligence de cette

<sup>(</sup>a) Nons croyons nous rappeler que ce Coligny était neveu de l'amiral.

e sertions.

avec une foule de jeunes Français, décida la victoire.
 L'archiduc s'entuit à Bruges, laissant sur le champ de la bataille plus de trois mille hommes, ses bagages et le toute son artillerie.

« On voit que l'ordre de bataille de Maurice ne diffé-« rait pas de ceux de Jarnac et de Montcontour, et que

ce fut uniquement, comme le reconnut l'amiral Mendoza, fait prisonnier dans cette action, à la faute que fit l'archiduc de ne point avoir de réserve, qu'il fant a attribuer le résultat de cette bataille, où les deux partis

« combattirent avec un égal acharnement. »

Nous avons parlé, dans une autre occasion, de changemens utiles apportés par Gustave-Adolphe à l'armement, à la formation et à la police des troupes; « mis il « ne fut pas novateur dans les ordres de bataille, dit « encore M. le comte Lamarque. La cavalerié qui compossit la moitié de son armée, continua à occuper les « ailes, et l'infanterie le centre sur plus ou moins de profondeur. On s'aborda sur toute la ligne, et la victoire « fut presque toujours décidée par le courage des soldats que son exemple enflammait. Justifions ce sa-

« A la bataille de Breitenfeld (1), dite improprement 

a bataille de Leipzick, Tilly, adoesé à une hanteur où il 
a wait placé son artillerie, était fort de vingt-deux mille 

fantassins partagés en dix-sept régimens, et de onzo 
mille cavaliers. Il so rangea sur une seule ligne pleine, 
ayant la cavalerie sur les ailes, et cinq régimens de 
Croates (3) postés en avant de sa droite. Gustave, qui

<sup>(1)</sup> Les Allemands lui donnent en effer ce nom.

<sup>(</sup>a) Dès lors la Croatie se trouvait partagée en cercles militaires, à la tête desquels l'Autriche entretenait des officiers depuis le grade

marchait avec l'armée saxonne, ne voulet point la meller avec les Suédois. Il prit un ordre de bataille séparé: son inflaterie, divisée en brigades de deux mille seize piquiers et mousquetaires, fut placée sur deux lignes de six hommes de profondeur (1). Grimcard qui aurait dà étudier cette disposition dans lord llea ou dans Walter-Harte, se trompe quand il ne la compose que de douzo cent vingt-quatre hommes (2). Le cavalerie, entremeilée de peletons de cent quatre-vingis mousquetaires occupa les deux sites, et l'artillerie (3) fut disséminée sur tout le front de l'armée. On s'aborda sur toute la ligne. La défaite des Saxons, qui furent tournés et enfoncés par un mouvement habile des cinq régimens croates, n'eut pas la moindro influence sur les Suédois (4). Gustave se contenta de

de colonel jusqu'à celui de lieutenant. Les paysans, ann cesse exrecés au métier des armes, formaient des régimens d'excellente infancterie légère. Quoique destinés plus particulièrement à reponser les incursions du Ture sur cette partie de la frontière, ils rejoignaient neamonies quelquérols l'armée, où ils rendaient les plus grands ervitees. (Yoyez, dans le Journal des Sciences militaires, les articles de M. le général Lecoutarier, sur l'organisation et l'administration de la Croatie.)

(1) Ceei s'accorde avec ee que nons avons dit précédemment de l'organisation de l'armée suédoise, d'après les auteurs allemands les plus accrédités, et notamment le Journal militaire autrichien.

(2) Folard a commis la même erreur, ainsi que plusieurs antres écrivains.

(3) Elle consistait principalement en eanons de fer conlé du calibre de 8. L'explosion de ces sortes de pièces étant à craindre, on les avait entourées de plusieurs rangs de cordes et de cercles de fer; le tont était recouvert d'un enir épais. De là saus donte l'opinion mille foir répélée, quoique invraisemblable, que Gustare avait fait nasge de canons de euir.

(4) Il fut heurenx pour Gustave que les impérianx s'abandon-

renforcer sa gauche, et le combat se maintint avec le plus grand acharnement. Tilly, qui voulait vaincre à tout prix, forma quatre masses de son infanterie (1) et voulut charger les piquiers auédois; mais ceux-ci ouvrirent leurs range, et firent passer par les inter-valles des mousquetaires qui mirent les Allemands en désordre. Ils résistèrent pourtant engoré, et no cédècrent le champ de bataille qui après que le roi eut fait une charge générale à la tête de ses secadrons, et que l'artillezie eut éclairei louer rangs.

a Walstein prit à Luizen le même ordre de bataille a que Tilly à Lepziek, et Gustave plaça aussi son infanterie disposée en brigades au centre de sa ligne, et la cavalerie entremèlée de mousquetaires aux ailes. On

nasseut inconsidérément à la pour uite des Saxons; au lieu de s'établir en poteuce sur sou fianc gauche, comme ils auraient du le pire.

(1) Les masses dont il est ici question, et auxquelles les Allemands donnaient le nom de texicier, énient des carrés de piquiers, bordés de drax rangs de monsquetaires. Ceux-ci fournissient eucore de print pedotons pour la défense de suplère, ainsi qu'ou le voit dans Folard et dans les autres écrivains. Cette forreation énienment vicieuse était alors de règle dans tonte l'Allemagne; les officiers avaient même des tables qui donnaient la longueur du côté du carré pour un nombre queleconque de combattans. Hoyer préenul, dans son Historie de l'Art milliarde, que l'infanterie ne a ex nagesti déjà plas de la sorte, mais il s'est moins trompé que Balone, qui veut que Tilly se fât formé sur d'eux lignes avec une ricerre.

L'organisation de la cavalerie împériale n'était pas plus judicieue, elle ec composit principalement de carassire qui se formaiert en gou escodrons de sept cent ciuquante chevaux, un dis de profondeur. Il y a loin des dispositions de Tilly et de Whattein à celles de Henri IV, ou même de Coligny, et l'ou n'est pas surpris qu'une armée mobile, pourveue a'une grande quantité de mousquest et de cauous légers, poi prevueue a démotif et à phérier de partièlle masse.

se choqua encore sur tout le front. Le succès flotfait incertain, quand, au milieu de l'action, Gustavo tombe frappé d'un coup mortel. Son armée orpheline redouble d'ardeur, et après avoir triomphé de Walstein, jusqu'alors invaincu, elle remporte une seconde victoire sur Papenheim, qui, comme le héros suédois, trouve la mort sur ce champ de bataille devenu si fameux. »

Il n'est pas aussi facile de se procurer des renseignemens sur les marches que sur les batailles. Partout , jusqu'au règne de Louis XIV, on retrouve la division accoutumée d'avant-garde, corps de bataille et arrière-garde. Mais suivait-on quelques règles pour la composition de ces trois masses? La cavalerie et l'infanterie y entraientelles dans un rapport déterminé? Aujourd'hui, dans un pays ouvert, nos avant-gardes ont un excédant de cavalerie légère; en était-il de même dans le seizième siècle? De quelle manière, enfin, s'arrangeaient les différente : armes, les différens corps dans les marches? Il est diffia cile de répondre à toutes ces questions. Un écrivain moderne, fort habile à faire revivre les mœurs et les usages des temps passés, a donné, suivant nous, un grand air de vérité à la description qu'il a faite de la marche de Charles le Téméraire sur Liège. On cesse en effet de lire un ouvrage d'imagination, lorsqu'on arrive à cet épisode. à la fois instructif et plaisant de Quentin Durward. Les plus petits détails de cette expédition, où l'on vit l'artificieux Louis XI contraint de servir de sergent de bataille à son vassal, le duc de Bonrgogne, sont entièrement historiques, et se trouvent dans Commines (1); mais le récit

<sup>(1)</sup> Voyez les Mémoires de Commines et l'Histoire des ducs de Bourgogne, par M. le comte de Barante.

du romancier anglais est plus attachant et frappe davantage l'imagination que celui de l'historien. La colonne étant une invention postérieure à l'époque dont il s'agit . il est vraisemblable que tout l'art des marches se réduisait à se mouvoir par le flanc et à s'avancer en bataille. Il fallait des armées permanentes pour perfectionner lesdétails, et l'existence de ces armées ne remonte qu'à Louis XIV. Brantôme, dans le chapitre qu'il a intitulé des moyens de se préparer pour la guerre, conseille de suivre trois routes; et, en supposant que l'on cotoie l'ennemi, la cavalerie forme la première ligne, l'infanterie et le canon la seconde, les bagages la troi sième; mais cette marche, vicieuse à plus d'un égard, n'est même pas en harmonie avec l'ordre de bataille qu'il propose, et dans lequel la cavalerie, partagée par moitié, est placée sur les ailes, un peu en arrière de l'infanterie (1). Au reste, le même écrivain, sans doute guidé par le souvenir d'exemples semblables à ceux que nous avons rapportés en terminant nos réflexions sur les croisades, établit en principe : « Ou'il faut que l'armée suive de près l'a-« vant-garde, pour se garder de tomber en des inconvé-« niens qu'on s'est d'autres sois trouvé pour être si loin « que l'une était défaite sans le scu de l'autre, »

La marche en échiquier, en avant ou en retraite, est peut-être la seule manœurre de cette époque que l'on retrouve dans le règlement de 1791. Les Suisses l'avaient adoptée; et plusieurs passages indiquent qu'on en faissit un usage fréquent. Cayet rapporte que le duc de Parme, s'attendant à étre attaqué d'un instant à l'autre, depuis que Henri IV avait surpris et enlevé une partie de son

<sup>(</sup>t) Le traité de Walhausen confirme noire opinion au sujet des marches. (Voyéz la 7º partie de son 1ªr livre.)

avant-garde (1), « s'avança en bel ordre de bataille en

Brantôme décrit une manœuvre du maréchal de Saint-André, où il est difficile de ne pas reconnaître une retraite en échiquier. Cette manœuvre fut exécutée, avec autant d'ordre que de sang-froid, par une arrière-garde de deux mille chevaux, que pressait le duc de Savoie à la tête de six mille cavaliers. Le maréchal ne pouvant espérer d'être soutenu par l'armée, dont il se trouvait séparé par un ruisseau difficile à passer, « se décide , dit « notre auteur, à montrer visage, ct faire contenance de « vouloir combattre, et d'avoir plus de forces que les « ennemis n'avaient découvert : si bien qu'eux furent en « suspens de faire la charge, ou de la recevoir; et ainsi « songèrent quelque temps avant de s'advancer. Cepen-· dant . M. le maréchal fait dérober devant et derrière « lui ses troupes, les unes après les autres tout bellement à celle fin que l'ennemi ne s'apercust qu'il v « cust aucune place vide, ny désemparée, et à manière « que les unes déplaçaient , les autres venaient à prendre « leur place, et faisaient tête, en approchant du ruiss seau toujours pourtant; et ainsi se déplaçant et reme plaçant les unes et les autres, jamais les ennemis ne « s'en purent apercevoir : et ce qui donna encore après a à penser à cux, c'est qu'à manière que les troupes a avaient passé le ruisseau, elles prenaient place de ba-« taille aussitôt..... »

Des arquebusiers restés en arrière couvraient la manœuvre et retardaient la marche de l'ennemi.

Avant les guerres civiles du seizième siècle, on regardait une journée de six à sept lieues comme une marche

<sup>(1)</sup> Ceci arriva la veille du combat d'Aumale.

extraordinaire. Colligny fut le premier à s'spercevoir que la célérité-était un des premiers élémens de succès. (1). Plus d'une fois sa petite arunée fit seize et lât-huit lieues en vingt-quatre heures. Les campagnes de Henri IV, de Roban, de Gustave, de Turenne, firent ressortir de plus en plus cette importante vérité; mais il fallait nos dernières guerres pour nous fournir l'occasion d'apprendre à l'Europe qu'on ne doit plus espérer la victoire que de l'ensemble et de la rapidité des mouvemens.

(1) Dans beancoup d'occasions le maréchal de Saint-André donns des preuves de prudence et d'habileté : si le connétable avait écouté cea avis , le déastre de Saint-Quentin ne serait pas arrivé; ce fut l'ini qui, à Drens , reconnut le champ de bataille , et ranges l'armée dans un ordre où nous vons remarqué beaucoup d'are.

# DIXIÈME LECON.

#### ART MILITAIRE

#### REGNE DE LOUIS XIV.

S. I. Précis historique de la hiérarchie militaire. - Les rois de France se sont tonionrs fait un devoir de commander leurs armées en personne. - La direction de la milice confiée d'abord an sénéchsl. - Philippe-Anguste crée les dignités de connétable et de maréchal de France. - Le nombre des maréchaux se multiplie à partir de François Ier; on en comptait viugt anr la fin du regne de Lonis XIV .- Dn grand-maître des arbalétriers .- Cette charge exista depuis Ssint-Lonis jusqu'à François Iet. - Du porteoriflamme. - Dn colonel-général de l'infanterie. - Cette charge est supprimée par Louis XIV .- Du grand-maltre de l'artillerie .-Du maréchsl-de-camp et des sergens de bataille .- Leurs fonctions. - Etablissement du grade et du titre de lientenant général. - Du brigadier. - Des colonels particuliers et des mestres de camp. -Du grade de lieutenant-colonel. - Des capitaines et des officiers substrenes. - Des sous-officiers ; leur nombre devient de plus en plus grand, à mesure que la tactique se perfectionne. - 6. II. Exposition sommsire des progrès de l'art, à partir de l'avenement de Lonis XIV au trône. - Histoire de la cavalerie pendant le règne de ce prince. - Les srmes à fen sont toujours en grande favenr dans la cavalerie. - La profondent de l'ordonnance est réduite à trois ranga dans tonte l'Europe. - Etat de la gendarmerie; elle forme nne réserve spéciale conjointement avec la cavalerie de la maison du roi. - Les états-majors généraux et particuliers so multiplient, ainsi que les grades d'officier général et de colonel.

- Histoire de la cavalerie légère durant la même période, - Les cuirasses, dont les Français avaient abandonné l'usage au commencement du règue de Louis XIV, reparaissent sur la fin du même règne. - Armement et organisation administrative et tactique de la cavalerie légère. - Premiers carabiniers à cheval. - Ils sont rénnis eu compagnies, et bientôt après eu régimeus. - Les dragons se multiplient d'une manière excessive. -- Cause de cette augmentation. - Origine des hussards dans l'armée française. -Lenr organisation : leur manière de combattre. - Ordre de bataille de la cavalerie. - Place et rôle de chacun dans l'ordonnance. - Manière de charger de la cavalerie. - S. HL Etat de l'infanterie pendant la minorité de Louis XIV. - Organisation administrative et tactique des troupes de cette arme à la mort de Turenne. -L'ordonnauce est réduite à six rangs. - La proportion des armes à feu s'accroît de plus eu plus. - Les grenadiers sont réunia en compagnies, et armés de fusils avec des baionnettes à manche de bois. - Des régimens suisses et allemands à la solde de la France. - Différens modes de combinaison des piques et des mousquets. - Place et rôle de chacun dans le bataillon. - Organisation de l'infanterie en 1688. - Nos institutions militaires éprouvent une altération également préjudiciable à l'ordre moral et à l'ordre matériel. - Réflexious à ce sujet. - Les piques sont mises de côté en 1703. - L'infanterie est entièrement armée de snsils avec des baionnettes à douille. - L'ordonnance n'est plus que sur guatre ranga. - Premier essai de l'attaque en colonne à la baionnette. -- Bataille de Spire. - Second essai de la colonne. - Affaire de Denain. - S. IV. Des différens corps de la maison militaire de Louis XIV. - Leur origine. - Leur organisation. - S. V. Artillerie et fortifications. - Le matériel de l'artillerie reçoit une extension considérable sous le règne de Louis XIV. - Il ne s'y opère pas de grands perfectionnemens. - On continue de se servir d'une même artillerie en campagne et dans les sièges. - Organisation des premières troupes permauentes d'artillerie.-Des fusiliers du roi et du régiment royal des bombardiers. - Louis XIV crée quatre compagnies de mineurs. Etat du personnel de l'artillerie au commeucement du deruier siècle. - Des ingénieurs. - L'administration des forteresses subit d'utiles améliorations sous le miuistère de Louvois. - Vanhan perfectionne l'art de l'attaque. -La marche des trancliées est assujétie à des règles fixes. -- Iuvention du tir à ricochet. - Progrès de l'art de la défense.

### S. I.

Quoique nous avons déjà fait entrevoir, dans le cours des leçons précédentes, de quelle manière le commandement fut distribué pendant les divers périodes que nous avons parcourus, nous crovons cependant utile d'entrer dans quelques détails sur l'époque et les motifs de l'établissement et de la suppression des différens grades de la milice, et sur la nature et l'étendue des devoirs dans chaque grade. Si nous avons attendu jusqu'ici pour fournir des renseignemens à ce sujet, c'est qu'il nous importait d'écarter momentanément tous les détails qui, sans être d'une nécessité absolue à l'interprétation des faits, pouvaient en distraire l'attention. Nous avons pensé d'ailleurs qu'il était préférable d'attendre, pour présenter l'historique de la hiérarchie militaire, que nous fussions parvenus au temps où l'on a cessé de créer de nouveaux grades. Des motifs semblables ont fait rejeter à la fin de cette première partie ce que nous avons pu recueillir sur la solde, les récompenses, les délits et les peines. Il nous a semblé, sous un autre rapport, qu'en placant en avant du règne de Louis XIV l'historique dont il s'agit, nos lecteurs se trouveraient entraînés par là même à faire une récapitulation que l'abondance et la diversité des matières contenues dans ce qui précède rendent entièrement indispensable pour bien juger de la marche de l'art pendant les deux siècles qui restent à explorer. Nons & n'insérons point ici cette récapitulation, qui trouve sa place dans les leçons orales.

Nos rois se sont toujours fait un devoir de commander eurs armées en personne; on ne voit, sous la troisième

1990

race, que Philippe V, Charles-le-Bel, Charles V et Franpois II, qui n'aient point rempli cette royale fonction. Quand, par des motifs quelcoques, ils ne pouvient se rendre à l'armée, ils désignaient pour les remplacer ceux de leurs vassaux dont le rang et la puissance les rapprechaient davantage du trône. Le choix de ces lieutenais temporaires se fit toujours au moment de la guerre, jusqu'à l'époque où le commandement fut attaché à certaines charges de la couronne.

Au commencement de la troisième race, la direction de la milice était confiée au grand sénéchal, ainsi quo l'atteste l'expression princeps militim dont so sert Rigord en parlant de Thibaut, comte de Blois, qui périt au siège d'Acre, et que les historiens considèrent comme ayant été le dernier sénéchal.

A la mort de Thibaut, Philippe-Auguste départit à Matthieu de Montmorency, son grand-écuyer (comes subult), les fonctions militaires qu'exerçait auparavant le sénéchal; dès-lors, et jusqu'au règne de Louis XIII, la première charge de la milice fut celle de connétable. On cito parmi les seigneurs qui la remplirent avec distinction:

Le cébbre Bertrand Duguescliu, qui, de simple gentilhomme, părvint à cette dignité par son courage, sa prudence et ses vertus. Charles-le-Sage ne pouvait remettre son épée en de plus habiles mains (1). Ce guerrier mourut au sein de la victoiro, devant Châteauneuf-Randon, en 1580;

L'infortune Clisson (2) qui le remplaça, et qui après

<sup>(1)</sup> Le roi remettait l'épée royale à celui qu'il honorait de la dignité de connétable.

<sup>(</sup>a) Il fut nomme connétable à la mort de Duguesclin.

avoir failli périr sous les coups d'un assassin (1), sé vit dépouillé de toutes ses charges par les dues de Bourgogne et de Berri, pendant la démence de Charles VI.

Artus de Bretagne, comte de Richemont, dont les services ne furent pas moins utiles à Charles VII que ceux de Jeanne d'Arc et de Dunois.

Le trop fameux duc de Bourbon, que l'histoire mettrait au rang des plus grands capitaines, s'il n'avait terni la gloire qu'il s'était sequise à Marignan en combattant ensuite contre sa patrie et son roi. Il fut tué en assiégeant Rome, en 1515;

Anne de Montmorgney, si connu dans notre histoire pendant les règnes de François I<sup>n</sup>, de Henri II, de François II et de Charles IX. Nous avons analysé la plupart des batailles où il se trouva : général médiocre et entité, il prolongea par son ambition la durée des maux que les guerres de religion accumulèrent sur la France. Il y avait plus de trente ans qu'il était connétable lorsqu'il reçut une blessure mprtelle à la journée de Saint-Donis. Son fils Henri le remplace en 1655.

La charge de connétable fut supprimée à la mort de Lesdiguière, en 1627.

C'est aussi de Philippe-Auguste que date la dignité de maréchal de Franco (2). Peut-être faut-il en attribuer la

- (1). Uu attentat commis contre la personne du counétable était puni comme un crime de lèse-majesté.

  (2) « Eutre divérses étymologies que l'ou apporte du nom de ma-
- réchal, dit Daniel, la plus naturelle est celle qui le fait venir de
   deux mots germaniques, march ou marach, qui signifie un cheval,
- · et scalch , qui signifie maltre , ou qui a autorité , c'est-à-dire que
  - · l'office du maréchal était autrefois une intendance sur les chevaux
  - du priuce aussi bien que celui de connétable, mais subordonné et inférieur à celui-ci.
  - · raterieur a cerui-en

création à l'usago en l'on était déjà de partager l'armée en plusieurs battillet, et à la nécessité de donne à chacune d'elles un chef particulier. Des l'origine, et pendant tout le moyen âge, le maréchal eut le commandement de l'avant-garde. On lui assigusi te poste de préférence à tout autre, parce que devant remplir en outre les fonctions qui, par la suite, furent attribuées au maréchal-decamp (1), il s'y trouvait plus à portée que partout ailleurs de recueillir les divers renseignemens qu'exigenient les opérations.

Il n'y eut qu'un seul maréchal pendant les croisades : mais on en voit constamment deux, de Saint Louis à François 1et. Ce dernier en porta le nombre à trois, et son successeur à quatre. Les changemens survenus dans l'organisation des armées et dans la manière de faire la guerre, à la fin du seizième siècle, nécessitèrent l'intercalation de nouveaux grades dans l'échelle hiérarchique. et en même temps une augmentation dans le nombre des maréchaux. D'un autre côté les rois n'ayant plus commo auparavant la ressource des compagnies de gendarmerie dont le commandement avait suffi à l'entretien de l'émulation, ils furent contrains d'étendre les cadres, de multiplier les emplois, pour pouvoir accorder des récompenses. Il est permis de penser toutefois, lorsqu'on trouve seize maréchaux en 1651, et vingt en 1703, que Louis XIV prodigua peut-être un peu trop cette dignité. La liste n'en fut jamais aussi considérable depuis cetto époque. Une foule d'entre eux ont été célèbres, et particulièrement

<sup>(1) •</sup> Les maréchanx de l'ost, est-il dit dans un ancien acte rapporté par Daniel, sont dessous lni (le connétable) et ont leur office distinct de recevoir les gendarmes, ducs, barons, chevaliers, écuvers et leurs compagnons. •

depuis Louis XIII; nous aurons occasion de les faire connaître par la suite.

A partir de Saint Louis, les historiens font mention d'a partir de Saint Louis, les historiens font mention de grand-matire des arbalétriers; mais il est vraisemblable qu'il exista une charge analogue, dès l'établissement de la militée des communes et l'origine des bannières, qui remontent l'un et l'autre à l'ouverture des croisades : car alors les barons et les gens de pied ayunt formé bande à part, il fallut de toute nécessité préposer quelqu'un à la direction de ces dernières. Le commandant de l'infanterie, il est vrai, ne put porter le nom de grand-mattre des arbalétriers avant Philippe-Auguste, puisque ce ne fut que sous le règne de ce prince que l'arbalète commença à être d'un grand usage.

Les attributions du grand-mattre des arbolétriers ne se bornaient pas au seul commandement de l'infanterie : elles s'étendaient aussi sur les ingénieurs et aur tous les archers et arbolétriers à cheval qui ne faissient point partie des bannières. Cette charge se trouva naturellement supprimée, lorsque, sous le règne de François !", on cessa de faire usage de l'arme d'où elle tirait son nom. Déjà, depuis Louis XI, les ingénieurs et l'artillerie n'étaient plus dans la dépendance du grand-mattre des arbalétriers.

Une autre dignité militaire non moins rechrerhée que les précédentes (1), et dont l'origine paraît également remonter aux croisades, fut celle de porte-oriflamme. Cependant le titulaire n'avait d'autre commandement

Soua le règue de Charles V, le seigneur d'Andrehen donna sa démission de maréchal de France pour être honoré de la charge de porte-oriflamme : il faut remarquer qu'on ne pouvait alors cumuler deux emplois.

dans l'armée que celui du corps de gendarmerie qui escortait la bannière de Saint-Denis. Cette charge disparut avec l'usage de faire sortir l'oriflamme, c'est à dire vers le temps de Charles VII.

Indépendamment des colonels particuliers dont il a tie parlé à l'occasion de l'institution des légions en 1554, François I<sup>n</sup> créa, dix ans après, la charge de colonelgenérad de toute l'infanterie, laquelle exista jusqu'au commencement du règne de Louis XIV. Le colonel-général de l'infanterie et le grand-maître de l'artillerie remplacèrent concurremment le grand-maître des arbalétriers qui, comme nous venons de le dire, avait eu depuis Saint Louis la direction des machines et des gens de trait. Brantôme a fait une biographie plaine d'intérêt des

colonels-généraux et particuliers de l'infiniterie. On distingue parmi les premiers : le fameux Gaspard de Coligny, qui posa les bases de la discipline de l'infiniterie, en rédigeant l'ordonnance de 1550; d'Andelot, son frère, qui lui succéda, après qu'il out été élevé à la dignité d'amiral, et qui exerça cette charge à plusieurs reprises, étant tantôt déposséde ot tantôt réintégré, suivant que l'état des affaires étoignait ou rapprochait les protestans de la cour; Châtillon, que nous avons cité dans la Leçon précédente, pour avoir prissamment contribué à la victoire d'Arques. Les colonels-généraux de l'infiniterie avaiont des attributions fort étendues; ils prensient rang après les maréchaux de France, et nommaient à tous les cuplois de leur arme.

Ce fut en 1661, à la mort du second duc d'Epcrnon, que Louis XIV supprima cette charge.

Nous ne répèterons pas ce qui a été dit précédemment du grand-maître de l'artillerie; mais nous ajouterons que cette dignité ayant été supprimée en 1755, le corps cut alors à sa tête un lieutenant-général, sous la dénomination de premier inspecteur général.

M. de Valière, auquel on doit en France le premier système d'artillerio (1), occupa d'abord cette place; elle fut remplie, peu d'années après, par le célèbre Gribearval qui établit un second système (1765), que l'on suit encore aujourd'hui, à quelques légères modifications près, que le temps et l'expérience ont provoquées.

La charge de premier inspecteur général n'existait plus depuis la mort de Gribeauval, en 1759, lorsque, en 1866, un décret des consuls la fit revivre dans la personne du général d'Aboville. C'est en 1815 qu'elle a été supprimée pour la seconde fois.

Lorsque, à la renaissance de la tactique, les masses prirent la place des individus, il fallut, pour discipliner et assujétir à de certaines lois les élémens de ces masses. un nombre d'agens, d'administrateurs, d'autant plus grand qu'elles étaient plus considérables. Les devoirs de ces chess particuliers se bornant à quelques pratiques faciles à comprendre et à appliquer, ne demandaient pas cette somme de connaissances que les progrès de l'art ont rendue depuis indispensable aux officiers de tous grades et de toutes armes. Toutefois, l'arrangement des masses entre elles, sur toutes sortes de terrains et dans tous les cas, exigeant alors, comme aujourd'hui, un savoir et des qualités qui, au sortir du moyen âge, ne pouvaient être que le partage d'un très petit nombre, on tirà de ce petit nombre la portion importante de la force régu latrice des armées.

<sup>(1)</sup> Il faut entendre par là cette harmonie, ces rapports intimes, que l'on remarque aujourd'hui entre les différentes parties du maièriel de l'artillerie, et dont l'objet est d'en rendre l'usage plus expéditif, plus efficace, et moins dupendienz.

Cette distinction n'eut pas été plus tôt sentie, et elle le fut dès le temps de François l'a, que l'on vit apparattre des marchetaux-de-camp, des sergens de bataille, et plusieurs autres officiers d'état-major d'un rang inférieur. . Ce ne fut néanmoins que sous le règne de Henri IV que l'état de maréchal-de-camp devint un grade régulier et permanent. Voici de quelle manière le premier maréchal de Biron en trace les fonctions.

« Le maréchal-de-camp , dit-il , est la voix et le com-« mandement du général, et, comme on dit, le porte-« faix et le sommier de l'ost; il faut que tout passe par « son scu, et la plupart des choses par son ordonnance ; qu'il sache toute chose , tant petite soit-elle , et qu'il en tienne comme registre, pour le soulagement du général et des principaux de l'armée; que le grand-mattre de « l'artillerie envoie devers lui un de ses commissaires voir ce qui est à faire; que le commissaire général des vivres ou les siens soient à toute heure en son logis, a pour recevoir ses commandemens; qu'il ait en main e les guides; ou pour le moins celui qui en est le capia taine ou en a la charge , pour s'enquérir à toute heure des chemins, asin de voir la faculté ou difficulté de marcher. Les espions doivent passer par ses mains, pour savoir des nouvelles des ennemis; en toute sorte, e est à noter que les espions doubles sont les meilleurs, pourvu qu'ils vous soient plus fidèles qu'à l'ennemi; faut encore que le maréchal-de-camp sache du général en quel ordre il prétend que l'on marche; savoir, quelles troupes, régimens et compagnies à l'avantgarde, quelles au corps de bataille et quelles à l'arrièregarde : enfin , il doit faire l'état pour toutes les troupes , asin qu'il n'y ait confusion.

« Au temps passé, les maréchaux de France faisaient

e l'état de maréchal-de-camp; là où était le souverain, è ils menaient ordinairement l'avant-garde; de là vient que le titre est commun du maréchal de France, et du « maréchal-de-camp.

« Il est bon qu'il n'y ait qu'un maréchal-de-camp dans « une armée; en trente ans que j'ai fait cet état, j'ai é éprouvé que, quand ils sont trois ou quatre en pareille autorité, ils riennent en dispute ou jalousie; du moins il convient qu'il y en sit un sur les autres, et que ce « soit celui qui aura fait l'état de maréchal-de-camp le e plus anciennement (1). »

Le nombre des maréchaux-de-eamp devint considérable au commencement du règne de Louis-le-Grand; mais dès lors leur destination primitive se trouva altérée; ils eurent des commandemens, et une partie de leurs anciennes fonctions fut attribuée aux maréchaux-généraux des logis.

Aujourd'hui, les maréchaux-de-camp commandent les subdivisions de l'armée auxquelles on donne le nom de brigades, ou remplissent des fonctions administratives dans l'intérieur du royaume. C'est ordinairement parmi eux que l'on choisit les chefs d'état-major des corps d'armée. Les attributions des maréchaux-de-camp sont spéciales comme celles des autres officiers; c'est-à-dire qu'ils restent constamment attachés à l'arme dans laquelle ils ont fait leur avancement (2). Nous aurons occasion de

<sup>(†)</sup> C'est une précassion que l'on eus quéquefois par la suire; cur le de ce même Biron qui nous fourait ces réferitons était premier maréchal-de-camp à la hasillé d'êtry, et Bassompire fut honoré de la même distinction en sfors. Les officiers pourrus du breret de premier maréchal-de-camp commandaiens à tous les eutres et ne roulaient point avec eux.

<sup>(</sup>s) La spécialité existait déjà pour les généraux des le temps du maréchal de Saxe. « Il y a aujourd'hui, dis-il, tel colonel d'infan-

revenir sur ce sujet, lorsque nous nous occuperons de l'organisation des armées modernes.

L'on a vu précédemment dans une note ce que c'était que l'emploi de sergent de bataille; nous n'y reviendrons pas.

Sous Louis XIV et sous Louis XV, il y eut, indépendamment des majors particuliers des régimens, un major général pour chacune des armes de l'infanterie (1), de l'artillerie et des dragons, et des majors de brigade. Ces officiers étaient chargés d'établir le campennent et la ligne de bataille de la troupe dont ils faisaient partie, conformément aux instructions que leur donnait le maréchaide-camp de jour.

L'établissement du grade et du titre de lieutenantgénéral ne date que des dernières années du règne de
Louis XIII, ainsi que l'a constaté le père Daniel. Dès l'origine, le lieutenant-général fut destiné à seconder et à
suppléer le général en chef. Ce grade, que l'accroissoment et l'organisation des armées ont rendu indispensable, n'était peut-être pas d'une nécessité absolue à l'épeque de sa création. On put avoir pour but de centraliser
de nouveau le service des maréchaux-de-camp, et de
mettre un terme aux prétentions et aux disputes dont parle
Biron; mais il est facile de reconnaître qu'on eut aussi
l'intention de multiplier les distinctions et les grâces. Citons à ce sujet les réflexions très-judicieuses de M. de
Carrion-Nissa.

Le maréchal de Biron, dît-il, se plaignait avec a raison de ce qu'on avait partagé la besogne de maré-

terie qui devient maréchal-de-camp, sans avoir commandé pendant viagt-quatre heures une troupe de cinquante maîtres. · ( Traité des Légions , pag. 77.)

<sup>(1)</sup> Voyer les Mémoires de Feuquières et de Catinat.

chal-de-camp, de ce que, déjà de son temps, ce n'était
plus un officier unique. Les abus de ce partage amenêrent, pour une nouvelle concentration, le titre et les
fonctions de lieutenant-général, titre qui se multiplia
à son tour par l'effet des mêmes abus. Cet effet devint
cause; de nouvelles créations compliquèrent successivement, et au grand détriment du service, les organisations militaires.

C'est une manie commune aux princes et aux chefs,
 trop préoccupés de leur autorité, de multiplier autour
 d'eux les faveurs et les grades.

« Mais aucune organisation spéciale, dans l'organisation générale de la société, ne devrait, par sa nature
et sa destination, conserver plus de simplicité, rester,
dans ses développemens, ses combinaisons et ses rapports, plus perceptible aux yeux et à l'intelligence de
tous, paraître plus plausible à la raison et à la réflexion
de chacun, que l'organisation militaire; car il n'y en
a point qui touche un plus grand nombre d'individue
r'dunis sur le même point; et, d'un autre côté, il n'y a
point d'autorité plus pesante, surtout dans l'état militaire, et plus pénible à souffrir et à exercer, que celle
qui est mal définie, et dont on se rend compte difficilement. \*

Si ces vérités avaient toujours été présentes à l'esprit des administrateurs, nos institutions militaires n'auraient pas été embarsaées de cette foule d'exigences et de soiss journaliers et puérils qui, pendant long-temps, ont tenu la place de choses plus sérieuses et compliqué inutilement le service.

Nous pouvons, en raison de la nature et de la durée des fonctions qui s'y rattachent, ranger en trois classes les différens grades de la milice; et ces trôis classes existent depuis François 1º. L'une comprend les chefs spéciaux et permanens des divers corps de troupes, elle s'étend du caporal au colonel; la seconde est formée des officiers géraux, considérés comme les commandans temporaires de ces mêmes troupes, lorsqu'elles ont une destination spéciale; les membres de la troisjème classe n'ont d'action immédiate sur les troupes que par exception, et dans des cas extraordinaires et fort rares; ce sont les chefs d'étatemajors et leurs aides.

A l'époque où Turenne imagine la brigade, et il faut entendre par là une subdivision tactique (1), formée de plusieurs bataillons ou escadrons, et par suite de plusieurs plusieurs bataillons ou escadrons, et par suite de plusieurs régimens (2), les fonctions primitives du maréchal-decaup avaient été dénaturées. Tantôt cet officiers es trouvait appartenir à la seconde classe, tantôt à la troisième; en le plaçant dès lors à la tête de la brigade, il fallait décidément le faire passer dans la seconde classe, si on ne voulait pas que cette brigade fût à chaque instant privée de son chef. Mais au lieu de cela, on créa le grade de brigadier, et le maréchal-de-camp conserva ses doubles attributions.

Le grade de brigadier a existé de 2668 à 1588. Il devint inutile du moment où les maréchaux-de-camp furent attachés en permanence à des subdivisions, comme les licutenans-généraux à des divisions. Ge changement do destination s'opéra par les conseils d'un gerrier que ses talens et sa longue expérience ont fait distinguer des autres généraux de son temps, du dernier maréchâl de Broglie , créteur de la división dans l'armée française.

<sup>(1)</sup> Voyez le 6. 1er de la leçon suivante.

<sup>(2)</sup> Du temps de Lonis XIV, la plupart des régimens d'infanterie

On a traité d'équiveque le grade de brigadier, ans doute à cause des doubles fonctions qui s'y rattachèrent pendant long-temps. En ellet, les plus anciens colonels et lieutenans-colonels étaient brigadiers saus cesser d'appartenir à leurs régimens. Cet usage était vicieux, en ce qu'il pouvait en résulter qu'un officier revitat, en temps de paix, sous les ordres de celui qu'il avait commandé pendant la guerre. Sans doute on peut établir une séparation entre lo régime tactique et le régime administratif (s); mais, dans aucun cas, cette séparation ne comporte une-paroille irrégularité; car il résultera toujours do graves inconvéniens d'une organisation où les agens d'un ordre supérieur pourront se trouver évenuellement commandés par leurs subordonnés.

C'est sous le règne de François I<sup>n</sup>, et à l'occasion de l'institution des légions , qu'apparatt pour la première fois dans nos armées le titre de colonel. Dans le principe , on devenait colonel sans cesser d'être capitaine; c'est-à-dire , que la qualité de chef et d'administrateur d'un régiment n'empéchait pas que l'on conservát le commandoment particulier d'une compaguie. Le titre de mestre-de-camp, en usage dans la cavalerie légère, ne différait en rien de celui de colonel dans les autres corps.

Nous avons parlé, dans une des notes précédentes, de compagnier-colonelles; elles étaient commandées de fait par des lieutenans qui, dans la suite, reçurent le brevet de lieutenant-colonel.

Louis XIV arrêta que ces officiers prendraient rang

<sup>(</sup>g) Quoique cette séparation estiste dans toutes les armées de l'Europe, elle n'est cependant pas de toute nécessité. Peut-ûre même vaudrai-il mieux que les chefs inmédiats des troupes en fussent exclusivement et dans tous les eas les administrateurs.

avant les capitaines, et qu'ils commanderaient les régimens en l'absence des colonels. Lorsqu'il y avait deux bataillons par régiment, lo colonel commandait le premier, et le lieutenant-colonel le second.

Depuis que le grade de chef de bataillon a été créé, les attributions des chefs de corps se sont en quelque sorte bornées à des soins de surveillance et d'administration; car la tactique n'admet le régiment comme subdivision que par exception et dans des cas assex rares.

A l'époque où il n'existit dans l'armée d'autres fractions que les compagnies, l'ambition des plus grands seigneurs se trovat toujours satisfaite lorsqu'ils curent obtenu le commandement de l'une d'elles; on regardait surtout comme une grande fiseur d'être placé à la tête d'une compagnie d'hommes d'armes. Cette préférence pour la cavalerie était un reste des impressions du moyen âge, impressions que le temps n'a pas encoro totalement effocés.

La réunion des compagnies en régimens et l'établissement du grade de colonel, qui en fut la conséquence nécessaire, restreignirent de bonne heure les prérogatives des capitaines. Leur importance a diminué de plus en plus à mesure que de nouveaux agens sont venus se placer entre curs et l'autorité suprême.

Il suit de là que le grade du capitaine ne peut plus être, aux yeux de la société et do l'armée, ce qu'il était avant la création d'un officier supérieur par bataillon. Cette circonstance seule suffirait pour établir une différence netable entre l'état de capitaine il y a cinquante ans et le même état aujourd'hui : différence dont beaucoup de personnes ne se rendent pas compte.

A l'exception du sous licutenant, dont l'existence ne

l'institution de tous les autres grades subalternes, c'està-dire, de ceux de lieutenant, de guidon dans l'ancienne gendarmerie, de cornette dans la caralerie légère et d'enseigne dans l'infanterie, remonte à l'organisation des premières compagnies, sous Charles VII.

Les grades de maréchal-des-logis, de sergent, et de fourrier sont fort ancients; ceux de caporal et de brigadier paraissent n'avoir été crés qu'à l'époque de llenri II. Une preuve certaine de l'utilité de ces agens subalternes, compris sous la dénomination collective de sous-officiers, c'est que leur nombre s'est progressivement aceru à nue-sure que la tactique étémentaire a été perfectionnée. Les distinctions de maréchal-des-logis chief et de sergent-major out été une des conséquences de cet accroissement.

Nous n'entreprendrons pas de rappeler ces éternelles discussions en matière de commandement et de préséance dont nos vicilles histoires sont remplies, et qui, même encore au temps de Louis XIV, jetèrent plus d'une sois la confusion dans l'armée. La portion d'autorité affectée aux divers grades n'étant pas définie d'une manière assez positive, chacun s'arrogeait un droit et des prérogatives qu'il n'avait pas, et que la raison et le bien du service s'accordaient à lui refuser. Les uns, pour établir des prétentions aussi ridicules que funcstes, invoquaient des exceptions inadmissibles, ou mettaient en avant le rang de la troupe dans laquelle ils servaient; les autres ressuscitaient des usages dont le temps et les progrès de l'art avaient fait justice. A entendre Bussy-Rabutin, de son temps, et il écrivait sons le grand règne, un guidon de gendarmerie prétendait à commander les armées en l'absence des officiers généraux (1); et à la mort de Turenne

<sup>(1)</sup> Mémpires de Bussy-Rabutin, tome 1, pag. 128.

la mésintelligence de ses lieutenans (1) ne compromitelle pas le salut d'une armée qui jusqu'alors a vavit connu que la victoire? Ces conflits d'autorité deviurent moins , fréquens vers la fin du règne de Louis XIV, surtout après qu'on cut vu le modeste Boullters presser le roi de lai permettre de servir sous les ordres de Villars, qui était moins ancien maréchal que lui. Nos dernières guerres fournissent plus d'un trait de cette nature. Les cœure généreux ont bientôt sacrifié leur amour-propre et leurs intérêts particuliers lorsqu'il s'agit de défendre le roi et le sol sacré de la patrie.

## S. 11.

On nous a vu resserrer progressivement nos jalons, à comptet de rèpen de Charlets VI; nous allona les rapprocher de plus en plus. L'art a fait des progrès, mais il n'a pas encore atteint sa perfection. De nouvelles remarques, de nouvelles découvertes, peu importantes en apparence, apporteront d'immenses changemens dans l'armement, et par suite dans l'organisation des masses. Il y sura plus de précision, plus do fixité dans les détails, plus de calcul dans les hautes conceptions. Le désir de perfectionner engendrera des systèmes : sous s'écarteront plus ou moins de la vérité; mais tous auront contribué à la mettre en évidence. Les hommes sages, les véritables observateurs, opposant le jugement aux préjugés, la critique à l'opiniois, repousseront ce que ces systèmes s'avient d'erroné ou de superflu, et feront entrer ce qu'ils renfermatent d'utile et

<sup>(1)</sup> De Lorges et de Vaubrun; celui-ci fat toé peu de jours après, a la baraille d'Altenhein. Ce n'est que depuis ce temps-la, dit « Feuquières, que le roi a décidé ponr le commandement entre les « officiers généraux, en faveur de l'ancien, à parlié de grade. »

de rationel dans la composition de nos règlemens actuels de manœuvres. La grande mobilité des armées rendra faciles les applications de l'ordre oblique. Les hommes de génie . les Turenne, les Frédéric, les Napoléon, l'emploieront de mille manières différentes, et toujours au détriment de leurs adversaires. Bientôt il ne s'agira plus de sauver ou de conquérir une ville, de prévenir l'ennemi dans une nosition ou de le devancer dans un pays fertile en fourrages : moins d'un siècle après que Louis XIV aura cessé de vivre. les armées ne mettront plus que quelques jours à vider leurs querelles, et cependant les suites de la victoire seront quelquefois telles, qu'il se trouvera des empires entre une bataille gagnée et une bataille perdue (1). Les peuples et les rois devront applaudir à des perfectionnemens . qui, abrégeant la durée des guerres, diminueront la somme des manx dont elles sont accompagnées.

La marche que nous avons adoptée appelle notre attention sur l'histoire de la cavalerie pendant le règne de Louisle-Grand.

La guerre de trente ans avait apporté quelque améliocation, dans les détails, lorsque ce prince monts sur le trône. Les troupes avaient été allégées, et les armes à feu étaient mieux appréciées. La grosse cavalerie ne conservait plus des anciennes arouves que le casque, la cuirasse et les gantelets. Peu de temps avant sa mort, Gustavo réduisit à trois rangs la profondeur des escadrons, et son exemple fut immédiatement suivi dans toute l'Europe. Cependant l'on revint encore quelquefois à l'ordre pro-

<sup>(1)</sup> Entre une bataille perdue et une bataille gagnée, la dittance get immente; il y a des empires, dit Ropoleon, la veille de la bataille de Leipzick. Ces paroles ne sout vraies toutefois que dans leur application aux empires fondés par les conquérans ou troublés par des gizerres civilles.

fond; et les Suédois eux-mêmes, à la bataille de Jankowitz, en 1645, formèrent une colonne compacte de trois excadrons pour enfoncer un régiment d'infanterie impériale, qui jusqu'alors avait résisté à toutes les charges. Quoique cette attaque eût réussi, l'idée des gros escadrons n'en fut pas moins abandonnée pour toujours (1).

A cette époque, toute la cavalerie européenne, hormis ceille du Grand-Seigneur, consistait en cuirassiers et en combattans qui, sous divers noms, n'étatient en réalité que des dragons. La seule maison d'Autriche entretenait un corps de hussards qu'elle opposit avec auccès aux cavaliers turcs. Les régimens allemands s'élevaient jusqu'à quinze et même dix-huit cents chevaux; ceux des autres puissances étaient moins nombreux; les nôtres n'allaient pas au-delà de six cents combattans (a).

Les compagnies particulières des gentilshommes ayant été supprimées à la paix des Pyrénées, en 1659, le corps, auquel on continua de donner le nom de gendarmierie, quoiqu'il ne conservit plus rien qui rappelôt sa nature et sa destination première, fut réduit sux seules compagnies d'ordonnance des princes du sang, qui se trouvèrent au nombre de seixe, dit de gendarmes proprement dits, et six de chevau-degers. On s'exprimisat innis plutôt pour se conformer à l'usage que dans l'intention d'indiquer; entre ces deux classes de cavaliers, une différence qui n'existait plus; seulement les gendarmes conservaient certaines prérogatires qu'on se reinssit à accordor sux chevau-légers, dont l'origine était plus récente.

Ces seize compagnies formaient huit escadrons de cent vingt à cent trente maîtres, que l'on embrigadait ordinai-

<sup>(1)</sup> Voyez la Tactique de la cavalerie du comte de Birmark.

<sup>(</sup>a) Histoire de la milice française.

rement avec la cavalerie de la maison du roi, pour composer une réserve spéciale (1). Coci commença à se pratiquer dans la guerre de 1667. Nous avons cru devoir noter cette époque, car c'est la première fois, depuis les Romains, que nous voyons des troupes destinées à formerune réserve permanente.

Les officiers du corps de la gendarmerie avaient des grades supérieurs dans l'armée. Les capitaines-lieutenans étaient mestres-de-camp, et les lieutenans, lieutenanscolonels.

On n'a pas oublié que les lances avaient disparu presque en même temps dans toute l'Europe à lu fin du seixième siecle. Dès-lors, les gendarmes ne furent plus armés que du pistolet et de l'épée, laquelle se portsis avec le baudrier (2). La conduite brillante de la gendarmerie à la bataille de Fleurus (1690) décida le roi à lui donner un étatmaior particulier.

major particulier.

Nous remarquecons à cette occasion qu'il n'y eut jafnais un plus grand nombre d'agens en dehors des cadres, d'ofcieres sons troupe, qu'à la fin du règne de Louis XIV.

Aujourd'hui, » dit le maréchal de Puységur, « dans les grandes armées, il y a souvent deux cents colonels de gendarmerie, cavalerie légère et d'agons, qui, la plupart, ont ce grade sons régiment; le même abus est daus l'infanterie. Quand, chaque jour, il y aurait deux colonels de cavalerie et autant d'infanterie de piquet (3),

<sup>(1)</sup> Voyez plus loin ce que nous avons dit des troupes de la maison du roi.

<sup>(</sup>a) L'usage des baudriers fut général jusqu'en 1688; ou prit slors les ceinturons.

<sup>(3)</sup> Le piquet était un corps sormé de détachement tirés de tous les régiments d'infanterie et de cavalerie, et destiné à veiller nuit et jour à la sûreté de l'armée. Ce corps sournissait une garde aux sour-

comme les campagnes ne durent ordinairement que six e mois, qui font cent quatre-vingts jours, ils no seraient de piquet tout au plus que deux fois chacun dans une campagne, et ne sortiraient du camp que quand il y aurait des fourrages ou des escortes de convois, et rarement pour quelques autres expéditions; ainsi ce service est bien peu de chose. »

L'auteur signale les mêmes abus relativement aux généraux. « Ces grandes armées ont trente-cinq à quarante é maréchaux-de-camp et autant de lieutenans-généraux, dont plusieurs n'en font pas les fonctions un jour de combat, mais seulement celles du service journalier de l'armée. Il n'y a chaque jour qu'on lieutenant-général et un maréchal-de-camp; sinsi, ils ne sauraient étre commandés que cinq à six fois dans une campagne.

Villars ne s'en exprime pas avec moins d'amertume; mon zèle pour le service de votre majesté, écricil à Louis XIV, me fait prendre la liberté de loi dire qu'elle ne peut être trop d'illicile sur le sujet de ceux qui tienquent les premiers postes dans ses armées. Le trop grand nombre même ne convient pas. Par exemple, je vois dans l'ordre de bateille de l'armée de Flandre quinze lieutenans-généraux a une promière ligne, ci que à chaque aile et cinq au centre. Il est vrai que le plus ancien commande les sutres; mais, Sire, le hasard nie permet pas toujours que le plus ancien commande les sutres; mais, Sire, le hasard nie permet pas toujours que le plus ancien soit le plus cancien commande les sutres; mais, Sire, le hasard nie

rageurs et des escortes aux convois. On plaçait aussi un piquet à la queue des tranchées ponr les soutenir eu cas d'attaque.

Dans les grandes armées il y avait chaque jour, et sur chaque aile, pour commander le piquet, un lieutenant-général, un marechel-de-camp, un brigadier, un colonel, un lieutenunt-colonel et un major de brigade. s pable; d'ailleurs gens égaux en dignités ne sont point · naturellement portés à s'estimer, ni à obéir assez prom-« ptement. La guerre veut une autorité trop décidée pour

« que la parité puisse s'en accommoder. »

La partie de la milice à laquelle nous avons donné le nom de cavalerie légère, depuis le règne de François Ier, devint de plus en plus nombreuse sous Louis XIV: Daniel en compte près de soixante régimens de quatre à six cents hommes.

Les armes ordinaires de cette cavalerie étaient l'épée, le pistolet et le mousqueton. Chaque régiment avait une compagnie de mousquetaires. On trouvait même des corps entiers armés du mousquet ou du fusil (1).

Il restait à peine des traces des anciens hommes d'armes à l'époque de l'invasion de la Hollande (1672). Un seul régiment conservait la cuirasse, et encore ne paraissait-il exister que pour servir à la tradition des coutumes du moyen âge, puisqu'on ne le destinait à aucun service particulier conforme à sa nature. S'il s'agissait aujourd'hui de franchir le Rhin à la nage, on ne placerait pas les cuirassiers à la tête de l'armée, comme on le fit à Tol-Ihuis (a).

Il est à remarquer que, pendant cette période, les Allemands montrèrent plus d'affection que nous pour les armes défensives. « Les régimens de cavalerie, dit Mon-« técuculli, sont armés aujourd'hui de demi-cuirasses qui ont le devant et le derrière, de bourguignottes, composées de plusieurs lames de fer attachées ensem-· ble par derrière et aux côtés, pour couvrir le cou et

<sup>(1)</sup> On avait fabriqué des fusils dès l'année 1630,

<sup>(2)</sup> Voyez l'Introduction à l'Histoire de la campagne de 1675, par Beaurain.

e les oreilles, et de gantelets qui couvrent la main jus-

 Le devant des cuirasses doit être à l'épreuve du mousquet (1) et les autres pièces à l'épreuve du pistoe let et du sabre.

\* Les armes offensives des cavaliers sont le pistolet et l'épée longue, qui frappe d'estoc et de taille. Le premier rang pourrait avoir des mousquetons (2).

Nons revinmes à l'asage des armes défensives au commencement du dix-huitième siècle, ainsi que nous l'apprend Feuquières. «La cavalerie française est maiutenant bien armée, dit cet écrivair, on vient de la cuitasse à demi. Mais je voudrais la cuitasse à l'épreuve, du mousquet par devant. L'humeur française ne compait guère avec l'usage des armes défensives, étant. béanacoup plus propre à l'usage des offensives. Ainsi, ec esera toujours une chose très-difficile, et d'une continuelle application, que de réduire la cavalerie, et ... même l'Officier, à l'usage des outrasses. Cependant il es faudrait le faire et en avoir des magasins.

Nous avons déjà eu occasion de faire remarquer la mobilité des opinions relativement à l'emploi des armes

<sup>. (1)</sup> Condition difficile à remplir, car nos cuirasses actuelles sont à peine à l'épreuve du fusil, dont l'effet est moins grand que ne l'était celui du mousquet.

<sup>(5)</sup> Montéenculie appirime ensuite le regret qu'on ait abundonné la louce, qui est, dit-il, la reine des armes pour le cvalerie, comme la pique pour l'infanterie. « Il ne propose cependant pas de la re-prendre, parce qu'il a croit indeparable de l'armer compléte, à laquelle! du c'allair plus conger. On est surpris qu'on écrivain anait pindicieux soit inban d'un prerit perigget. L'expérience a hies prouvé depits, que l'attivail des anciens hommes d'armes n'était nullement nécessiré su muniément de la lancieux.

défensives; il s'en présente ici un nouvel exemple, car au moment où Louis XIV faisait roprendre la cuirasse à sa cavalerie, Charles XII la proscrivait de son armée.

Du temps de Turenne, et il n'y eut de changement par la suite que dans la force des compaguies qui se trouvèrent réduite, les régimens de cavaleries e composaient de six à douze compagnies de cinquante à soixante maîtres.

Il y avait dans chacune d'elles, un capitaine, un lieutenant, un cornette, et souvent un sous-lieutenant; un maréchal-des-logis, deux brigadiers et un trompette.

Le régiment était commandé par un mestre-de-camp, un lieutenant-colonel et un major. Cette organisation, qui diffère peu de celle que propose Montécuculli, était à peu près générale dans toute l'Europe.

Le corps de la cavalerio avait un nombreux état-major général, à la tête duquel se trouvaient un colonel général, un mestre-de-camp général, un commissaire général et un maréchal-général-des-logis. Nous avons vu Henri II instituer les deux premières de ces charges; Louis XIV crès les autres.

Il nous faut maintenant dire un mot des carabiniers, qui, sous un nom particulier (1), faisaient néamnoins particule la cavalorie légère. « On a, dans ces derniers « temps, dit Feuquières, formé des corps entiers de ca-rabiniers. Cela ne peut être que bon; c'est un corps « choisi sur la cavalerie entière, et mêmo distingué par « sa paie. »

Dans le principe, ils ne formaient point un corps séparé; ils étaient répartis dans toute la cavalerie proprément dite, au nombre de deux sculement par compagnic.

<sup>(1)</sup> Ils le reçurent de l'arme dont ils se servaient principalement, et qui était la carabine rayée.

On les choisissait parmi les plus habiles tireurs de chaque régiment, et ils tenaient la tête de l'escadron lorsqu'on marchait à l'ennemi.

Réunis en compagnies, les carabiniers composèrent une brigade spéciale à l'ouverture de la campagna de 1692. L'organisation de cette brigade n'était que provisoire : à la paix, les compagnies devaient retourner à leurs corps respectifs.

n Gependant Louis XIV, satisfait de la manière distinguée dont ils avaient combattu dans toutes les occasions, et notamment à Fleurus, voulut récompenser leur conduite en les formant en régiment.

Ce régiment, fort de cent compagnies de trente mattres, comprenait cinq brigades de quatre escadrons, et chaque
brigade avait à sa tête un mestre-de-camp, un lieutenantcolonel et un major. Ainsi, lo corps qu'on appela d'abord i
la régiment des carabiniers équivalait à cinq régimens
ordinaires.

Depuis ce temps, nous avons toujours eu des carabimers dans nos armées; mais il s'est opéré des changemens dans leur nature et dans leur organisation. Nous en ferons mention par la suite.

Les dragons se multiplièrent d'une manière excessive dans toutes les armées de l'Europe pendant la dernière moité du dix-septième siècle. Les Français, surtout, se montrèrent empressés d'augmenter cette milice à double rôle. Ce fuit à tel point que Louis XIV, qui ne comptait que doux régimens de dragons à la paix des Pyrénées, en avait quarante-trois en 1690.

Les dragons devant combattre à pied et à cheval, avaient le sabre droit, ou épée plate de la cavalerie, le fusil et la baionnette du grenadier; la guêtre et les éperons. On ne leur donna le casque que dans le siècle dernier, lis portaient à l'arçon, soit une hache, soit un outil propre à remuer la terre.

- L'organisation des dragons, et de la cavalerie en générat, n'éprouva que de lègers changemens pendant le long règne de Louis XIV. Quelques régimens avaient douze compagnies (1), et les autres six seulement. La force de ces compagnies, qui d'abord était de cinquante chevaux, fut réduite par la suite à trente ou trente-cinq. Tantôt les escadrons se composèrent de trois compagnies, et tantôt de quatre.
- Les régimens de cavalerie, dit Feuquières, sont à présent à deux ou à trois escadrons. Quand ils seraient
- à quatre et à cinq escadrons, ils n'en seraient que meile leurs, et ils épargneraient au roi un grand nombre
- « d'états-majors. »
- « Les escadrons sont bien de quatre compagnies ; mais
- comme autrefois, parce que sur le pied où sont pré-
- « sentement les compagnies, il n'est pas possible que les
- escadrons marchent et combattent fort.
- Les dragons ont été, dans ces dernières guerres (2), en trop grande quantité. Ce corps ne doit être considéré.
- que comme de l'infanterie que l'on met à cheval pour
- « la pouvoir porter plus diligemment dans les endroits-
- où l'on a besoin d'infanterie pour se saisir d'un poste.
- et donner le temps à la véritable infanterie d'y arriver.
- « Encore ne faut-il pas que ce poste puisse être attaqué,
- a par l'infanterie ennemie avant que celle qu'on y fait a inarcher soit arrivée, parce que les dragons qui ne sont
- productional type books (Auch)

<sup>(1)</sup> Ceux des princes et des officiers généraux de l'arme.
(2) L'auteur entend parler de la guerre de 1688 et de la guerre de.

la Succession.

e point habitués à combattre ensemble à pied, ne peue vent jamais résister au corps solide d'infanterie qui les e attaque.

« Ils ne peuvent pas aussi résister aux bons escadrons.

La longueur de leurs fusils les embarrasse, et le manque de genouilère à leurs bottes (1), leur ôte aussi la force dans le choc. On les a trop bien montés dans ces derniers temps, et on les a voult de trop près égaler aux chevant de la cavaleire. La juste crainte que les officiers ont de perdre les chevaux de laurs dragons les force toujours à laisser trop d'hommes pour les garder, lorsqu'on leur fait mettre pied à terre, et fait qu'ils craignent de se commettre contre l'infanterie (2).

« Jo voudrais donc moins do régimens de dragons dans « une armée, et qu'ils fussent moins bien montés, c'est-« à-dire, snr des chevaux moins hauts et de moindra « prix. »

Les dragons se multiplièrent par l'effet des circonstances dilliciles où se trouva Louis XIV sur la fin de son règne. Contraint de lutter contre l'Europe coalisée, coprince mit de noubreuses armées sur pied; la force de ces armées n'étant pas en rapport avec l'état de l'art, et des généraux médiocres se trouvant à leur tête, elles éprouvèrent des revers. On en chercha la cause; on put l'entrevoir, mais on ne la découvrit pas entièrement. C'était le manque d'ensemble et de mobilité. Le remède et été dans une concentration plus forte du commandoment; dans la région des brigades en divisions, et de cellser;

<sup>(1)</sup> L'usage des huttes et le choix des chevaux indiquent assez que déjà les dragous étaient plus cavallers que fantassins.

<sup>(</sup>a) It faut se rappeler que les compagnies étaient su compte des , capitaines.

en corps d'armée; dans l'usage des colonnes et du pasembotté. Rien de tout cela ne fut aperçue, et l'on s'imagina avoir épuisé tous les moyens en mettant une partie de l'infanterie à cheval. Turenne avait reconnu qu'audelà d'une certaine limite, il n'est plus possible à un général de tirre parti de ses troupes. Cette limite, qu'il fixe à quarante mille bounnes, n'est point absolue; mais pour la dépasser avec succès, il fallait de nouveaux perfectionnemens, de nouvelles grandes fractions au-dessus de la brigade, et avant tout des hommes de génie. Toutes ces conditions se trouvèrent remplies pendant nos dernières guerres; aussi vit-on des armées de plus de cent mille hommes manœuver avec le même ensemble et la mœuprécision qu'une brigade.

Les hussards (1) n'out été connus dans nos armées que depuis 1692 (2). Cette milice nous est venue des Allemands, qui depuis long-temps s'en servaient avec succès contre la nombreuse cavalerie irrégulière des Turcs. Les premiers hussards quel'on vit en France étaient décretions de l'armée impériale, et la plupart llongrois. Ils débutèrent, par servir quelques officiers durant la campagno de 1691s. Ce fut alors, dit Daniel, que le maréchal de Luxembourg: les syant vus dans leur équipage extraordinaire, avec un air fier et tout-à-fait guerrier, jugea qu'il pouvait les utiliser. C'est pourquoi, il ordonna de les réunir et de les mettre à l'épecuve. Commo lis s'acquitternt assez bien.

<sup>(</sup>a) L'origine des hussards, en Hongrie, remonte au quioxième siècle. Ou leva un homme sur vingt pour former cette milice; de la le nom de hussard, de husz, vingt en hongrois.

<sup>(2)</sup> Si nous ne considerons par comme hussards les cavaliers hongrois que Louis XIII avait à sa solde, c'est qu'ils p'en portaient pas le nom.

des différentes missions qui leur furent confiées, on résolut d'en créer quelques compagnies. Deux de ces soldats étrangers ayant été présentés au roi, il décida qu'on lèverait immédiatement un régiment de hussards en Alsace.

Ce premier régiment, qui était de six compagnies, fut rome à la paix de Riswick. Dans le cours de la guerro de la Succession, le maréchal de Villars organisa un nouveau régiment de hussards, et le due de Bavière en emmena un antre au service de la France. Ces deux régiments furent fondus en un seul à la paix d'Utrecht.

nens turent fondur en un seul à la paix d'Utrecht.
Sous le rapport de l'armement et de l'équipement, ces
premiers hussards «ifféraient peu de ceux que nous avons
aujourd'hui; mais il ne paratt pas qu'ils fussent dans l'usage de charger régulèrement et en ordonnance. « Leur
nianière la plus habituelle de combattre, dit Daniel,
ett d'envelopper un escadron ennemi, de l'effirare pas
leurs cris et par différens mouvemens. Comme ils sont
fort adroits à manier leurs chevaux, qui sont de petito
taille, et qu'ils ont les étires fort courts, et les éperons
près des flancs du cheral, ils les forcent à courir plus
vite que la grosse cavalerie. Ils se lèvent au dessus de,
leurs selles, et sont dangereux surtout contre les fuyards.
Ils se rallient très-facilement et passent un défilé avec
heaucoup de vitiese.»

Ainsi, il ne faut faire remonter l'origine de la caralerie véritablement légère, dans nos armées, qu'aux dernières armées du règne de Louis XIV. Elle se multiplièra sous divers noms à partir de la guerre de Sept-Ans, et elle acquerra une importance d'antant plus grande que les armées seroni plus nombreuses et plus maneuvrières (L).

Dans l'ordre de bataille, les escadrons laissaient entre

<sup>(</sup>i) L'organisation des régimens de cavalerie étrangère que

enx des intervalles que Puységur porte au quart de l'étendue de leur front; mais ils étaient souvent plus considérables.

On se formait ordinairement à rangs ouverts, et il y avait d'un rang au suivant une distance d'environ douze pieds (1).

Le commandant de l'escadron (2), afin d'en aperçevoir aisément la droite et la gauche, se plaçait au centre, la croupe de son cheval dans le premier rang.

Les capitaines étaient un peu plus engagés dans l'ordonnance que le chef d'escadron.

Les premiers lieutenans et les cornettes se tenaient à la tête des compagnies, et s'alignaient avec le premier rang.

Les deux étendards qu'il y avait par escadron devaient être placés de manière qu'il y eût toujours au moins six files sur lenr droite ou sur leur gauche. Deux cavaliers choisis étaient aux côtés de chaque porte-étendard.

Les deux maréchaux des logis des compagnies des ailes fermaient la droite et la gauche de l'escadron. Les seconds lieutenans ou sous lieutenans et les autres maréchaux deslogis surveillaient le derrière de l'ordonnance.

Les brigadiers des deux premières compagnies étaient à la droite près des cornettes; ceux des troisième et quatrième, à la gauche.

La cavalerie faisait des feux, même en pleine carrière (3), ou chargeait l'épée à la main, soit au trot, soit

Louis XIV avait à sa solde ne différait pas de celle des régimens français.

- (1) Voyez Puységur.
  - (3) C'était le major ou le plus ancien capitaine.
  - (3) Voyez le Traité dejà cité, du comte de Birmarck.

au galop. Comme on n'apportait pas encore une grande précision dans les exercices, les charges au galop s'exécutaient d'une manière fort irrégulière.

## S. III.

Pendant les premières années du règne de Louis XIV, notre infanterie resta sur le pied où elle était du temps de son prédécesseur; c'est-à-dire que chaque bataillon se composit de nousquetaires et de piquiers dans le rapport de a à 1. Tous se formaient habituellement sur huit rangs, les piquiers au centre et les mousquetaires sur les ailes. Quelques régimens seulement étaient à deux batailleus. Turenne réduisit l'ordonnance à six rangs, mais il n'apporta aucun changement notable dans l'organisation administrative des corps.

Les balaillons comprenaient dix-sept compagnies, à chacune desquelles il y avait un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant, pour officiers à hausse-col (1); deux sergens, trois caporaux, trois anspessadés ou souscaporaux, pour bas-officiers, quarante et un soldats et un tambour: en tout cinquante hommes, non compris les officiers.

L'état-major de chaque régiment se composait d'un colouel, d'un lieutenant-colonel, d'un major et d'autant d'aides-majors (2) qu'il y avait de bataillons. Dans l'ordre de bataille, le colonel commandait le premier bataillon (3); le lieutenant-colonel, le second.

- (1) Le hausse-col est un reste de la enirasse.
- (a) Ils remplissaient les fonctions des adjudans-majors et des adjudans sous-officiers de nos jours.
  - (3) Souvent dans les régimens à deux ou plusieurs hetaillons il y

Les officiers étaient armés de piques de dix pieds, et les sergens de hallebardes un peu plus courtes. Les piques des soldats avaient quatorze pieds.

Tous les sous-officiers et soldats portaient des baudriers de cuir de vache au lieu de ceinturons. Les monsquetaires renfermaient leurs charges de poudre dans un étui cylindrique de bois ou de fer-blanc, suspendu à une bandoulière.

La première innovation introduite dans l'infanterie, sous le règne de Louis XIV, est celle des compagnies de grenadiers, laquelle remonte à 167s. Les grenadiers out reçu leur nom de la fonction qu'ils exerçaient primitivement dans les sièges, où ils étaient chargés de lancer des grenades dans les ohemins couverts et sur les brèches.

Ils existaient antérieurement à l'époque dont il s'agit; mais ils étaient disséminés dans tous les régimens, au nombre de quatre par compagnie.

On commença par attacher une compagnie de grenadiers à chaque régiment, et bientôt après, une à chaque bataillon, ainsi que cela se pratique encore aujourd'hui.

A partir de leur réunion en compagnies, ils furent armés de fusils et de baïonnettes à manches de bois (1), que l'on enfonçait dans le canon après avoir tiré, lorsqu'on devait joindre l'ennemi.

La compagnie de grenadiers se formait à la droite du hataillon sans y être jointe. Elle pouvait s'en détacher à volonté, pour remplir telle destination qu'on voulait lui

avail un second major pour commander le premier bataillon à la place du colonel. (*Art de la guerre* de Puységur.)

<sup>(\*)</sup> Les premières baïonneltes furent fabriquées à Baïonne, et c'est de la que ces armes ont reçu teur nom. Le pistolet rappelle aussi lelien de son invention, Pistoie en Toscane.

assigner, ses armes la rendant également propre au choc et aux combats irréguliers. Quoique les grenadiers no fussent point indispensables au mécanisme des lignes, ifs devenaient cependant fort utiles dans l'ordre de bataille, pour fermer en partie les intervalles compris entre les bataillons, lesquels, suivant Puységur, étaient du quart de leur front.

On remplaça les quatre grenadiers qu'il y avait primitivement dans chaque compagnie par un nombre égal de suldats armés de fusils et de haïonnettes.

L'ordonnance ayant été réduite à six rangs, vers la même époque, on no conserva que deux files de piquiers. Ce qui donne lieu de remarquer que, à la mort de Turenne (1675), il ne restait plus qu'un quart des anciennes arques.

C'était trop, sans doute, de seize compagnies (1) par bataillon, et trop peu de cinquante hommes par compagie. D'une part, il en résultait que les colonnes (9) s'allongezient considérablement; que les déploiemens étaient lents, que les détaits se compliquaient; et, de l'autre, qu'il y avait trop d'officiers comparativement à la quantité de soldats (3). Mais il n'en faut pas moins admirer

<sup>(1)</sup> Nous ne croyons pes devoir comprendre les grenadiers dans l'organisation tactique du bataitton.

<sup>(</sup>a) On commençait des-lors à se former ce colonne pour faire coute, mais non pour combattre et encore moins pour maneurver. Quelquefois on se bornait à doubler l'ordonnance, on, ce qui revient air même, à marcher par le flanc aur doune de front (Daniel, tome; 1, juge 26,0 — Voyce aussi Payegar et Moudecuculti.)

<sup>(3)</sup> Il fant remarquer néanmoins que les officiers étant armés de la demi-pique, pouvaient prendre part à l'action et ajonte à la résistance du basillon au monont du choc. Ceci ne vent pas dire que, adoptaut le sentiment du naréchal de l'oységur, nous voudions

l'harmonie qui existe entre les divers élémens de cette organisation. Les piques sont en nombre suffisant pour former deux range en avant des moisquetaires; et l'ordonnance de ceux-ci est telle que les feux peuvent se continuer sans intercuption et sans perte de temps (1). On faisait les compagnies faibles pour peruentire aux colonnes de marcher facilement sur les routes étroites de ce temps-là; et pour diminuer le travail lorsqu'on devait s'ouvrir un passage (2). La nécessité où l'on était de faire arriver promptement les piquiers au secours des mousquetaires, lorsqu'its slaisent être chargés par la cavalerie, engagesit encore à restreindre la force des bataillons et même des compagnies, afin d'accourcir les distances à

qu'on donnât des fusils on tont autre arme que le sabre aux officiers d'infanterie; cer nons pensons, bien loin de la, qu'il fut écurtér noignemement lout ce qui tendrait à interrompre on a diminure la surveillance qu'ils doivent exerce sur leur troupe, et à les empécher d'aperceroir ce qui se passe en avant et sortor d'eux.

() Les feux s'exécutaient toujours successivement et par rangs.

Les mousquetaires s'arrangent à six de hanteur, dit Montécueulli, parce qu'ils peuvent se régère de manière que le premier rang six rechangé quand le deraire aux irié, et qu'il recommence à tirer, sin que l'eusemi sit un feu continuel à essprer. Sil y avet moins de six rangs, le perssier ne poursir ipsa soir erchangé quand le deraire aurait tiré à issile feu ne serait pas continuel; et si, au contraire, il ye navis plas de six, le premier serait obligé de perdre du temps, et d'attendre que les derniers cussent tiré pour recommenger.

(2) Les armées n'étaient pas encore manouvrières; c'est pourquoi l'on marchair pe lignes ou par portiona de lignes, oût en colonnes, oût en clennes, oût en clennes de l'et en le se présente. Cette présention paraîtes auge sans doute; mais elle nécessitait des travaux immenses pour couvrir les chemins, et l'adveraire ne manquait jamais d'êtes jaformet de la direction qu'on allait prendes.

parcourir. La proportion des fusiliers dans chaque compaguio est à peu près la mémo que celle des grenadiers dans le hataillon; les uns et les autres étaient considérés comme une sorte d'infanterie légère, et ils en remplissient ordinairement le rôle, ensemble ou séparément. Enfia, le nombre 16 ne comprenant que des facteurs pairs, se prétuit plus que tout autre nombre, à des combinaisons régulières.

A cette époque, l'armement et la manière de se former de l'infanterie étaient à peu près les mêmes dans toute l'Europe, et il n'y avait que sous le rapport de la force et du nombre des compagnies que les régimeus présentaient quelque différence.

Les Suisses, coume s'ils avaient voulu perpétuer le souvenir de leurs premières organisations, composaient leurs bataillous de quatre compagnies de deux cents hommes chacune, y compris quatre officiers.

Dans l'infanterio allemande, les bataillons étaient de huit cents hommes chacun, non compris les elficiers. Les Allemands avaient pris cet usage des Suédois, dont, comme nous l'avons dit, les régimens se composaient de huit compagnies de cent vinque, six hommes. Montécueulli ; n'adoptant pre cette organisation, propose, on ne sait trop pourquoi, de former les régimens de dix compagnies de cent cinquante hommes.

Les Suisses et les Allemands n'avaient point de gronadiers; mais on trouvait, ainsi que dans notre infanterie, un certain nombre de soldats par compagnie qui en faisaient lo servico (1).

<sup>(1)</sup> Cette circonstance donne lieu de croire que la proportion des asmes à fen devait être un peu plus forte dans notre infanterie que dans celle des Suisses et des Allemands.

Montécuculli prescrit cînq combinaisons différentes des piques et des mousquets, que nous nous contenterons d'indiquer, en laissant aux élèves le soin de les discuter et d'en apercevoir les inconvéniens.

1° Tous les piquiers au centre et les mousquetaires sur les ailes; c'était la formation la plus habituelle.

2º Les piquiers restant au centre de leurs compagnies respectives, et celles-ci se rangeant l'une à côté de l'autre.

3° Moitié des mousquetaires en avant des piquiers et moitié derrière.

4° Tous les mousquetaires derrière les piquiers, ceux-ci ayant le genou à terre. Dans ces deux derniers cas, des foux partent de tout le front du bataillon.

5° En mêlant alternativement un piquier et un mousquetaire.

Tous ces arrangemens sont plus ou moins défectueux; mais un vice particulièrement remarquable, c'est que les officiers s'y trouvent presque toujours séparés de leurs compagnies; que le bataillon forme un tout sans partics distinctes, et que personne n'ayant un nombre déterminé d'hommes à commander, il fallait peu du chose pour mettre le bataillon en désordre.

Voici ce qu'on recueille au sujet du rôle et de la place to plus habituelle (1) de chacon dans l'ordonnance.

Il était prescrit de s'aligner à droite, et de conserverentre les bataillons des intervalles de cinquante à soixante pas, suivant Daniel, et de trente seulement, au rapport de Puységur.

<sup>(1)</sup> Nous avons dit la plus habituelle, parce qu'en effet Paységur nous apprend qu'il n'y avait aucupe uniformité dans l'arrangement des troupes.

Dans la marche en bataille, et hors de la portée de l'ennemi, les lieutenns et sous-lieutenns, la pique à la main, se plaçaient à un pas en avant du premier rang, et les capitaines à deux pas. Ils se retournaient de temps en temps pour redresser les alignemens, ou pour rappeler lo soldat à sou devoir s'il s'en écartait.

Comme on ne consultait que l'ancienneté du grado, dans cet arrangement, il en résultait que les officiers no restaient pas sur le front do leurs compagnier respectives.

On devait laisser une certuine distance entre les rangs (1). Les files se touchaient agais se géner.

Lorsqu'on marchait piques basses aux ennemis, les capitaines et les autres officiers es serraient sur l'ordonnance, de façon qu'ils eussent la moité du corps dans le premier rang, afin d'apercevoir la droite et la gauche du bataillon. Ainsi, ils n'étaient pas plus dispensés de la génuflexion que le soldat peudant les feux.

Celui qui commandait le bataillon se plaçait au centre, à un pas en avant des capitaines. Il avait à ses côtés deux officiers et deux sergens choisis, qui servaient en même temps à couvrir les drapeaux (2) placés en arrière; au prémier rang des piques.

Il y avait ordinairement un sergent aux extrémités de chaque rang.

Trois officiers sur la droite, et autant sur la gauche, achovaient d'encadrer le bataillon. L'un d'eux était à la

<sup>(1)</sup> Au rapport de Dauiel et de Montécenelli, cette dissucce était de deux pas, et suivant Poységur de douze pieds ou de deux longueurs de haltelande. Il faut conclure de oecir et de ce que cous avons dit des différentes manières de mélanger les monaquets et les piques, qu'il y a loin de la tactique élémentaire de ce temps-la à celle de nos jours."

<sup>(2) .</sup>ll y en avait trois par bataillon.

demi-file, un autre, entre le premier et le second rang; le troisième, entre le cinquième et le sixième.

Trois capitaines, autant de lieutenans et de sous-lieutenans surveillaient le derrière du bataillon. Ces officiers et le reste des sergens formaient une ligne à un pas du dernier rang.

Au moment du choc, les rangs se serraient à un picd de distance.

Il y avait quelques changemens dans ces dispositions pour les régimens étrangers au service de la France, dont les compagnies étaient plus fortes.

L'usage de séparer les officiers de leur troupe et de les éparpiller sur tout le pourtour du bataillon subsistait encore du temps de Louis XV, et cependant l'armement de l'infanterie était devenu uniforme.

L'organisation de l'infanteric éprouva différens changemens sur la fin du règne de Louis XIV.

Le nombre des régimens devint prodigieux (1), et plusieurs ne comprenaient qu'un bataillon de quatre à cinq cents hommes.

Depuis 1688, il n'y avait plus que douze compagnies par bataillon non compris les grenadiers, et ces compaguies ne dépassaient pas quarante hommes (a).

Comment s'expliquer cette réduction dans la force des bataillons, au moment où les armées, étant plus nombreuses que jamais, semblaient exiger des cadres plus étendus? Aurait ou cru trouver dans ces changemens un

<sup>(1)</sup> Il était de deux cent soixante-quatre, en 1714. (Histoire de la mil ce française, tome 11, page 406.)

<sup>(2)</sup> Daniel et Feuquières. - En 1730, les hasaillons de l'armée, de l'andre n'étaient que de trois cents à trois cent cinquante hommes. (Lettre de Villars au vi.nistre Devoisins, en date du 24 mars 1710.)

nouteau moyen de mobilité (1)? Aurait-on pensé que, en multipliant les état-amjors et les agens de toute espèce, on, rondait la discipline plus exacte et les oubrars moins grands? On se serait trompé. Il est rare que l'on perfectionne une machine en y ajoutant de nouveaux rousges; car plus ils sont nombreux, plus les frottemens augmentent et plus les frais d'entretien deviennent onéreux. En toutes choses, il est certaines limites qu'on ne dépasse pas sans tomber dans de graves inconvéniens. De trop gros bataillons appesantissent la marché des armées; de trop petits ne présentent aucune consistance, accroissent la confusion et, par cela seul, nuisont à la mobilité.

Il est au reste plus vraisemblable que Louis XIV multiplia les grades dans l'intention de récompenser une noblesse généreuse, qui n'avait cessé de donnér des preuves de son dévouement, et dont les services devenaient alors plus indispensables que jamais. Mais cette mesure, toute estimable et toute naturelle qu'elle paraisse, avait cependant son mauvais côté; elle tendait à détruire l'émulation, en ouvrant un champ plus vaste à l'intrigue et en affaiblissant la considération attachée aux grades inférieurs; elle éveillait l'ambition, mais non cette ambition louable, fondée sur le mérite; en augmentant les prétentions de l'officier, elle le rendait frondeur et mécontent. On n'a pas oublié que ce fut au plus fort de la décadence de la milice romaine que les titres et les distinctions honorifiques apparurent en foule. De tels abus sont toujours la conséquence d'un commencement de dégénération et les signes certains d'un mouvement rétrograde. Si l'influence ne s'en fit pas sontir aussi fortement

<sup>(1)</sup> Dejà, pour atteindre ce but, on avait multiplié les dragons, on avait mis à cheval une partie de l'infanterie.

au temps de Louis XIV que sons les empereurs, e'est que l'art avait pris son essort et que, dans le reste de l'Europe, on s'occupait d'améliorations dont nous sûme profiter. Et d'aillours, la critique d'écrivains tels que Feuquières et Paységur ne dovait-elle pas nous éclairer? Leur improbation es uffissit-elle pas pour prévenir les effets d'un système aussi vicieux?

Ecoutons Feuquières à ce sujet : » Je trouve, dicil, de grands abus, fort préjudiciables au service du roi, dans la manière même dont les corps de troupes , qui forment une armée lorsqu'elle est assemblée, ont été composés dans ces deraiers temps. Ils ont été mûtipliés à un tel excès, que co ne sont presque plus que des noms sur un ordre de bataille sans consistance sur la ligne, lorsqu'il faut que l'armée combatte. Les jeunes egens sans expérience à qui l'on a donné des régimens ont dégoûté les vieux officiers, qui étaient à la tôte des vieux corps, parce qu'ils se sont trouvés dans la nécessité d'obéir à des onlans. Ces mêmes cufans out s'roposés au ministre des sujets incapables qui ont tous été agréés.

L'avidité et la facilité de s'entendre avec les commissaires des guerres ont fait que les revues ont été peu exactes, de sorte que le roi se trouve à présent continuellement volé, et sur le nombre des officiers, qui n'est pas complet dans les régimens, et sur lo c nombre des soldats qui manquent dans les compagnies, qui que payés par l'état de la revue.

Aussi trouve-t-on un bajaillon excellent lorsqu'il
e entre en campagne à cinq cents hommes, au lieu que
sous les ministres précédens ont eût cassé un capitaine,
sous au moins lui aurait-on retenu une somme, si sa
compágnia ne s'était pas trouvé complèté en entrant en

 compagne, et le colonel auroit reçu une lettre de réprimande fort sévère, «lans le régiment duquel il se seroit trouvé plusieurs compagnies qui n'auraient pas c été complètes.

Ici, l'auteur improuvo l'usage ou l'on fut, dans le cours de la guerre de la Succession, de lever des Français pour tenir au complet les armées de nos alliés, les Espagnols, les Bavarois et les Italiens; puis il continue en ces termes:

• La faiblesse des compagnies, jointe à celle de teur nombre (1), dans les bataillons et escadrons, produit e encore un inconvénient terrible dans les occasions. C'écst que pour faire occuper au bataillon ou à l'escadron le même front que celui du bataillon ou de cadron de l'ennemi, on est forcé de ne mettre les bataillons qu'à e quatre de hauteur, et les escadrons à deux, ce qui ne peut, à la longue, faire tenir contre une troupe qui est sur six ou aut rois de bauteur (s).

« Je conclus donc que le service ne peut être ai bon, « ni si bien fait qu'il l'était autrelois, et qu'il faut quitter la manière présente pour reprendre l'ancienne: car « enfin, plusieurs désordere contribuent aus malheurs « qui arrivent à nos armées, et il faut se redresser sur « tout, sans quoi le dépérissement deviendra sans reméde. »

(i) Fenquières eût dû se boruer à faire remarquer le faiblesse des compignies, et ne point parlèt de leur petit nombre ; car était enorie trop de treise par basilion. Toutefois on lui pardonne volontiers de vouloir reproduire un système d'organisation dont les victoires passées remblient avoir prouvé l'excellence.

(s) L'ordonnance étant nue pour tous les cas, on devait nécessairement la tenir plus profonde qu'elle ne l'a été depuis que l'on a su passer rapidement de l'ordre de hataille à l'ordre en colonne, et récipronnement.

Ce sur quoi il cut surtout fallu se redresser, pour nous servir de l'expression de Feuquières, c'était sur le jeu etle luxe de la table, qui dès lors entretenaient l'insubordination et un malaise général dans l'armée. Villars s'éleva fortement contre un genre de corruption si funeste à la discipline et à l'esprit militaire : mais il le fit en vain .º puisque les mêmes vices existeront, avec une nouvelle intensité sous le règne suivant (1). Comment parvenir à des réformes, lorsque la cour elle-même encourageait au mal par ses exemples et ses résolutions? de longues et déplorables guerres avaient épuisé le trésor; mais était-ce bien dans des opérations fiscales sur tous les emplois qu'il convenzit de chercher le remède? et parce que le modo ordinaire de recrutement ne suffisait pas aux besoins de l'armée, devait-on accorder le commandement des compagnies à ceux qui voulaient bien les lever à leurs frais, et qui vendaient ensuite à leur profit les emplois subalternes (2)? c'est évidemment à de tels abus, sans cesso. reproduits avec le temps, qu'il faut attribuer cette monstrueuse superfétation d'officiers dont nous verrons si amèrement se plaindre le ministre Saint-Germain. Il était impossible qu'un pareil état de choses n'apportût pas quelque altération dans la constance et l'énergie des combattans, et c'est effectivement ce que laissent entrevoir la correspondance de Villars (3) et plusieurs autres docu-

<sup>(1) ·</sup> Enfin, Madame, écrit-il à Madame de Maintenon, que le ... Roi fave renouveler ses pragmatiques contre le luxe des tables, ... n'en irit-il-il d'autre utilité que d'avoir fait ce qui dépend de lui ... pour rendre ses asjets plus auges et plus réglés. ( Fie de Fillars; tome 1, page 33.)

<sup>. (2)</sup> Voyez les Mémoires de Saint-Germain, page 73.

<sup>(3)</sup> Il y saisit toutes les occasions de répéter que les subalternes ;

mens de l'époqué. Nous nons bornerons à citer le fragment suivant d'une circulaire de Louis XIV aux gouverneurs des places. « Quelque satisfaction que j'aie, leur « dit-il, de la belle et vigoureuse défense qui a été faite « dans les dernières places assiégées; et que les commandans se soient distingués en soutenant plus de deux « mois leurs dehors , j'estime cependant qu'on peut dése fondre aussi long temps et plus le corps de place, je « m'en tiens donc aux anciens ordrés contenus dans toutes « les patentes des gouverneurs , de ne jamais rendre une » place que l'on sit du moins soutenu plusieurs assauts « au corps de la place (1).

Ainsi, l'ordre moral et l'ordre matériel avaient subi une même altération depuis que Turenne n'était plus. Luxembourg et Gatinat arrêtèrent quelque temps le torrent des abus per l'ascendant de leur génie; mais ce torrent nen fut que plus impétueux pendant la guerre de la Succession.

Plusieurs innovations utiles se rattachent, il est vrai, à cette époque; mais peut-être furent-elles moins le résultat des supputations des tecticiens, que l'effet d'une sorte d'entreinement irrésissible, né du caractère et de la sagacité du soldat français, lequel manque rarement de découvrir et d'adopter ce qu'il y a de mieux à hire.

En 1703, l'infanterie abandonna l'usage de la pique et fut entièrement armée de fiisils avec des baionnettes à douilles. Par suite de ce changement, on réduisit l'ordonnance à quatre rangs.

servent mel, qu'il est obligé de se trouver partout et de remplir le rôle de général et de simple officier.

<sup>(1)</sup> Vie de Pillars , tome 1 , page 365.

449 Les sergens conservèrent la hallebarde, et les officiers la demi-pique de sept à huit pieds, ou esponton,

On doit croire, d'après Feuquières, qu'une innovation aussi importante, et que ne cessaient de provoquer les officiers les plus expérimentés, aurait été principalement la conséquence de l'impossibilité où l'on était denuis quelque temps de conserver des piques jusqu'à la fin d'une campagne.

« On s'est ensin débarrassé des piques, dit cet écri-« vain , et l'on a reconnu qu'un bataillon fraisé de baionnettes, et dont il sortait un grand seu, était plus capable de résister à la cavalerie que mal fraisé du peu de piques qu'on pouvait conserver à la fin d'une cam-« pagne. »

Etait-ce parce que l'on perdait plus de piquiers que de mousquetaires que les premiers finissaient par pe plus suffire pour couvrir les seconds? cela n'est pas vraisemblable, et l'on conçoit même que le contraire devait arriver, les occasions de combattre étant plus fréquentes pour le mousquetaire que pour le piquier. La diminution des piques provensit encore moins de la difficulté de remplacer une arme aussi simple, et que le soldat pouvait aisément entretenir et même réparer. Ainsi, il faut attribuer à d'autres causes l'abandon des pignes.

Peut-être doit-on les voir, ces causes, dans la répugnance que nous avions toujours montrée à nous servir d'une arme qui contrariait l'humeur et les habitudes nationales, en obligeant le soldat à ne combattre que dans certains cas, devenus journellement de plus en plus rares, et en l'exposant à recevoir des blessures sans pouvoir s'en venger immédiatement. Cette répugnance est attestée par la nécessité où l'on fut constamment d'accorder un supplément de solde aux piquiers, qui rece-

vaient, même encore su temps de Louis XIV, dix sols par mois de plus que les mousquetaires (1). La réputation de nos premiers arquebusiers, et l'accroissement ranide des armes à feu dans nos armées, indiquent au contraire que nous adoptâmes ces armes avec enthousissme. L'habitude où nous étions depuis long-temps de nous servir, pour ainsi dire exclusivement, de l'arc ou de l'arbalète, nous fit préférer la nouvelle arme à la pique. et dès-lors, celle-ci devint un objet de contrariété pour nos fantassins. Si les faits n'attestaient pas suffisamment cette préférence pour les armes à feu , nous dirions , dans le langage du maréchal de Saxe, qu'elle existe dans le cœur humain, et qu'il n'y a que des moyens coërcitifs qui puissent l'empêcher de se manifester. Le dégoût pour la reine des armes, suivant l'expression de Montécuculli, dut surtout se faire remarquer après que l'invention de la bajonnette eut appris qu'on pouvait être à la fois piquier et mousquetaire, et davantage encore lorsqu'il n'y eut plus qu'une petite fraction des compagnies armée à l'antique (2). On conçoit, d'après cela, que la revue d'entrée en campagne une sois passée, le piquier n'avait rien de plus empressé que de solliciter de son capitaine l'autorisation d'échanger son arme contre un susil, à la première occasion qui se présenterait : les officiers se prêtaient d'autaut plus volontiers à cette irrégularité qu'elle augmentait le nombre des soldats propres à tout, et qu'ils y trouvaient peut-être un léger bénéfice, à cause de la différence de la solde du piquier à celle du mousquetaire.

<sup>(1)</sup> Quincy, Histoire militaire de Louis XIV.

<sup>(2)</sup> A la bataille de Steinkerque, nos soldats jetereus leurs mousquets et leurs piques, pour se servir des fusils arrachés aux ennemis. (Campagnes de Luxembourg.)

Voilà, selon nous, le motif principal de la réduction des piques à la fin des campagnes, et celui de cette résolution dans l'armement qui fut, comme on voit, bien plus l'œuvre du soldat que des généraux ou du ministre.

Dès l'annéo suivante, notre infanterie prouva par l'usage qu'elle fit de la baionnette à la batsille de Spiro, que cette arme nouvelle avait été adoptée avec ardeur. L'événement est trop remarquable pour ne pas être rapporté; il présente d'ailleurs matière à rélexion.

Le maréchal de Tallard assiégeait Landau depuis près d'un mois, lorsque le prince de Hesse passa le Rhin à la tête d'une armée formidable pour venir dégager la place.

Tallard, informé à temps, quitte le siège et marche au-devant des Impériaux, qu'il trouve occupés à passer un des bras du Spirebach. L'occasion se montrait favorable, mais pour on profiter il fallait bien se garder de faire un déploiement qui eût donné le temps à l'ennemi d'achever son mouvement et de prendre ses mesures. Lo maréchal n'hésite pas, disent les historions, et, pour la première fois, nos troupes chargèrent en colonne à la baïonnette. La nouvelle manœuvre eut le plus grand succès, malgré la résistance opiniâtre de l'ennemi; notre cavalerie, profitant habilement des ouvertures pratiquées par nos colonnes dans les lignes opposées, acheva de les culbuter. La victoire fut complète et la déroute entière. Landau capitula le lendemain. Une hyperbole assez peu réfléchie a gaté le mérito d'une action si mémorable. « Votre armée, écrivit Tallard à Louis XIV, a conquis

Votre armée, écrivit Tallard à Louis XIV, a conquis
 plus de drapeaux qu'elle n'a perdu de simples soldats (1).
 Ge premier essai de l'attaque en colonne ne fut point

<sup>(1)</sup> Voyez l'Histoire de Quincy, déjà citée, les Mémoires de Feuquières, et les Commentaires de Folard sur l'Histoire de Polybe.

compris, et passa comme inaperçu. Quelques écrivains n'appréciant pas cette nouvelle tactique, en ont fait une critique peu judicieuse, Feuquières est de ce nombre. Folard, au contraire, mu par son affection pour l'ordre profond, ne trouve pas de termes assez forts pour louer le général français; il le compare à Régulus, et la bataille de Spire à celle d'Adis. Au lieu de ces controverses insignifiantes pour l'art, il nous semble qu'on pouvait élever une question plus intéressante : c'était de s'assurer si cette affaire ne fut pas le résultat de l'instinct de nos colonnes. qui, se voyant près d'un concmi morcelé et en désordre, se précipitèrent sur lui de leur propre mouvement. La chose est arrivée plus d'une fois; et ce qui donne lieu de penser que la volonté du général put bien ne pas être consultée, c'est qu'on ne voit rien dans les préalables de l'action qui dénote un plan arrêté, et, par conséquent. encore moins l'intention de déroger à la manière habituelle de combattre. Pourquoi Tallard, qui commanda en chef par la suite, n'a-t-il pas essayé une seconde fois d'une manœuvre qui lui avait si bien réussi? Nous sommes loin de vouloir diminuer le mérite de qui que ce soit; mais il se peut, néanmoins que l'empressement de nostroupes à se servir de la baïonnette ait plus contribué à une exception aussi remarquable que les calculs du maréchal

Ce ne fut que huit ans après la bataille de Spire que l'on fit une seconde épreuve de l'attaque en colonne. Voici dans quelle circonstance et à quelle occasion.

La guerre de la Succession, qui ne fut pour nous qu'une longue suite de revers, avait placé la France dans une de ces crises qui, plus d'une fois, ont mis fin aux empires. Une dernière campagne allait décider du sort de la monarchie, à la ruine de laquelle tout semblait conspirer.

L'ennemi étati mattre d'une partie des piaces du nord, 'et Louis XIV avait perdu ses meilleurs généraux. Un homme seul restoit, capable d'arréter le cours de nos déssatres, c'était Villars. Le roi, qui savait apprécier les talens git que peu de princes ont égalé dans l'art de connaître les hommes, venait de lui confier le soin de sauver l'état.

- « Vous voyez, lui avait dit lo monarque, où nous en « sommes; vaincre ou périr, chercher l'ennemi et don-
- « ner bataille. Sire, c'est votre dernière armée. —
- N'importe, je n'exige pas que vous battiez l'eunemi,
- « mais quo vous l'attaquiez. Si la bataille est perdue, vous « ne l'écrirez qu'à moi seul ; vous ordonnerez au cour-
- « rier de ne voir que Blouin (1). Je monterai à cheval,
- « je passerai par Paris , votre lettre à la main. Je connais
- e les l'rançais : je vous mènerai deux cent mille hommes,
- « et je m'ensevelirai avec eux sous les débris de la mo-« narchie l » Cette résolution était bolle et digne de son auteur. Nos aïeux y eussent applaudi avec enthousismo; mais Villars combattit, et la France fut sauvée (\*).
  - « Les alliés ouvrirent la campagne avec un attirail de « guerre tout-à-fait extraordinaire, dit Folard; cela était » fort prudent : on no va pas très-loin sur le chemin

<sup>(1)</sup> C'était le concierge du château de Versailles, dans lequel le roi avait uoe confiaoce particulière.

<sup>(</sup>c) Destreppies sor le camp de Dennin est, mirent l'opiotion de Folord, Normenne et de couronne de marchal de Villans.

Quandi il à marit aucune nutre action que celle-ci, il serait immortalité il méritérait de mootre au rang et au grade des capitaines les plus célabres, et de ceux auprès desquets Sylla se plaçait.

Cette louange, de la part de Folord, n'est point sans iotention : le marichal avist saine par l'emploide de le colones, et cet écrivis los it taujors, comme co sait, l'admirateur outré de touts, ordonoance profospide.

d'une capitale, quelque aplani qu'il puisse être , si les 
préparatifs ne sont conformes à la grandeur de l'entreprise. Après la prise du Quesnoi, ils investissent Landrecies (ils n'avaient que ce pas à faire pour pénêtres 
la France), qui était une affaire de peu de jours avec 
des forces si formidables. Les gens éclairés croyaient 
même cette bicoque plus bicoque qu'elle n'était en 
effet, en faisant abstraction de ses remparts et de ses 
ouvrages.

« Un dessein sussi grand que celui qu'ils avaient domandait des mesures, des précautions prises de loin, et « une extrême défiance contre les entreprises hardies. D'un autre côté, notre général sentait bien que l'ex-« trême prudence , si à la mode dans nos armées , en ces e temps-là, par les infortunes précédentes, était dangereuse dans la situation où il se trouvait, et qu'un coup « de nécessité pouvait seul le tirer d'intrigue; mais les ennemis l'en dispensèrent pour avoir négligé cette ma-« xime, que la prévoyance contre les accidens qui se présentent naturellement à l'esprit est le fondement des grandes entreprises. Villars profite de cette négligence ; « il pense à leur couper les vivres (1). L'idée de cette en-« treprise ne pouvait venir que d'un honime de beaucoup . « d'esprit, d'un grand sens, et qui ajoutait à tout cela une grande connaissance du pays. Cet homme, muni d'une si grande pensée, ouvre cet avis à la cour et le « fortifie de tous les raisonnemens les plus propres pour e en faire sentir l'importance et la nécessité. La cour l'approuve, et le maréchal de Villars l'embrasse. Il était trop habile pour le rejeter. Le projet était grand et · l'exécution délicate, sujette à bien des obstacles et à

<sup>(1)</sup> Nous dirions aujourd'hui le ligne d'opérations.

de facheux inconvéniens. Le maréchal les surmonte tous par son adrèsse et par des mesures si secrètes, si rusées, si fiues, si justes et si bien concertées, que

c'est un sujet d'admiration et un fonds inépuisable d'instruction pour les gens de guerre (1).

Les ennemis s'étaient bornés à élever, avec beaucoup de négligence, une ligne de retranchemens pour couvrir la communication de Marchiennes à Denain, et de là jusqu'à leur quartier-général. « Cette ligne , reprend Folard, « fut baptisée du nom de Grand chemin de Paris. Vila lars, qui voit tant de négligence et de sécurité dans ces « gens-là, coupe ce chemin avec son épée comme un nœud gordien. Il fait un mouvement par la gauche, « en donnant jalousie par la droite avec tant de bonheur, a d'intelligence, de secret et d'adresse pour cacher et e escamoter sa marche, qu'il arrive sur l'Escaut, le passe « sur un pont avec encore plus de bonheur (2) et enve-« loppe Denain. Après quelque incertitude de ce qu'il « ferait par rapport à ses forces , qui n'étaient pas toutes , arrivées, le maréchal de Montesquiou (5) ayant remarqué la faiblesse des retranchemens des ennemis, et je ne sais quoi d'agité et de flottant dans leur contenance, « se détermine à expédier promptement cette affaire. En e effet, le temps pressait; Montesquiou avait rangé quarante bataillons, non sur plusieurs lignes, selon la méthode ordinaire, lorsqu'on ne peut combattre sur un

très-grand front, mais à la quoue les uns des autres, à

 (i) Le projet de Villars est en effet une conception statégique des plus remarquables.

<sup>(3)</sup> Le retard de l'équipage de pont, qu'on avait laissé à la queue des colonnes, faillit faire échouer l'entreprise.

<sup>(3)</sup> Il servait sous ses ordres de Villars.

e peu près en colonne (1), s'ils n'eussient été sur quatre de profondeur, et trop éloignés les uns des autres pour avoir le poids et la force de nos colonnes. Quei qu'il en soit, ce maréchal ayant reçu ses ordres, se met à la tête' de l'infanterio, marche droit aux retranchemens, les attaque d'insulte et les emporte sons presque aucune perte; les ennemis en foule cherchent leur retraite par leur pont qui se rompt, et tout ce qui reste en deçà est culbuté et précipité dans la rivière. Par cette action, le chemin de Paris s'évanouit à la manière des éclairs qui éblouisent et se dissipent d'abord.

Le traité d'Utrecht ayant mis un terme aux hostilités, peu de temps après l'affaire de Denain, on perdit de vue le système des colonnes pour n'y plus revenir quo dans le cours de la guerre de Sept-Ans.

C'est ici le lieu de parler de la maison militaire de Louis XIV.

## S. IV.

De tout temps il a existé des troupes destinées spécialement à la garde des souverains et, en général, des chefs des gouvernemens.

Les rois de Sparte avaient six cents gardes à cheval, appelés scirites. Depuis les troubles excités par Marius

<sup>(1)</sup> Fohrd, prévena es faveur de cette puissance imaginaire qu'il attibus à la pression, troure, sous ce rapport, les colonnes du marchal de Montraquion défectaciese. Pour nous, nous pensoris que ce nont les seules rationnables; que par ce mode de colonne realizant on peut passer, avec toute la rapidité désirable, della ligne à la colonne, et de la colonne à la ligne; ce qui set toute la question, et j'ài presque dist toute la tecique, (Note de M. de Carinov-Mizer.)

la garde des coñules e composit d'une cohorte au moins, indépendamment du corps des élux, qui s'y trouvait anaexé pendant la guerre. Les empereurs romains cureat tous une maison militaire considérable. On comptsit neuf cohortes prétoriennes au temps d'Auguste, ¿ et plus du double à l'époque d'Alexandre-Sévère. Les prétoriens prirent toujours une part fort active aux mouremens politiques et aux révolutions; ils furent même plus d'une fois les agens principaux de la ruine de celui qu'ils auraient du défendre au pirx de leur vie.

Une foule de seigneurs, de chevaliers et d'écuyers se pressaient sur les pas des rois du moyen êge et leur servaient de garde. On roit Philippe-Auguste, menacé par le Vieux de la Montagne, s'entourer (en 1192) d'une compagnie de gens armés de massues, que les historiens du temps désignent sous le nom de servientes armorum (1); ils faissient le service à pied et à cheval. Cette compagnie que les historiens citent pour sa conduite honorable à Bouvines (2), fut supprimée sous le règne de Charles V, et remplacée par une troupe plus ou moins nombreuse de gentilshommes armés de toutes pièces, que l'on appelait écnyers du corps.

Il existait dès lors une seconde compagnie de soldats palatins, la compagnie des gardes de la prévôté de l'hôtel du roi, créée par Philippe-le-Hardi, en 1271.

La garde des rois reçut une organisation régulière en même temps que les autres corps; l'infanterie ne commença à y figurer qu'après avoir acquis un peu de considération, c'est à-dire vers l'époque de Louis XII ou de François I".

<sup>(1)</sup> Histoire de la milicé française, tome 11, page 93.
(2) Dulaure, Histoire de Paris, tome 11, page 119.

Les historiens rapportont que Charles Quint se faisait garder par six mille vieux soldats espagnols; et ils ajoutent que ce corps d'infanterie était la meilleure portion de l'armée de ce prince.

La maison militaire des rois de France, progressivoment augmentée, à partir de Charles VII, se composait ainsi qu'il suit, au temps de Louis XIV.

1º Quatro compagnies de gardes-du-corps, fortes, chacune de trois cents chevaux au moins, et commandée par un capitaine, trois lieutenans et trois enseignes.

Il y avait six brigades par compagnie, à la tête de chacune desquelles était nn lieutenant ou un enseigne.

La plus ancienne des compagnies des gardes-du-corps est celle dite écosasies. Elle fut créée par Charles VII, on 14/0, dans le but de récompenser les services et la fidé-lité des Écosasie qu'il avait à as solde (1). Les Français, qui d'abord ne pouvaient être admis à faire partie de cette compagnie, s'y introduisirent peu à peu peadant les règnes de Henri II et de Charles IX, au point qu'elle n'était déjà plus écosasies que de nom, à la mort de Henri IV. Cette compagnie fouroissait viugt-cing gentishonmes.

appelés archers de la manche.

Les trois autres compagnies n'ont point été instituées

en même temps, mais il n'entra jamais que des nationaux dans leur composition.

Louis XI mit sur pied nne garde de cent gentilshommes, avec une suite de deux archers pour chacun. Cette

<sup>(1)</sup> Il y avait toujours eu un hon nombre d'Ecossis a service de la France depuis le règne de Chaites V. Il parin même qu'ils figuraient déjà auprès de la personne des derniers rois de la seconde race 3 è qu'il y en avait en vingt-quatre en 886, qui seraient les premiers gardes de la manche.

organisation ne dura que peu de temps. Les archers furent séparés des gouiliblommes, et fornérent vun corps particulier que Daniel désigne comme la seconde compagnie des gardes-du-corps. Les gentiliblommes dont nous venons de parler sont ceux que dans la suite on appela gentiliblommes au bec de corbin (1).

Louis XI voulant multiplier la surveillance autour du Plessis-les-l'ours, où il se retire sur la fin de son règne, frappé de l'dée qu'on en voulait à sa vie (a), créa une nouvelle compagnie de cent archers; c'est la troisième, des gardes.

François II organisa la quatrième pou de temps aprèsson avéament au trône. Il faut croire que les gardes fusrent toujours assimilés à la cavalerie légère; car, det même que les précédentes, cette dernière compagnie ne comprensit que des archers. Il est d'silients à remarquer que les gardes-du-corps furent des premiers à s'armer du pistolet et de l'arquebuse, et qu'ils ne portèrent jamais l'armure complète.

Il s'opéra de grandes et utiles réformes dans le régime administratif des troupes de la maison du roi, peu de

<sup>(1)</sup> Charles VIII institua une seconde compagnie de cent gentilshommes qui existe jusqu'en 1688, Îndépendamment de la lance et de l'épée, ils portaient une hache que les historiens appellent tantét bec de faucen et tantôt bec de corbin.

<sup>(</sup>a) En premier lies, dit Comines, il n'entrait guère de gras dans le Presia-du-Pare, excepté gena domestiques el les archers, dont il avait quatre cent ; qui, qu'hon nombre, faisainnt tons les jours le guer, et ce promenient par la place et gardiscient la partie. Ingernent tignalis à la lataille de Formou. Ils étaient dejir connas pour le siège de Pontolie, où lis monterna it assum. Ils réclatert aussi fort distingués i Montiféri : un grand nombre y petirent; mais plur honce pour lessaines ayun la vie au Moj.

temps après que Louis XIV eut commencé à gouverner par lui-même. De nouveaux reglemens fixèrent foutes les parties du service et l'étendue des devoirs de chacum. On abolit la vénalité des places de garde (1), sinsi que plusieurs autres abus contraires à la dignité d'un corps destiné à entourer le souversine et à sjouter à la majesté du trône. Les gardes-du-corps eurent un état-major partieulier composé d'un major et de six aides-majors.

Leur armement était le même que celui de la cavalerie, c'est-k-dire qu'ils avaient l'épée, le pistolet et lemousqueton, et, par exception, la carabine rayée. Ils marchaient en tête de la maison du roi, et chaque compagnie formait toujours deux escadrons. On les distinguait, comme aujourd'hui, par la couleur des étendards' et des baudriers.

2º Une compagnie de chevau-légers, forte de deux cents mattres, non compris les officiers et sous-officiers (2).

(1) Sons le roi Louis XIII et su cummeocement du régoe de Louis XIV, dit Daniel, les garde-slaccopas d'étient paint été hommes d'étiles pétatient des geos qui, paus la plupar, s'enclaisent pour être exempts de taille, et jouir des autres priviléges stateles à cet emplo. Ils achetaient ces places des capitaines, et cette vénalité ne fur abunlument s'oblir qu'en 1664. Le même abus était d'ans les autres corps de la sainon de vrait jets explisaces mêmes des gardes-du-copps, et les autres officiers n'étilees pas taujous de personnes qui essante baucoup servi.

(3) Le nombre des ufficiers et sou-efficiers ainchés aux compagicire de maisco de mi était considérable il qu'est pour chexen d'elles au mains un capitaine, deux licatenus, trais cornettes, casignes on guidons, deux isides-majors, quatre sous-aides, dir macéchaar-de-laige, quatre porte-étandes, laint l'inguilers, quatre trompettes et souvent un imbalier, auxquels il first ajonte piniours-officers et sous-milleirs surunquiariers ou adjoint.

Nos rois se réservirent toujours les titres de capitaine des chevau-légers, capitaine des gendarmes et des mousquetaires de la garde, dontil est parlé ci-après. Ils étaient compris en cette qualité sur les états de solde, mais ils abandonnaient leurs appointemens aux capitaines-lieutenans et aux attres officiers de ces corps.

La création de cette compagnie se rattache à une époque que nous avons notée comme celle où les armures tombèrent en discrédit, c'est-à-dire, au temps de Henri IV.

5° Une compagnie de gendarmes; elle était de mêmo force et de même formation que la précédente, avec laquelle elle marchait et combattait.

L'institution de cette compagnie, que nos lecteurs s'attendent peut-être à voir remonter jusqu'à Charles VII,
ne datait que du règne de Louis XIII. Il est surprenant,
en effet, que nos rois ne se soient déterminés à adjoindre
un corps de gendarmes à leur garde qu'après que coux-ci
urent perdu une grande partie de la célébrité dont ils
avaient joui, célébrité que les circonstances tendaient à
diminuer de plus en plus. Mais peut-être conviendrai-il
de ranger cette détermination dans la classe de celles que
suggère le caprice ou l'intention de satisfaire des intérêts
particuliers.

4° Deux compagnies de mousquetaires de deux cents maîtres chacune, non compris un nombre toujours considérable de surnuméraires.

La première de ces compagnies fut organisce par Louis XIII en 1622 (1); la seconde par Louis XIV, en 1660.

Les mousquetaires étaient armés et constitués pour

<sup>(1)</sup> Mémoires de Puységur, sous l'année 1622, page 44.

combattre à pied et à cheval. Ils avaient à cet effet des drapeaux et des étendards, qu'ils déployaient suivant les cas. La totalité de la troupe formait un bataillon ou deux escadrons. Ils avaient des tambours et des bautbois, mais point de trompettes et de timbales.

On distinguait les compagnies par la couleur des chevaux; l'une en avait de gris et l'autre de noirs.

Tant que l'école militaire n'exista pas, et elle n'exista, comme on sait, que sous Louis XV, les mousquetaires furent principalement le corps où les jeunes gentilshommes allaient prendre les premières leçons du métier des armes; ce qu'ils pouvsient faire sous le double but de l'infanterie et de la cavalerie.

5° Une compagnie de grenadiers à cheval, de cent à cent vingt hommes.

Quoique cette compagnie marchât et combatti avec la maison du roi, elle n'en avait ni le rang ni les privilèges. Les étendards des grenadiers à cheval semblent indiquer qu'ils avaient été créés pour jeter des grenades (1); mais, comme dans l'infanterie, cette institution changea de nature.

Les grenadiers à cheval ayant des fusils avec des baïonnettes , et dans l'occasion combattant à pied, ne faissient, dans la maison du roi, que le service de dragons , et quelquefois celui de sapeurs, pour lui frayer sa route dans les marches et dans les sièces.

Telles sont les troupes qui, réunies aux huit escadrons de gendarmerie, composaient une réserve spéciale de cavalerie.

La maison du roi jouissait d'une réputation méritée.

<sup>(1)</sup> Leur devise était une careasse enflammée, avec ces mots : Undique terror, undique lethum.

Elle se signala au combat de Leuse, au siége de Valenciènnes, où les mousquetaires gris montèrent à l'assaut et pénétrèrent seuls jusqu'au centre de la ville, aux batailles de Fleurus, de Steinkerque, et, plus tard, à Fontenoi.

Les différens corps de la maison du roi existèrent sans altération jusqu'au commencement du règne de Louis XVI. Mais alors, M. de Saint-Germain ayant été appelé au ministère, il réforma les chevau-légers, les mousquetaires, les gendarmes et les grenadiers à cheval.

L'infanterie de la garde de Louis XIV se composait d'un régiment français, d'un régiment suisse et de la compagnie des Cent-Suisses.

Déjà nous avons assigné l'époque de la création du régiment des gardes françaises. Ce fut, comme on se le rappelle, sous le règne de Charles IX, peu de temps après la bataille de Dreux.

Ge corps, le plus nombreux de l'armée, ne fut à l'origine que de dix compagnies de cinquante hommes, sinsi
que nous l'apprennent Montluc et Brantôme. Progressirement augmenté, il comprenait dix-huit compagnies de
quatre-vingts hommes à la mort de Henri IV, vingt,
pendant la première partie du règne de Louis XIII, et
trente vers la fin du même règne; encore devois-nous
ajouter qu'a cette dernière époque les compagnies étaient
de deux cents hommes au moins. Voici ce que rapporte
Dupleix (1) au sujet de cette augmentation : « Le roi,
dit-il, considérant que le régiment de ses gardes, composé en partie de jeune noblesse et de vieux soldats,
est le mieux discipliné et le plus fort de son infanterie,
en sorte qu'il peut être comparé aux bandes prélo-

<sup>(1)</sup> Histoire de Louis XIII, tome 1, page 46.

e riennes des anciens empereurs romains, et aux janis-« saires du Turc, l'augmenta de dix compagnies, cette « année : sibien qu'avec les vingt anciennes, il està pré-« sont de trente. »

La crainte de mécontenter la majorité des officiers et des soldats, en établissant des distinctions entre les compagnies de ce corps d'élite, y fit ajourner l'introduction des grenadiers jusqu'en 1688 (1). Il y en cut depuis deux compagnies de cent dix hommes chaeune; déjà les trente autres compagnies n'étaient plus que de cent vingt-six hommes (2). Tantôt le régiment fut de six bataillons et tantôt de quatre.

Les gardes (rançaises ayant reçu des uniformes peu do '
temps avant la campagné de Hollande (1679), le mêmo
usage s'établit immédiatement dans toute l'armée. Il s'opéra aussi à la même époque divers changemens dans la
discipline et le service intérieur des corps d'infantrie,
ainsi que dans la manière de camper (5). Ces changemens furent principalement l'œuvre du colonel du régiment du roi, nommé Martinet.

C'était une règle établie depuis Turenne (4), de mettre

- (1) Puységar, Art de la guerre, page 57.
- (2) Daniel, tome 11, page 277.
  (1) On apporta plus de méthode dans l'établissement des camps.
- dit Daniel (tome 11, page 398); on les partages en rues tirées au cordena, les faisceaux d'armes à la tête des batiillons. M. Marti-net, dont le rois es servit principalement pour régler et discipliener l'infanterie, avait fait camper ainsi les régimens dont il était colonel à la compagne de 1667, et le roi voultau que cela fât prati-
- qué par toute l'infanterie. »

  (4) Le marquis de Quincy parle comme d'une chose nouvelle et due à Turenne de mettre de l'infanterie à la réserve; « auparavant ».
- · dit-il, on n'y mettait que de la cavalerie; on en a vu dea exemples,

de l'infanterie à la réserve, mais on ne voit pas que les gardes françaises fussent plus spécialement destinées à cet usage que les autres corps.

La garde suisse de nos rois, dont l'origine remonte en 1478, ne s'était composée que de deux ou trois compagnies (1) jusqu'au moment ou Louis XIII organisa le régiment des gardes suisses (2).

La force de ce corps, en 1714, était de douze compagnies de deux cents hommes, formant quatre bataillons. Il y avait dans chaque compagnie un capitaine, deux lieutenans et deux sous-lieutenans.

L'institution de la compagnie des Cent-Suines paratt remonter à l'époque de l'expédition de Charles VIII en Italie. Quoique cette troupe fût principalement destinée à la garde intérieure du palais, elle accompagnait néanmoins les rois à la guerre, et pouvait combattre dans l'occasion. Nous tenons du père Daniel, que les Cent-Suisses garaissaient toujours la tête de la tranchée lorsque Lous XIV allait la visiter.

'Il y avait cinq officiers dans cette compagnie, un capitaine, deux lieutenans et deux enseignes. Depuis Henri III, l'un des deux lieutenans fut toujours français. Louis XIV établit le même usage à l'égard des enseignes.

Les divers corps d'infanterie de la maison du roi existèrent jusqu'en 1792.

<sup>(1)</sup> Daniel, tome 11, page 315.

<sup>(2)</sup> Ce régiment fut au complet en 1615. (Journal de Bassompierre, page 361.)

### 7 .9

#### ARTILLERIE ET FORTIFICATIONS

Le matériel de l'artillerie reçut une extension consi dérable sous le règne de Louis XIV, et cependant il ne s'y opéra pas de grands perfectionnemens. On persista à faire usage d'une même artillerie dans les sièges et sur les champs de bataille , sans considérer que l'emploi de cette arme est différent dans chacune de ces deux circonstances (1). On aurait allégé les armées et rendu le service du canon plus efficace et plus prompt, si; ayant reconnu la nécessité d'établir une distinction entre les pièces de siége et les pièces de campagne, on avait proportionné les dimensions de celles-ci aux effets qu'il suffit qu'elles produisent dans les batailles. Mais on ne songea pas plus à cela qu'à créer une unité tactique dans l'artillerie, ou, autrement, à former des batteries d'un nombre déterminé de pièces et de caissons : ainsi il restait à faire subir à l'artillerie une révolution analogue à celle qu'avaient éprouvée l'infanterie et la cavalerie dans le cours de la guerre de trente ans. Cette révolution, que nous verrons s'opérer vers la fin du règne de Louis XV, fut principalement l'œuvre du célèbre Gribeauval.

La seule invention qui se rattache au temps de Louis XIV, et que l'on doit à un ingénieur de l'évêque de Munster, est celle des carcasses (2). Nous nous en

<sup>&#</sup>x27;(1) On se servoit en général de pièces longues, des calibres de 36, 24, 16, 12, 8 et 4; le 6 n'a été adopté que dans les derniers temps.

<sup>(</sup>s) Projectile incendiaire de forme ellipsoïdale, qu'on lance avec des mortiers. La composition d'artifice est renfermée dans des cer-

servimes pour la première fois contre les Hollandais en 1672. Déjà, depuis le seizième siècle, on connaissait les grenades et les balles à feu.

On doit à Louis XIV d'avoir institué les premières troupes permanentes d'artillerie.

En 1668, les maîtres canonniers entretenus dans les places furent réformés et remplacés par six compagnies de canonniers, auxquelles, bientôt après, on en ajouta six autres.

En 1671, le roi crés pour la garde de l'artillerie, un régiment de quatre compagnies de cent hommes chacune: première, de canonniers; seconde, de sapeurs; troisième et quatrième, d'ouvriers en fer et en bois. Ce corps, ayant été armé de fusils et de baisonnettes dès l'origine, prit le nom de régiment des fusiliers du roi. Augmenté de vingt-deux compagnies, l'année suivante, lo régiment des fusiliers forma deux bataillons de treize compagnies, chacun, dont une de grenadiors.

Quoique les compagnies de canonniers dont nous avons parlé en premier lieu ne fissent point corps avec le régiment des fusiliers, on les donnait néanmoins aux plus anciens capitaines de ce régiment.

Les services que les fusiliers avaient rendus dans la campagne de Hollande et en Alsace, déterminèrent la formation de quatre nouveaux bataillons, en 1677.

Le dernier de ces six bataillons, réformé en 1679, fut rétabli en 1691. A cette époque, la France entretenait, pour le service de l'artillerie, six mille cinq cents soldets.

cles de fer et des liens de corde et de toile. La carcasse ne peut se laucer qu'à de petites distances, à cause de sa forme et de son peu de pesanteur. En 1695, le corps des susiliers reçut le nom de régi-

En 1695, les douze compaguies de canonniers détachées farent incorporées dans royal-artillerie, dont les six compagnies de grenadiers deviarent compagnies de canonniers (1). Ce régiment, après avoir été réduit à quatre bataillons, en ent un cinquième, en 1796.

En 1684, Louis XIV ayant ajouté dix nouvelles compaguies de bombardiers aux deux qui existaient déjà, il ca résulta un régiment d'un bataillon qui fut appelé régiment rèyat des bombardiers. En 1706, on augmenta ce régiment d'un nouveau bataillon de treize compagnies, de cinquante hommes chacune.

Le roi était colonel des régimens royal-artillerie et royal des bombardiers; le grand-mattre de l'artillerie en était colonel-lieutenant.

Louis XIV est le premier prince de l'Europe qui ait songé à former un corps pour exercer l'art des mines.

Quatre compagnies de mineurs furent créées sous son règne : l'une en 1679, la seconde en 1695, les autres en 1705 et 1706. Les deux plus anciennes étaient de quatre vingts hommes, la troisième, de cent.vingt, et la quatrième de soixante; chacune d'elle comptait cinq officiers.

Les mineurs, après avoir été momentanément détachés du corps de l'artillerie sous le règne de Louis XIV, y furent réunis de nouveau pour n'en plus être séparés qu'au commencement de la révolution..

Il n'y cut pas de changemens remarquables dans l'état

<sup>(1)</sup> On trouve dans une lettre de Vauban à Louvois, datée de Philipshourg, qu'il s'élevait des contestations et des rixes journalières entre les canonuiers et les fusiliers.

des troupes de l'artillerie de 1706 à 1720; époque ou l'on incorpora les bombardiers dans le régiment royal-artillerie.

L'état-major de l'artillerie se composait ainsi qu'il şuit, vers la fin du règne de Loiu XIV un grand-maltre, soixante lieutenans du grand-maltre, ayant le rang d'officiers généraux, brigadiers ou coloucla; soixante commissaires provinciaux du grade de lieutenant-colonel; autant de commissaires extraordinaires, avec le rang de capitaines en premier, et quatre-vingts officiers pointeurs, ayant rang de lieutenant (1).

Les généraux du seizième siècle, a yons-nous dit dans la leçon précédente, s'entendaient tous plus ou moins aux travaux d'attaque, et de défense des places. Une émulation - aussi louable se soutint jusque sous le règne de Louis XIV.

Pendunt la minorité de ce prince, on vit une foule de jeunes officiers d'infanterie s'adonner avec ardeur à l'étude de cette branche importante de l'art de la geurre. A l'époque de la paix des Pyrénées, chaque régiment avait ses ingénieurs volontsires, qui, sans cesser de competer dans leurs corps, prensient part aux travaux des siéges et des forteresses. Entraînés par une vocation bien prononcée, et ne consultant que leur zèle, ils se dévouient avec enthousissime à ce genre de service. Plusieurs s'y conservant out entiers, demandafent et obteniènt le brovet de leur nouvel emploi. C'est ainsi que débuta Yauban (s); requ comme simple cadet dans un régiment d'infantérie, sa bravoure, bien plus que sa naissance, lui fit fantêrie, sa bravoure, bien plus que sa naissance, lui fit

<sup>(1)</sup> Voyez Saint-Remy, l'Histoire de la milice française; Quincy; et les Mémoires de Saint-Simon.

<sup>(2)</sup> Sebastien Leprêtre de Vauban, né le 15 mai 1633, à Saint-Léger de Foucheret, entre Saulien et Avallon.

obtenir en peu de temps le grade d'officier. Mais le métier d'ingénieur fut celui qu'il préféra. « Les travaux des fortifications souriaient à son génie, dit M. Allent (1), et « les dangers des siéges plaissient à son courage, »

A la mort de Mazarin (1663). Golbert et Lourois étant entrés au ministère, l'administration de la guerre, comme celle des fortéresses, reçut d'importantes améliorations. Les troupes de ligne furent augmentées et chargées de remplacer les troupes de garnison, sorte de milice sédentaire entretenue par les gouverneurs. Des exercices et des travaux journaliers occupérent utilement le soldat l'armée devint permanente, sans que la société en souffrit.

Dans certaines places, dit M. Allent, les fortifica -« tions se convertissaient en jardins et en terrains culti-« vés; ailleurs on y faisait pattre les bestiaux; partout la « forme des ouvrages bouleversée exigeait à chaque guerre « de longs travaux ot do grandes dépenses. Louvois fit proa hiber toute espèce de pacage ou de culture, et régler « les époques où l'on pourrait couper et enlever de suite « les herbages. Les faubourgs et les maisons trop voisines « des places offraient partout à l'ennomi des abris contre « les feux de l'assiégé : on défendit, sous peine de démoelition, d'en bâtir désormais sans une permission du 4 roi (2). Les capitaines chargés alors d'habiller et d'équi-« per leurs compagnies représentaient que l'entretien de « la troupe omployée aux fortifications, devenant plus « coûteux, il était juste de prélever sur son salaire ce surcroft de dépense. Une ordonnance fixant et limitant à « un sou la retenue ordinaire sur la solde journalière du

<sup>(1)</sup> Histoire du corps du génie. — Voyez les Eloges du maréchal de Fauban, par Fontenelle, Carnot et Noël.

<sup>(3)</sup> Ordonnance du 16 juilles 1679.

« soldat, permit de la doubler quand il travaillait, mais « seulement pour les jours de travail effectif (1). »

La plus grande activité régnait dans le ministère et distributes les branches du service. Louvois voulant a s'instruire dans l'art des sièges, charges l'auban de lui rédiger un mémoire sur l'attsque. Ge premier ouvrage, quoique au-dessous de son auteur, annonçait les vues les plus profondes et de prochains perfectionnemens. Vau-ban y recommande le développement des tranchées, les feux croisés, l'usage du canon pour commencer les brêches, et celui des boulets creux pour disperser les torres (a).

Le siège de Meestricht (1675) fut remarquable par plus d'une innovation utile. On y assist avec plus d'habileté qu'on ne l'avait fait jusqu'alors les s'avaitges du terraîn pour asseoir les lignes. Il n'existait encore aucun systèmo réglé pour les attaques; leur marche dépendait toujours des idées de celui qui les dirigeait. Vauban, considérant qu'il importait surtout de gêner les sorties et d'en paralyser les effets, développs le système des parallèles; qui est encore en usage aujourd'hui. Déjà, devant Gandie (1667), les Tures, obligés d'avancer avec lenteur et circonspection sur un terrain virement disputé, avaient multiplé les tranchées et les places d'armes. Ce fut des approches de Candio, que quelques ingénieurs français avaient vues, que Vauban déduisit une méthode générale et sôre pour arriver jusqu'au piet des escarpes,

Louis XIV, qui commandait le siège en personne, favorisa l'application du nouveau système, et prit une part fort active à tous les travaux. > On allait, et c'est

<sup>(1)</sup> Ordonnance du 1er octobre 1671. ..

<sup>(2)</sup> Histoire du corps du génie, page 80.

Le siége de Valenciennes (1677) fournit à Vauban une première occasion de perfectionner les procédés d'attaque dont nous venons de parler. Le soin qu'il y prit d'appuyer, les extrémités de ses parallèles à deux inondations, interdit aux assiégés les sorties et les contre-approches (5).

Ce fut devant Philisbourg (1688) que Vauban fit les premiers esasis du irà ricochet, qui est deveau, commo on sait, l'agent par excellence de la roine des places. Ce genre de tir, soumis à de nouvelles épreuves devant (Charleroi et Namur, fut définitivement assujetti à une exécution suivie et régulière au siège. d'Ath (1697).

Nous n'avons encore parlé que des progrès de l'art de l'attaque; celui de la défense, quoique moins avancé par Vauban, lui dut néanmoins de grandes améliorations (4).

- (1) C'était le gouverneur.
- (2) Mémoires de Louis XIV. °
  (3) Histoire du corps du génie, page 130.
- (4) Voyez le Traité de la défense, nouvelle édition.
- (4) Voyez le Traité de la défense, nouvelle édition

Le tracé du comte de Pagan fut modifié et approprié à la portée des armes alors en usage. De même que l'ordonnance des troupes, les fortifications doivent être mises en harmonie avec la nature et les effets des agens destructeurs. Du moment où le calibre des mousquets cut été réduit, et il le fut forcément à la suppression des fourchettes, le système de Pagan ne satisfit plus à toutes les conditions; les parties flanquantes se trouvèrent trop éloignées des parties flanquées. Toutefois, la méthode de tracer de ce grand ingénieur fut conservée. Vauban se borna à diminuer la longueur de la ligne de défense, et à faire dépendre de certaines lois les disers élémens de l'enceinte bastionnée. Il agrandit d'ailleurs les demilunes, et perfectionna les chemins couverts; les places d'armes rentrantes, devenues plus spacieuses, furent fermées par d'épaisses traverses. Enfin, il imagina la tenaille, qui d'abord eut la forme d'un petit front bastionné.

L'art de fortifier devint plus que jannis l'objet des méditations de ce grand homme, lorsqu'il vit les puissances, ularmées ou jalouses de la prospérité de Louis XIV, conspirer la ruino de la France. Vauban substitua aux hastions ordinaires des tours bastionnées, destinées à conserver des feux jusqu'à la dernière période da siègo, et à servir de retranchement intérieur aux contregardes qui les enveloppent. Les demi lunes furent ageandies de nouveau, et leur massif servit d'abri aux flancs et aux épaules des bastions i il imagina les réduits de demi lunes, et donna à la tensille la forme qu'elle couserve eucore aujourd'hui. Tels sont les principans perfectionnemens qui distinguent les systèmes de Vauban (1).

<sup>(1)</sup> Voyez les Traites de fortification

Il cet à remerquer qu'il no laissait échapper aucuno occasion de tirer parti des eaux pour ajouter à la défense des forteresses ou du pays; il tendait des inondations en avant des glacis et préparait des chasses d'eau ou torrens artificiels dans les fossés. Il ne rédigeait pas de projet sur une place baignée par une rivière, qu'il n'examinàs en même temps les moyens de rendre cette rivière navigable, et de la rattecher par un canal au système de la navigation intérieure, au port le plus voisin, ou aux autres places de la frontière (1).

En fortification, comme en toutes choses, le plus dif-

ficile n'est pas d'inventer des systèmes, c'est de savoir les appliquer. Sous ce rapport, Vauban se montra infiniment supérieur à ses devanciers. Partout, dans les dernières places qu'il construisit (2), le terrain est occupé de la manière la plus judicicuse ; l'intérieur des ouvrages est dérobé aux vues des hauteurs environnantes; souvent le prolongement des faces tombe dans des bas-fonds, des marais, etc., d'où il n'est plus possible de les ricocher; toutes les parties de la fortification se protégeant sans se nuire, concourent simultanément au but général de la désense (3). Cet art dejà si difficile, de mettre ainsi en harmonie les eaux, le terrain et les fortifications, n'était dans Vauban que le complément d'une science plus étendue et plus sublime, celle de choisir sur toute une frontière le site même des forteresses, en ayant égard à la statistique, aux constructions et aux mouvemens des armées dans l'offensive et la défensive (2).

<sup>(1)</sup> Histoire du corps du génie.

<sup>(2)</sup> Belfort, Landau, Neuf-Brisach, etc.

<sup>(3)</sup> Histoire du corps du génie.

<sup>(4)</sup> Si l'on veut avoir, dit Fontenelle, toute la vie de Vauban et

La fortification et la tactique, qui s'étaient pour sinsi dire avancées de front jusqu'au commencement du règno de Louis XIV, se trouvèrent à une grande distance l'une de l'autre à la fin du même règne; la première avait dépassé la secondé de plus d'un demi siècle. Enfin, la inarche de la tactique s'étant accélérée, pendant que la fortification restait en quelque sorte stationnaire, toutes deux sont parvenues aujourd'hui au même degré de perfection.

abrégé, il a fait travailler à trois cents places aucieunes, il en a fait treute-trois neuves ; il a conduit cinquante-trois siéges ; il s'est trouvé à cent quarante actions de vigueur.

Louis XIV perdit ce grand homme au moment où il svait le plus hesoin de ses services. Ce fut le 13 mars 1707 que mourul le maréchal de Vasban, « le plus homete homme, » dit le due de Saint-Simon, « et le plus vertneex, peut-tire, de son siècle ; et, avec la « réputation du plus savant dans l'art des sièges et de la forțiileation, le plus simple, le plus vrai, he plus modeste.

# ONZIÈME LEÇON.

#### ART MILITAIRE.

## SUITE DU RÈGNE DE LOUIS XIV.

S. I. Des exercices de la cavalerie et de l'infanterie au temps de ·Louis XIV.-Etablissement de la brigade dans l'armée française.-Des ordres de bataille et des marches à la même époque.-Les opérations devienuent Isnguissantes sur la fin du règne de Louis XIV. - Le peu de mobilité des armées donne plus d'importance aux positions et aux retranchemens .- Louis XIV donne l'exemple des camps de manœuvre. - S. II. Considérations sur l'ordre oblique. - Nécessité de fixer le langage militaire et d'écarter les nouveaux termes. - Tontes les batailles penvent être rapportées à un petit nombre de cas simples. - Incertitude des opinions relativement à l'ordre oblique; il doit servir à caractériser l'influence du général sur l'issue des batailles. - Théorie de l'ordre oblique ; il fant l'envisager sous deux points de vue différens. - La tactique ne s'est pas toujonra également prêtée sux applications de l'ordre oblique. - Comment les Anciens purent et durent se servir de ce genre d'attaque. - S. III. Revue analytique et critique des batailles les plus mémorables du règne de Louis XIV. - Première période : batailles autérieures au traité d'Aiz-la-Chapelle. - Rocroi. - Nordlingen .- Les dunes .- S. IV. Deuxième période : batailles livrées entre le traité d'Aix-la-Chapelle et la paix de Riswick. - Sintzheim. Seneff. - Entzheim. - Turkeim. - Pleurus. - Nerwinde. -Staffarde. - La Marsaille. - S. V. Troisième période : guerre de la Succession. - Revers en Italie. - Premières opérations sur le Rhin et en Allemagne. - Seconde bataille de Hothstædt. - Ramilies. — Torin. — Malplaqoet. — 5. VI. Etat de l'art sons le rapport des cocceptions stratégiques. — Dernières opérations de la guerre de trente ans. — Iovasion de la Hollande. — Torenne se porte au secours de l'évêque de Maouter et de l'électeur de Cologne. — Moosfecculli se joins to prince d'Orage. — Opérations défensives suc le Rhin. — Belle cocception de Torecoe; il surpre de les castonnemes enaemis; il est opposé à Mootecuelli. — Sea mouvemens sur la Schatter et sor la Recour

## S. I.

Déjà l'on aura pu entrevoir qu'il ne s'était pas opéré de grands perfectionnemens dans la tactique pendant le long et glorieux règne de Louis XIV. Puységur et les autres écrivains ne laissent aucun doute à ce sujet, partout, dans leurs ouvrages, on les voit se plaindre du peu de méthode et de régularité que l'on apportait dans l'instruction des troupes.

Quelles étaient, sur la fin do ce règne, les formations, les manœuvres, et, si l'on peut s'exprimer ainsi; la capacité morale et matérielle de chaque arme?

On méconnaissait toujours les propriétés caractéristiques de la cavalerie, et les bases de la tactique de cette arme ne se trouvaient établies par aucun règlement (1). Les colonels agissaient à leur guise, et, par un esprit de corps mal entendu, toléraient et laissaient germer dans leurs régimens une foule d'abus, sur lesquels, à son tour, le ministère fermail les yeux. Les mouvemens par groupes de trois ou quatre chevaux dont la théorie est si clairement exposée dans Puységur, et à l'aide desquels les élémens d'une troupe de cavalerie peuvent simultanément

<sup>(1)</sup> Pnységur, Art de la guerre, page 59 et soivantes.

faire demi-tour ou marcher par le flanc, n'ont été mis en pratique que dans la guerre de 1733.

« Dans les premières campagnes de Louis XIV, dit Puységur, quand les escadrons se chargesient, le plus souvent c'était à coups de mousqueton; puis ils faire saient un caracol, et, après avoir tourné, revensient à la charge, soit pour tirer de nouveau, soit pour charger l'épée à la main; mais, depuis ce temps-là, co quis évat le plus pratiqué, c'est que quand des troupes de cavalerie marchent l'une contre l'autre, les seadrons se choquent de front, et, à coups d'épée, cherchent à so renverser, et il y on a fort peu qui tirent, surtout » les nôtres (1). »

Il ne faut pas se méprendre sur ces charges à coups d'épée dont parle ici notre illustre auteur; elles s'exécutaient la plupart du temps au trot, et sur un front peu étendu, avec de grands intervalles entre les escadrons. Le secret de lancer en pleine carrière une aile entière de cavalerie, en la tenant sans cesso serrée et alignée, est un de ceux qu'il appartenait à Frédéric de découvrir et d'appliquer.

Dans le cours de la guerre de 1670, nous emprentante de Allemands un mouvement de tête à queue, qu'ils appelaient wieder-zuruck, lequol consistait à faire sortir des rangs tous les numéros pairs (par exemple) et à faire tourner chaque cavalier sur place après le dédoublement. Les rangs se reformaient aussitôt après le demi-tour achevé. On se figure la confusion que devait entraîner une pareille manœuvre, et le danger de l'ex-

<sup>(1)</sup> Déjà l'opinion de heaucoup d'officiers était que la cavalerie renonçat à l'action de feu; néanmoins Puységur est d'un avis contraire, et s'efforce de prouver qu'il ne faut pas la proscrire.

cuter en présence de l'ennemi : elle ne pouvait d'ailleurs servir à se mettre en marche par le flanc (1).

L'uniformité de l'armement de l'infanterie devait en rendre les exercices plus simples et plus prompts, l'action plus rapide et plus décisive; mais en adoptant l'usage du fusil à baïonnette, on n'aperçut pas d'abord tous les avantages qui devaient en résulter : on continua de se former à rangs ouverts, et à suivre des règlemens écrits pour l'exercice avec les piques et les mousquets. Le maniement d'armes resta compliqué d'une foule de temps inutiles, et quoique l'on se servit alors de cartouches et de gibernes, les seux ne s'exécutaient qu'avec une extrême lenteur (2). Puységur rapporte et discute une ordonnance de 1703, d'après laquelle on reconnait qu'on n'attachait pas moins d'importance à bien défiler dans une parade qu'à bien se battre. « L'examen de cette ordons nance, dit cet autenr, nous fait connaître qu'on s'ats tache plutôt à faire paraître une troupe par une cadence et une mesure de mouvemens qui donnent de a l'attention aux spectateurs , qu'à remplir l'objet capital; qui est d'apprendre aux soldats comment ils doivent se servir de leurs armes un jour d'action. s

Il suit de ce que nous venons de dire, que les trois écoles que comprennent aujourd'hui nos règlemens d'exercices et de manœuvres, étaient entièrement à crécr au commencement du règne de Louis XV.

Les longues guerres où se trouva successivement engagé Louis XIV ne permettaient pas les progrès de la

<sup>(1)</sup> Avant que cet usage fùi introduit, on ne connaissait d'autre moyen de faire tête à queue que la conversion.

<sup>(</sup>a) Les premiers rangs chargeaient leurs fusils genou à terre : cet usage dura jusqu'en 1741.

tactique élémentaire: la paix est le temps des exercices, des essais et des perfectionnemens. Le repos appelle la méditation et proveque parmi les gens de guerra des discussions et des controverses qui ne peuvent que tourner au profit de la science. Si le sort oût permis que Turenno disposat de dix années de paix à la suite de ses immortelles campagues, nul doute qu'il n'eût opéré d'utiles améliorations. Qui sait si, par ses soins, nos troupes neussent pas acquis une supériorité décidée sur toutes celles de l'Europe? Qui pourrait affirmer qu'il n'eût pas fait ce que fit Frédéric après le traité de Dresde? Torenne était l'homme des perfectionnemens; toujours son jugement écarta les préjugés et la routine, et dans toutes les occasions son génie prit conseil de l'expérience et de la réflexion.

Il faut qu'avec l'assistance d'un nombre d'agens plus ou moins grand, le général puisse sercers sur les masses étémentaires dont se compose l'armée, le même genre d'action que les chefs particuliers de ces masses sur les individus. Cette réflexion, à l'aquelle on ne s'était point arrêté avant Turenne, fut sans doute ce qui détermina à établir la brigade dans l'armée française.

Du moment où plus de six bataillons sont réunis, il estbien difficile à un seul homme de les commander immédiatement : et l'expérience prouve que pour chaque groupe de 'six bataillons au plus, il faut au moins un intermédiaire entre le général et los chefs de bataillon, L'ordonnance de plus en plus mince que l'on adopta après la mort de Turenne n'ayant donné que plus de solidité à cette remarque, la brigade est restée un des élémens de grande tactique. Elle se forme ordinairement de la réunion de deux régimens, et cette règle s'observe dans la cavalerie comme dam l'infanterie. Avec les armées que commanda

Turenne, on pouvait à la rigueur se passer de subdivisions plus fortes que la brigade; et on le pouvait d'autant mieux que l'on confiait toujours la surveillance et la direction des ailes à des lieutenans-généraux, D'ailleurs, à cette époque, les aides-de-camp étaient des officiers expérimentés et assez élevés en considération et en autorité pour que les brigadiers eussent confiance dans les instructions qu'ils leur portaient (1). Ce n'est que plus tard, et lorsque les armées devinrent quadruples de celles dont nous venons de parler , qu'il fut utile de multiplier les lieutenans-généraux, et d'assigner à chacun d'eux un nombre déterminé de brigades. Ce principe, qui aurait dû être reconnu et appliqué dès le temps de la ligue d'Augsbourg, ne le fut que dans la guerre de Sept-Ans, et encore l'organisation de l'armée en divisions n'y présentait-elle rien de fixe et de régulier. Ces changemens modifièrent le rôle des officiers généraux; ils cessèrent de rouler entre eux, et recurent des destinations spéciales et permanentes.

Les armées se rangeaient sur deux lignes, avec ou sans réserve, depuis le commencement du dix-septième siècle. Le centre se composait de l'infanterie, et la cavalerie se plaçait sur les ailes. On laissait entre les lignes une distance d'environ cent cinquante toises, et, entre les bataillons et escadrons, des intervalles quelquefois égaux à leurs fronts, quelquofois plus petits (3). Les vides d'une

<sup>(1)</sup> Voyez à ce sujet les Mémoires de Feuquières.

<sup>(</sup>a) e Les opinions sont différentes sur les dissances que l'on doit donner cute les baislions et cesardons, d'upvégur les uns's yeulent qu'entre deux batsillons et deux escadrons il y ait un vide de la moine étendue du batsillon et de l'escadrons il autres ure ven-fent que la moité de celte distance, d'autres un liers, d'autres un lie

tigne correspondaient toujours aux pleins de l'autre. C'étuit une imitation plus ou moius parfaite de l'ordre de Marius. Le canon s'établissait en avant de l'infanterie.

Nous trouverions plus d'un inconvénient dans cette inanière de ranger les arusées, si nous entamions une discussion à ce sujet. Mais peut-il exister un ordre de bautaille naturel chez les Modernes? De quel avantage serait pour cux une disposition iuvariable et symétrique? Il nous semble que si les Anciens ont eu plus d'une fois à se repentir de n'avoir, pour tous les cas, qu'un seul et même ordre, les Modernes n'eussent jamais du rechercher une régularité à laquelle s'opposent à chaque pas la nature et les effets de leurs armes.

Comment adopter un ordre invariable de bataille lorsquin, et du moindre objet qui se trouve à sa surface; a 'du nombre de troupes, soit d'infinterie, soit de cavalerie où d'artillerie, qui composent l'armée; 5° du rapport qui existe entre soi et l'ennemi; 4° du moral de celui-ci; 5° du but que l'on se propose; 6° de la position qu'occupe l'armée ennemie et du caractère du chef qui la commande? Il serait absurde, et il est d'ailleurs impossible de prescrier rien d'absolu. Alexandre, Gésar, Turcence, Fédéric, Napoléon, n'avaient-lis donc qu'une seule ma-

quart et d'autra augune. Commell n'y a tien de réglé, toute les fair que les mêmes a mettent en hazille daus les plaines, soit qu'elles marchent de front à l'ennemi, soit qu'elles le choisent, il arrive que leu une font serrer le la stallibne et escadrous, et que les aux font serrer les hatillibne et escadrous, et que les aux font service pour leur faire laiser de grande distances; ra sants que l'on voit des troupes aller en avant, puis revenir en averiere, ce qui fait que l'ordre de hatille en se forme pas; l'ennemi-représ de l'occasion, marche sur vous, et vous trouveut en désporte, vous ganteres.

nière de ranger leur armée (1)? En servit-il des batailles comme des questions algébriques? Prétendrait-on réunir dans une formule tous les cas qui peuvent se présenter? S'il en était ainsi, le génie pourrait se voir éclipsé par la médiocrité.

L'usage général des armes à feu a singulièrement compliqué l'art de ranger les armées en bataille; il ne consiste plus, comme chez les Anciens, dans une opération môcanique, il exige aujourd'hui du talent, du coup d'œil et de l'expérience (a).

L'importance que l'on attachait à la symétrie des ordres de bataille sur la fin du règne de Louis XIV, est le

(1) Les dispositions de Turenne étaient variées et tonjoors appropriées aux circonstances ; elles différent essentiellement de celles que l'on prit dans la suite et qui sont tootes semblables.

(2) . Dans les armées anciennes , est-il dit dans les Mémoires écrits · à Sainte-Hélène, le général en chef, à quatre-vingts on cent toises de l'ennemi, ne conrait aucun danger, et cependant il était con-· venablement placé pour bien diriger tous les monvemens de son arniée; dans les armées modernes, un général en chef, placé à quatre ou cinq cents loises , se trouve au milieu du fen des batteries ennemies; il est fort exposé, et cependant il est déjà tellement éloigné, que plusieurs monvemens de l'ennemi lui échappent. Il n'est pas d'action où il ne soit obligé de s'approcher à la portée des petites sames. Les armes modernes ont d'antant plus d'effet, qu'elles sont convenablement placées; une batterie de canon qui prolonge, domine, bet l'ennemi en écharpe, peut décider d'une victoire. Les champs de bataille modernes sont plus étendus, ce qui oblige à étudier un plus grand terrain. Il faut beanconp plus de génie militaire et d'expérience pour diriger une armée moderne, qu'il . n'en fallsit pour diriger une armée ancienne. .

Voyez, su sujet du rôle des fonctions du général chez les Anciens et les Modernes, les pages 455 et saivantes de l'ouvrage initiulé: Eszaf sur l'influence de la poudre à canon dans l'art de la guerre moderne, par le capitaine hessois Mauvillon; Leipsick, 1788.

cachet de cette période; elle décète de la timidité cher les généraux, et une extrême difficulté à pourier manœuvrer; elle montre de la manière la plus évidente que l'art avait rétrogradé depuis Turenne; les dispositions stagnantes et compassées n'appartiennent tout au plus qu'au second âge de l'art militaire. L'on ne voit plus aujourd'hui d'ordres de bataille réguliers qu'à la parade et dans les ourrages de tactique, où ils ont leur utilité pour rendre intelligibles le mécanisme et le rôle simultané des différentes armes : là ils servent de comparaison et de point de départ pour arriver à des combinaisons réelles, mais infiniment plus compliquées.

« C'est d'après l'ordre primitif et fondamental, dit Guibert, que les troupes sont disposées sur deux lignes; « l'infanterie su centre, et la cavalerie sur les siles; « permier arrangement est fondé en raison quand il n'est « que la disposition préparatoire, et, si je puis m'exprimer ainsi, la disposition d'attente et d'organisation; mais il devient abus et erreur quand il dégénère en routine, quand on le prend indifferemment dans toutes les circonstances et dans tous les terrains, quand sur tout on en fait la disposition de combat (1)..... Encore une fois, ect ordre n'est que le tableau de l'armée, ce qui remplit les gazettes, ce qui s'affiche aux portes du quartier-général, ce qui s'envoie à la cour le lo jour qu'on entre en campagne. »

On ne connaissait encore, au commencement du siècle dernier, qu'une seule manière de passer de l'ordre de bataille à l'ordre en colonne, et réciproquement. C'était toujours en avant de la ligne de bataille, et en

<sup>(1)</sup> Défense du système de guerre moderne , tome 11 , page 08.

faisant tourner les subdivisions à droite ou à ganche, que se formait la colonne. On revenait de celle ci à l'ordre primitif par des mouvemens inverses. L'usage où l'on est aujourd'hui de diviser le bataillon et l'escadron, en sections, pelotons, doubles pelotons ou divisions, n'était pas encore pratiqué. Le front des colonnes d'infanterie variait entre dix-huit et vingt-quatre files. On marchait ordinairement à distance, et tonjours à rangs ouverts Comme on ignorait l'ingénieux procédé à l'aide duquel on a pu changer de direction du côté opposé aux guides, sans perdre ses distances, les colonnes s'allongeaient outre mesure, et la tête devait à chaque instant s'arrêter pour attendre la queue. Lorsque la largeur de la route exigeait que l'on diminuât le front des subdivisions, on faisait passer des hommes en arrière et dans les intervalles de chaque rang. Nous n'avons pas besoin de dire combien d'embarras et de confusion engendrait une pareille manœuvre.

C'était une règle de ne faire entrer que des troupes de la même arme dans la même colone. L'artillerie suivait la route principale, flanquée d'un côté par la première ligne, et de l'autre, par la seconde, les deux lignes formées sur un nombre de colonnes plus ou moins grand. Paységur fait morcher sur quatre colonnes, deux decavalerie et deux d'infanterie, chacune des lignes de l'armée qu'il suppose manœuvere entre la Scine et la Loires mais on en vit rarement autent, même dans la guerre de la Succession, obsouvent plus de quatre-vingt mille hommes furent réunis. Dans tons les cas, la marche des armées donnait lieu aux plus grands embarras. Avec beaucoup de colonnes, il faliait s'ouvrie beaucoup de routes ravec quelques-unes seulement, le déploiement ne finissait pas, et l'on s'exposait à être supris. Ces inconvéniess ont en

partie disparu depuis que l'on a su emboster le pas et manœuvrer à rangs serrés.

Il est d'ailleurs une cause étrangère à l'art militaire, qui a singulèrement contribué à l'accroissement de la mobilité et du bien-être des armées. Il s'agit de cette foule de routes et de canaux entretenus aux frais des états, qui, depuis un siècle, ont couvert la surface de l'Europe, et qui ont rendu l'administration des ponts et chaussées la puissante auxiliaire des ingénieurs et des tacticiens dans l'emploi des moyens d'attaque et de défense. Les communications ont acquis une grande importance, surtout dans l'offensive, mais il faut en savoir tirer parti. Peut-être n'a-t-on pas sezez médité jusqu'ies ur leur influence; peut-être entrerait-il moins d'încentitude et d'erreur dans les projets et dans la conduite des opérations, si l'on tensit un compte plus minutieux et plus exact de cette influence.

Ce que nous avons dit des organisations, à la fin du règne de Louis XIV, ce que nous venons de dire des ordres de bataille et des marches, à la même époque, explique suffisamment la cause des revers que nous éprouvâmes dans la guerre de la Succession. Même avec plus de talent qu'ils n'en montrèrent, nos généraux n'auraient pas été sans embarras, car l'imperfection des moyens tactiques ne permettait pas que des masses aussi nombrenses fussent mises simultanément et concurremment en action. Les troupes n'arrivaient que successivément et en désordre sur le terrain. Le manque de temps on n'en connaissait pas encore tout le prix à la guerre). et plus souvent le défaut de coup d'œil et de connaissances topographiques, faisaient que les positions étaient rarement bien occupées. Plus d'une fois des brigades, des ailes entières furent paralysées, autent par un défant de tactique que par l'impéritie du général (1). Cun'était pas ainsi que les choses se passaient au temps de
Tarenne et même de linni IV : toutes les troupes combattaient ou pouvaient combattre; chaque arme s'emparait du terrain qui convenait le mieux à sa nature, et,
contribuait nécessairement à la victier ou au salut de,
l'armée en cas de retraite. Mais aussi les masses ne dépassaient pas les limites que leur assignait alors l'état de
l'art, et des hommes canobles se trouvaient à leur tête.

Sans doute, on rencontre plus d'une conception remarquable, plus d'un trait d'audace et de génie dans les dernières campagnes du règne de Louis XIV; mais co ne sont que d'heureuses exceptions, qui, tout en faisant an honneur infini à leurs auteurs, ne peuvent détruire l'impression défavorable que laisse dans l'esprit le souvenir des événemons de cette période.

Les fortifications de campagne, les lignes de toute espèce, celles surtout dont l'expérience et le raisonnement ont proscrit l'usage, les lignes continues, en un mot, étaient le ressource ordinaire des généraux (a). Ou préférait s'enfermer dans des positions, plutôt que des 'exposer à des mouvemens aussi difficilés que dangereux avoc des troupes mal constituées et mal exercées; on ignorait que le terrain dat dicter les ordres de hataille. Gertains camps étaient aussi connus de l'armée que les places de Metz ou de Strasbourg; on s'unaginait avoir out fait torsqu'on était parvonu à les occuper. Il est vrait que l'ennemi, non moins timide et non moins avosglée

<sup>(</sup>t) A Hochstaedt', à Ramilies , etc.

<sup>(2)</sup> La suite de nos leçons nous fournirs l'occasion d'entrer dans une discussion sur le tracé et les propriétés des ligues et des ouvrages de campagne en général.

que nous sur la valeur réelle de ces positions classiques, songea rarement à les forcer, et encore moins à les tourner par des manœuvres habiles. On restait le plus long-temps qu'on pourait dans ces positions; et pour qu'on ne crât pas l'armée dans un repos absolu, on envoyait à la guerre, on faisait sorti des détachemens; ce qui revient à dire qu'on s'étudiait à ne rien faire ou à se faire hattre. De là ces opérations languissantes, ces campagnes sans résultat, dont sort remplies les dernières pagas, de l'histoire de Louis-le-Grand; de là ce mot caractéristique : on manœuverait sans combattre, on combattait sans manœuvers.

On n'en doit pas moins cette justice à la mémoire de Louis XIV, d'avoir été le premier qui, en temps de paix, donne une image et une leçon complète de la guerre. Soixente et dix mille hommes furent réunis à Complègne en 1698, et là s'exécutèrent toutes les opérations d'une campagne. On a dit que lo luxe avait transformé en une, fête trop somptueuse cette école d'un genre nouveau, cela peut être vrai; mais toujours est-il que l'exemple était donné, et que ce fut en l'imitant que les Prussiens arrivèrent bientôt après à de grands résultats.

# S. II.

Nous avons annoncé que la période dont cette leçon, cat l'objet offirisait plusieurs applications saillantes de l'ordre oblique; nous allons en fournir les preuves; mais il font que présibblement nos idées soient bien facées sur ce qu'on doit entendre par cette manière de s'exprimer. « Il faut foir les définitions, a dit Pascal; elles sont

« Il faut fuir les définitions, a dit Pascal; elles sont souvent plus inintelligibles que les termes eux-mêmes.» Le précepte de cet homme de génie n'est point applicable aux sciences exactes, et ne pourrait nous servir d'excuse auprès de nos lecteure et surtout des élèves; car nos leçons, comme tous les ouvrages élémentaires, doivent établir des définitions. Ceci ne veut pas dire que nous contractons l'obligation de commenter, et encore moins de justifier cette foule de mots techniques que chaque jour voit s'introduire dans le langage militaire, ct qui, bien lois d'avancer la science, ne tendent au contraire qu'à la ramener vers son point de départ. Mais nous devons essayer d'éclaireir et d'interpréter ceux des termes reconnus nécessaires et universellement adoptés, quoique souvent dans un seas fort équivoque.

La langue d'une science n'est point une chose qu'on puisse négliger; car, comme l'a remarqué Condillac (1), cette science ne peut parvein à un certain degré de perfection, qu'autant que sa nomenclature est clairement et judiciousement établic; c'est-à-dire qu'autant que les mots qu'elle emploie ont tous des acceptions bien déterminées, et portent dans leur composition ou dans leur application, l'emperiente de l'analogie qui rasproche et les faits qu'ils sont destinés à exprimer.

Déjà, dans le cours de nos réflexions sur les batsilles de Leuctres et de Mantinée, nous avous dit, en forma d'axiome, que l'ordre oblique pouvait bien ne pas être la conséquence d'une inclinaison dans les alignemens de deux armées opposées. Si nous avons émis cette proposition en quelque sorte paradoxale, c'est que nous avons pensé, avec quelques écrivains, que pour faire cesser le vague des opinions relativement à l'ordre oblique, et arriver à le définir à posteriori, on devait exclusivement

<sup>(</sup>a) Langue des calculs. '

et toujours qualifier ninsi toute dérogation à l'ordre primitif et parallèle, dont l'effet est de procurer à une petite armée une chance de succès contre une armée plus nombreuse ou materiellement plus forte. C'est-à dire que , à notre avis , le terme d'ordre oblique peut et doit servir à caractériser la manière quelconque dont la puissauce morale se manifeste dans les batailles. Autrement . que signifierait cette locution si souvent employée et si peu claire? Sans doute il est des circonstances où elle ne donne plus qu'une idée incomplète ou inexacte de la disposition propre à atteindre le but, puisque nous verrous ci-après, d'une part, qu'on peut y parvenir sans se ranger obliquement, et de l'autre, que la ligne oblique n'y conduit pas toujours, quoique souvent ce soit le meilleur moyen d'y arriver. Mettez deux tacticiens en présence, et demandez-leur ce qu'ils pensent des dispositions de Leuctres ou de Lissa; vous verrez qu'ils ne s'entendront pas. Cependant tous deux conviendront que dans ces batailles, et dans tant d'autres où le petit nombre triompha de la multitude, la discipline et le courago ne furent pas les seuls élémens de la victoire : et ils s'accor'. deront à en voir la cause efficiente dans le génie du chef. Dès-lors la discussion ne portant plus que sur des mots, se trouverait terminée, si avant de les admettre on se füt entendu sur l'acception qu'ils auraient; or, c'est ce qui n'a pas été fait, du moins pour le cas dont il est ici question.

Mais, puisquo nos devanciers ont chois et tépété, quoique peut-être avec asses peur de réflexion, le terme d'ordre obligne, pour caractériser l'influence plus on moins apparente du génie sur l'issue d'un grand nombre de batailles, il est préférable, ce nous semble, d'adopter leur manière de s'exprimer, que de créer de nouvelles

périphrases ou de tomber dans un néologisme qui, rendant leurs écrits inintelligibles, arrêterait tous les progrès de l'art.

Nois pensons donc qu'il n'y a rien de mieux à faire pour nous que de nettre les élèves à même de reconstire et d'appécier les différens cas de l'orde oblique, et de leur montrer comment il est possible de rapporter la majeure partie des batailles à un petit nombre de ces cas. On reconnaître dans un instant que si certaines actions sont devenues des exemples classiques de l'ordre oblique, c'est que son emploi, qui d'ailleurs se retrouve presque partout, y fut plus manifeste que dans les autres batailles; c'est que, dans ces exemples, le génie fit tout plier devant lui, que le succès fut prévu des le début et obleme en queque sorte sans contestation.

Partons de l'hypothèse bien simple de deux armées égales en tous points, et rangées dans un ordre parallèle; elles seront évidenument dans un état d'équilibre parfait.



Cet équilibre ne sera pas troublé si l'armée A'B', par exemple, vient à former un système échelonné quelconque, pour approcher son centre ou l'une de ses ailes de l'armée opposée A B.



Mais si, pour approcher une de ses ailes, A' B' avait eu recours à la conversion ou à tout autre manœuvre conduisant à un aignement oblique, l'équilibre aursit été dérangé, et il l'aursit été à son détriment, car A' x' étant plus grand que Bx (1), la nappe de feux efficaces partant de A B sera plus grande que celle fournie par A' B'. Si l'on objecte que A' x' peut tirer obliquement. B x peut en faire autant; et, par la seule gêne du tir oblique, l'équilibre sera toujours détruit. Ainsi cette manœuvre n'auvait produit qu'un mauvais résultat : on serait débordé, et dans une crise d'autant plus fàcheuse, que l'angle hoA' serait plus ouvert, et  $\lambda'$  x' plus grand que B x.



Mais si, en même temps qu'elle opérait la conversion.

(1) Nos lecteurs se rendront facilement compte de cette inégalité, ainsi que des autres considérations géométriques employées dans le cours de cette discussion. cette armée A'B' avait gagné assez de terrain sur la droite pour que les extrémités B, B' des ailes ennemies se touchasent, l'équilibre, après avoir été dérangé pendant toute la durée du mouvement, se trouverait rétabli, puisque A æ égaleait À 'a'. Cette circonstance n'est pas la seule où l'équilibre continue d'avoir lieu; car toutes les positions a b, a' b' etc, de l'armée A'B', entre les paral·leles A a' B b' satisfont encreve à la même condition. Donc il peut exister une foule de cas où l'alignement oblique ne change rien à l'état primitif de supériorité ou d'infériorité de nos deux armées, etc, par une extension dont on se rend compte immédiatement, à l'état de deux armées suelconques.



Du moment où l'aile B' aura dépassé la ligae B b' (la position de cette limite B b est évidemment différente pour chaque valeur de l'angle A B a), soit que cette aile aboutisse ou non sur le prolongement de A B, l'équilibre sera détruit, et il le sera cette fois à l'avantage de l'armée A' B' qui a manœuvré. La supériorité qu'elle aura acquise augmentera en raison composée de l'angle d'obliquité A B a et de la longueur B' a' (1).

(1) On dirait, dans le laugage algébrique, que cette supériorité

Il est à remarquer que le résultat le plus prompt et le plus décisif sera donné par un ordre brisé, tel que a ob'', dont l'effet sera d'accroître le plus rapidement possible l'angle d'obliquité. Il entrera du génie dans cette conception, co sera réellement un cas de l'ordre oblique. Une fois débordée, l'extrémité à de l'oile attaquée recerva les charges successives d'une grande partie de l'armée assaillante, sans pouvoir arrêter sa marche par aucune contremaneurre. Nous vons supposé nos armées égales en tous points, mais quelle troupe pourrait résister à de pareils efforts, surtout en se voyant menacée d'une destruction totale par l'arrivée de l'ennemis ur ses derrètes?

Nous n'avons rien dérangé à la symétrie intérieure et respective des élémens de nos deux armées mais en conçoit qu'en dérangeant cette symétrie à l'effet de renforcer l'aile tournante B', l'armée A' B' cût, à plus forte raison, obtenu la supériorité. L'histoire des batailles fournit plus d'un exemple saillant de cette circonstance.

Remettons nos deux armées dans l'état où elles étaient d'abord, et analysons ce qui va arriver si nous détruisons la symétrie intérieure de l'armée A' B' dans le but de renforcer, comme nous le disions tout à l'heure, l'un quelconque de ses points au détriment des autres.



est une fonction de l'angle d'obliquité et de la quantité dont l'armée ennemie est débordée.

Le système échelonné, qui n'a procuré aucun avantage à l'armée A' B', lorsque toutes ses parties étaient dans l'ordre naturel, lui deviendra favorable, si les derniers échelons ont fourni des renforts aux premiers. En effet. l'action de AB contre les derniers échelons n'étant ni immédiate ni sérieuse, à cause de son éloignement, ceux de tête, avec une supériorité numérique au point d'attaque. auront le temps de faire brèche et de pénétrer dans l'armée A B. Dès-lors celle-ci sera ou tournée, ou séparée en deux parties, ainsi qu'il arriva aux Lacédémoniens à Leuctres et à Mantinée; et l'armée A' B', qui d'abord s'était présentée de frout, devra se former obliquement, en tout ou en partie, aussitôt après ce premier succès; car, quoique toutes les chances soient de son côté . l'ennemi ne sera complètement défait qu'après un nouvel effort. La victoire peut donc encore être attribuée à l'emploi de l'ordre oblique. Observons, toutefois, que cette dernière circonstance ne sera jamais aussi favorable que la précédente, puisque, avant d'arriver à se former obliquement, il faudra livrer un combat dans lequel les troupes refusées où les derniers échelons pourront même avoir beaucoup à souffrir. Mais, quoi qu'il en soit, cette manœuvre sera la seule à employer lorsque l'ennemi aura ses flancs appuyés à des obstacles insurmontables.

Il résulte de ce qui précède qu'on peut acquérir la supériorité de trois manières, avoir : 1° en débordant l'adversaire, même sans avoir renforcé l'aile attaquante; s' en opérant avec des forces supérieures sur un ou plusieurs points de sa ligne; 3° en employant concurremment les deux manœuvres précédentes. Voilà, suivant atous, les scules circonstances auxquelles se rattachent tous les exemples de basilles et de combats où le génie des général a cu une influence marquée.

Nous venons d'indiquer le but ; mais comment l'attein dre? Par quelles manœuvres, nous demandera-ton, arriverez-vous à placer votre armée dans l'une des deux situations précédentes (1)? L'ennemi ne restera pas tranquille spectateur de vos mouvemens comme vous l'aves supposé; il manœuvrera de son côté, soit pour vous opposer un nouveau front, soit pour renforcer la partie de sa ligne que vous menaceres; souvent même il quittera la défensive, et descendant de sa position en toute hâte, il vous prendra en flagrant délit.

S'il nous a été facile d'interpréter les différens cas de l'ordre oblique, il nous est entièrement impossible de prescrire des règles pour des applications où tout dépend du génie et des circonstances. Autant vaudrait nous demander comment nous ferions pour être infailliblement, et toujours victorieux, non-seulement à égalité de moyens matériels, mais aussi avec des forces qui ne seraient que jusqu'à un certain point inférieures à celles de l'adversaire. La question, ainsi posée en termes généraux, est évideniment une de celle qu'il n'est pas donné à l'esprit humain de résoudre. Les plus grands capitaines anciens et modernes en sont restés à une distance infinie , et tout ce qu'ils ont pu faire, en s'acquérant une gloire immortelle, est renfermé dans la solution de quelques cas particuliers de ce grand problême. Quel parti faudra-t-il done prendre au milieu de tant de difficultés ? Consulter le passé, afin qu'en comparant notre situation particulière à celles où se sont tronvés ces grands hommes, nous puissions tirer de cette analogie une conséquence favorable à nos desseins.

<sup>(</sup>i) Nous faisons abstraction du troisième cas, qui n'est qu'une combinaison des deux autres.

L'emploi de l'ordre oblique veut que l'on prenne l'initiative, et que l'on opère avec célérité pour étonner et surprendre l'adversaire. « Si ce n'est pas un déploiement « prompt comme l'éclair, et écrasant comme la foudre. « sur une aile prise presque à dos, dit le prince de Ligne (1). · ie n'entends pas le parti qu'on peut tirer de ce qui fait « la base de tant de livres et de conversations soi-disant « militaires. » C'est assez indiquer que le meilleur et le plus sûr moyen d'atteindre le but consiste principalement dans un excédant de mobilité. Au nombre des autres circonstances qui peuvent favoriser l'emploi de l'ordre oblique, sont : l'impéritie du général ennemi, les plis du terrain, l'obscurité de la nuit, un brouillard . les fausses attaques , etc., etc. Mais il est rare que l'on échone dans cette manœuvre, surtout lorsqu'elle a pour but de déborder l'adversaire , sans qu'il en coûte cher; et l'on y échouera presque toujours si la confiance et le moral des troupes ne répondent pas à la grandeur et à la difficulté de l'entreprise : « Il faut quel-« que chose de plus que des alignemens et des angles a aigus ou obtus pour fixer la victoire, dit encore le prince de Ligno, il faut le moral. »

Les localités et le rapport de vos forces morales et matérielles à celles de l'adversaire, ne sont pas d'ailleurs les seules données à consulter, lorsque, suivant l'occurrence, il s'agit de distinguer auquel des deux cas de l'ordre oblique il convient d'avoir recours; il faut encoro tenir compte des moyens d'exécution. La tactique et la nature des armes ne se sont pas toujours également prétées à l'application de ces deux cas. La phalange, peu moilte, peu forte en cavalerie, et contrainte de combattre en

<sup>(1)</sup> Préjugés militaires.

plaine, était plus propre à enfoncer qu'à tourner son ennemi. Aussi, les batailles d'Epaminondas, d'Alexandre et des autres capitaines grecs, appartiennent-elles généralement au second cas. Le premier, d'ailleurs, n'eût pas donné lieu aux mêmes résultats qu'aujourd'hui. Les Auciens, qui avaient peu d'attirail, qui portaient tout avec eux qui ne calculaient pas sur l'arrivée d'un convoi de vivres ou de munitions, attachaient moins d'importance que nous à la conservation de leur ligne de communication. Une fois l'action engagée, la nature de leurs armes . les obligeait à vaincre ou à périr ; ainsi , tournés ou attaqués de front , leur situation était peu différente. L'infanterie surtout ne devait songer dans aucun cas à une retraite devenue impossible pour elle (1). Chez eux, une aile débordée pouvait, sans beaucoup d'inconvénient et de difficulté, rétablir le combat en formant le crochet : de nos jours, une troupe placée de cette manière est battue par des feux croisés, d'enfilade, d'écharpe, de revers, qui ne laissent aucune chance de pouvoir résister. Une position en arrière est l'unique ressource, et cette ressource est presque toujours un remède pire que le mal.

Il en fut des batailles des Romains comme de celles des Grecs, du moins jusqu'à l'époque où ils commencèrent à faire intervenir le terrain dans leurs combinal-

moderne, page 480.

<sup>(1) -</sup> Cest le triomphe complet de nos semes à feu sur celles des . Anciesa, di Mansillon, de mette des bornes à la victoire, et de . fournir les moyens de rétablir le combat. Ches les Angiens , des . troupes une fois renversées ne pouvient na rollier, et quant à la retraits, d'ésit, on peut le diré, une choes inconque pour ens. L'Lisane d'une battillé etait chez en la victoire ou une enlière défisies. Estai nuir l'influence de la poudre à canne dans la nuere.

sons, époquo qui cest aussi celle cols ils accrurent leur cavalerie. En ellet, les batsilles d'Adis, d'Elinga, de. Pharsale, et une foule d'autres livrées sous l'Empire, sont des exemples de l'ordre oblique de la première espèce. Annibal et les Gaulois, mettant à profit leur supériorité en cavalerie, entreprirent presque loujours de tourner et d'envelopper leurs adversaires. Les Francs, dépourvus de cavalerie, et avec une tactique qui se rapprochait plus de celle des Grees que de celle des Romains, ac pouvaient espécer d'appliquer avec succès la manœure tournante; suus les victou presque toujours former la tête de porc, et attaquer de front. Ce qui se passa au Gasilin et à Tours, du temps de Charles Martel, vient à l'appui de cette remarque.

Les Suisses avant imité les Grecs dans leurs organisations, durent aussi les imiter sur les champs de bataille. En effet, on combattit de front et dans l'ordre habituel · jusqu'à l'époque où, l'ordonnance étant devenue plus mince, et les troupes plus divisibles et plus mobiles par la substitution des nouvelles armes aux anciennes, on songea à inquiéter les flancs de l'ennemi, en profitant. pour s'en approcher sans être vu , soit de l'obscurité de la nuit, soit du brouillard ou des obstacles naturels. D'un autre côté, les attaques de front perdirent de leur crédit par l'impossibilité où l'on fut pendant long-temps, de réunir et de faire agir efficacement des forces supérjeures à celles de l'adversaire, sur un point quelconque de sa ligne. C'est évidemment pour en revenir à ce genre d'attaque que Folard propose sa colonne; mais, outre que cette colonne n'était pas propre à atteindre le but, déjà depuis long-temps nous accordions la préférence à l'ordre déployé; les feux avaient pris le dessus, et ils l'emportèrent en quelque sorte exclusivement jusqu'au moment où

32

la hafonnette, l'assge du pas emboté, les progrès de l'artillerie, la formation et les dépluiemens des colonnes serrées, rendirent également possibles les applications de tous les eas de l'ordre oblique. Les champs de bataille des Anciens rétaient pas comme ceux des Modernes, des hois, des vignes, des villages, des cetranchemens l'actions passait en plaine, où le coin pouvait siséanent se mouvoir et produire son efficie sur lo point de la ligne opposée qu'on avait intérêt de forcir. L'attaque des fortifications et sarteout des fortifications utaurelles, n'est deviune possible, ou du moins n'a présenté d'avantages, reels, que du moment où l'artillerie a pu les balayer ou les incendier avant que l'infianterie se dirigést contre.

Ces considérations ne nous ont pas semblé moins nécessaires que la connaissance de l'étendue des moyens tactiques pour mettre nos lecteurs à portée de reconnaître et d'apprécier l'influence du général dans les batailles que nous rapporterons désormais.

## S. III.

Il y a, selon nous, trois grandes époques à distinguer dans la manière dont on fit la guerre sous Louis XIV, la première pouvant se terminer au traité d'Aix à Chapelle (1668), la deuxième à celui de Riswick (1697), et la troisième à celui d'Utrecht (1715).

Quoique contemporains et rivaux de gloire, Condé et Turenne ne sont pas de la même école : leur manière de constituer la guerre et de livrer bataille est aussi différente que le sont leurs çaractères. Le premier a plus d'audace; le second plus de réflexion; celui-jà renverse l'obstace; « Condé était de général , dit M. le comte Lamarque ,
« Turenon l'était devenu ; le premier se dirigouit par ses
inspirations , que Bossuet appelle ses iluminations; le
« second , par la réflexion et les leçons fécondes de l'expérience. On a souvent voulu les comparer, et l'on a eu
totr. Condé ne fit pas faire de progrés à l'art militaire;
« et Turenne, par une nonvelle formation des troupes ,
ele porta à un haut degré de perfection; ses plans de
campaigne, ses marches, sont admirables; ses batailles
« présentent des dispositions variées et toujours habilement appliquées au terrain.
Laissons maittenant parler les faits, et d'abord ceux

Laissons maintenant parler les faits, et d'abord ceux antérieurs à la paix d'Aix-la-Chapelle.

Bataille de Rocroy (19 mai 1645). Cette bataille, où le duc d'Enghien (1) s'acquit, à vingt ans, la réputation de général, se donna cinq jours après l'avènement de Louis XIV au trône.

Vingt-six mille Espagnols, sous la conduite d'un vieux guerrier de réputation, don Francisco de Melos, étaient sortis du Ildinaut pour venir assèger. Rorcy. La cour craignant de perdre une place que l'on considérait comme la clef de la Champagne, fit avancer à son secours une armée de quatorse mille hommes d'infanterie et de sept mille chevanx, sous les ordres du jeune duc d'Enghien. Des bois et des marsis entoursient alors cette ville, et ne permettaient d'en approcher que par un petit nombre de passeges que les Espagnols occupaient, surtout celui qui regarde la Champague, le seul accessible aux Fran-cais. Cette éfoconstance ne peut arrôter le printes : Gaz-

<sup>(1)</sup> C'était le nom que portait alors le grand Condé.

sion (1) va reconnatire les lieux, et contre l'avis du marchail de l'Hôpital, l'armée entre dans le délilé, refoule les pottes ennemis, et parvient heureusement à se déployer dans la plaine. Elle prit son ordre de bataille sur deux lignes, l'infanterie au centre et la cavalerie sur les ailes. Quelques compagnies de gendarmes et de chevan-légers formaient une réserve en troisième ligne. Des peleotons de cinquante mousquesières furent placés dans les intervalles des escadrons. L'aile droite s'appuyait à des bois , l'aile gauche à un terrain marécageux. Le canon était en avant de l'infanterie.

Melos, après avoir ordonné au général Beck, qui commandait un corps de six mille hommes à une journée de là, de venir le joindre en toute hâte, range son armée dans le méme ordre que celle des Français, à cela près neammoins qu'il détache un corps de mille mousquelaires dans un taillis situé en avant de sa gauche, à l'effet de prendre en flanc notre droite, ai elle teutait d'avancer. Un vallon de moyenne profondeur séparait les armées,

Nos deux siles attaquèrent en même temps, et bien avant que l'infanterie pût combattre. Condé, qui conduit la droite en personne, chasse les mousquetaires du taillis, pousse ses succès, met la cavalerie opposée en pleine déroute, et, après avoir chargé Gassion de la poursuivro, suille en pièces l'infanterie allemande, walonne et italieme, dont le flanc est resté à découvert.

Pendant que ceci se passait, notre aile gauche, que commandait l'Hôpital, avait été battue et contrainte d'abandonner le champ de bataille. Cet échec balançait le succès de notre droite, et laissait toujours lu victoire en

<sup>(1)</sup> Nous l'avons déjà cité comme avant servi dans l'armée de Guslave-Adolphe.

suspens. Condé voit à la fois le danger et le moyen d'y parer; il rallie sa cavalerie, et passant rapidement derrière les bataillons espagnols, il atteint leurs escadrons débandés à la poursuite de notre gauche, les disperse, délivre les prisonniers, reprend nos canons et enlève ceux de l'ennemi. La cavalerie était destinée à faire tous les frais de la journée : Beck approchait avec ses six mille hommes, et la redoutable infanterie espagnole n'avait point encore combattu; formée en un seul corps, avec une batterie de huit canons au centre, elle paraissait inébranlable au milieu de la déroute générale. Celle des Français, qui jusque-là s'était bornée à entretenir l'action, ne pouvait soutenir la lutte. Condé n'hésite pas ; il fait approcher la réserve, et marche audacieusement contre cette imposante phalange. La résistance fut celle de soldats qui avaient une réputation de deux siècles à conserver : elle fut héroïque , mais vaine. Là, périrent en entier les dernières vieilles bandes espagnoles. Le corps de Beck, qui avait été contenu et arrêté par Gassion à quelque distance du lieu de cette sanglante scène , se retira sans combattre.

Rien, dans cette bataille, ne décèle l'intention d'une nancurre dans l'orire oblique. Les ailes se heurtent de front, et sans qu'aucun point des lignes soit renforcé. Le succès est l'œuvre de la cavalerie seule, que décide d'exemple d'un chef intrépide. L'infanterie et l'artillerie sont moins utilement employées qu'au temps de lleuri l'V. On a lieu d'être étonné qu'une action où Condé et son armée se couvrirent d'une gloire immortelle ait été peu fayorable aux progrès de l'art militaire. En effet, elle diminus la considération naissante de l'infauterie, et prolongea l'erreur depuis long temps accréditée, de la prééminence de la cavalerie.

Toutes les actions du héros de Rocroy portent l'empreinte d'un caractère chevaleresque, qui loi fait tout oscr. Tour à tour général et commandant particulier de la cavalerie, il n'est aucun obstacle qu'il n'entreprenne de renverser. En tactique comme en géométrie, pour lui , la ligne droite est toujours le plus court chemin. S'agieit 1, comme à Fribourg et à Nordlingue, d'enlever une position forte par la nature et par l'art, c'est de front qu'il l'abôrde.

Il est vrai que, dans ces deux occasions, Turenne lui fut d'un grand secours. Il filiait quelque chose de plus que de l'audece et du courage pour déloger Merci de cette série de positions qu'il pouvait successivement occuper en arrière de Fribourg; cer, ce n'est pas en attaquant arne armée posité dans les montagnes qu'on peut espérer de la débusquer; le seul moyen d'y parvenir est d'occuper des emps sur ses flanes et ses derrières (1). Aussi n'y eut-til que la manœuvre tournante de Turenne qui contraignit le général havarois à se retirer.

Le bataille de Nordlingue (4 août 16/5), a été l'objet des méditations des commentateurs, Puységar la décrit fort au long, et expose ses vues sur la manière dont if fallait attaquer Merci. Cet événement est aussi un de ceux qui ont fixé l'attention du captif de Sainte Hélène; le jugement qu'il en porte est un éclatant hommage rendu, à la mémoire d'un héros par un autre béros. Ce morceau est d'ailleurs du plus haut intérêt pour l'instruction des geans de guerre; nous lerapporterons dans un instant.

Au milieu de la plaine de Nordlingue, une des plus étendues de la Françonie, et dans l'angle forme par la

<sup>(1)</sup> Mémoires écrits à Sainte-Hélène, tome v.

Warnitz, et l'Eger (t.) élèvent deux monitoules, à gauche le Weinberg (voyez planche 4), à droite, l'Allerheimberg, distans, l'un de l'autre, d'environ quinzcents toises. Le village d'Allerheim est situé en avant du vallon que forment ces monitoules, et à pou de distance de Nordlingue, C'est dans ce poste excellent, et à la suite d'une marche habile, que Merci résolut d'attendre les Français.

Sa droité, A, composée d'Autrichiens, couronnais le Weinberg et s'appuyait à la Warnitz ; son centre était à cent toises en arrière du village d'Allerheim qu'il occupait, et dont la détense avait été organisée; sa gauche, B, commandée par Jean de Vert, occupait la colline et le château d'Allerheim G. Des retranchemens, élevés en toute hâte, complétaient le système de défense de octuposition formidable.

Condé plaça son armée, le gauche à la Warniar; composée de seize escadrons et de six bataillons bessois, sons les ordres de Turenne; son centre en face d'Allerheim; sons le counte de Marsin; sa droite, forte de dix céa drons et de quatre bataillons, s'appuyait à l'Eger elle arait en seconde ligne une réserre de six escadrons et quatre bataillons. L'armée française s'élevait à dis-sept mille hommes, et celle des Bavarois à quatorze mille. Le nombre des canons était à peu près le mêmo de chaque côté.

L'attaque commença per le village d'Allerheim; nos troupes y pénétrèrent, sans pouvoir s'y maintenir. L'ennemi qui s'était retiré dans le cimetière et dans l'église,

<sup>(</sup>t) Il no faut pas confondre ce ruisseau avec la rivière du même nom qui, après avoir arrose une partie de la Bohème, se jette dans l'Eibe à Thérésienstadt.

entretiet un feu terrible. Le prince eut sei vêtemens cribles de balles; Marsin fut grièvement blessé, et toute, l'infanterie française tuée ou dispersée; mais un coup demousquet avait frappé mortellement le général bavarois. Notre ailé droite se comporta mais Joan de Vert la battit, fit prisonnier le maréchal de Grammont, culbuta as réserve et s'avança dans la plaine: la bataille paraissait pardue sans ressource.

Cependant Turenne avait bravé les feux de flanc du village, et s'était avancé vers le Weinberg; Condé va le joindre : tous deux marchent sur l'aile droite de l'ennemi, l'enfoncent, enlèvent sa batterie, font prisonnier le général autrichien Gleen et s'emparent de toute la position. Turenne, changeant aussitôt de front, la gauche en avant, s'établit en potence sur le centre des Bavarois qu'il attaque avec vigueur; Jean de Vert, instruit de l'état des choses, rétrograde pour s'opposer au maréchal; mais il perd un temps précieux, en revenant d'abord dans sa première position pour faire ensuite un changement de front , l'aile droite en arrière. L'infanterie postée dans le village, avant appris la mort de son général et se croyant enveloppée par Turenne, mit has les armes. Dès lors la victoire fut aux Français. Nous avons promis de transcrire les réflexions de Napoléon sur cette bataille, les

e ; Le prince de Condé a eu tort d'attaquer à Nord,lingue, avec une remée preque en totalité composée de cavalerie et ayant si peu d'arillerie; l'attaque du village d'Allerheim était une geande affaire. Si l'armée de Condé était supérieure en cavalerie, les deux armées diaient égales en infanterie, et les ailes de Merci obtaient forteuent appuyées. Il n'est pas extraordinaire que sans obusigir et ayant si peu d'artillerie, Condé ait échoué dans toutes ses attaques contre Allerheim, soutenu à cent toises par la ligne de bataille, et dont les maisons étaient crénelées, ainsi que l'église et le cimetière, et défendu par une infanterie supérieure non-seulement en nombre, mais en qualité (1). Sans la mort de Mèrci, le champ de bataille serait resté aux Bavarois, et la retraite de l'armée du prince de Condé au travers des Alpes wurtembergeoises lui cût été bien fimeste.

e s' Malgré la mort de Merci, la victoire cût encore été aux Bavarois, si Jean de Vert, revenant de la pour-suite de l'aile droite française, se fût porté contre Turenne, non en reprenant d'abord sa première position et parcourant ainsi les deux côtes du triangle, imais en traversent disgonalement la plaine, laissant Allerheim à sa droite, et tombant sur les derrières de la cavalerie Weymarienne qui, alors, était encore aux, prises avec la troupe sutrichienne de Gleen; il dut refussi; il manqua d'audace. Le crochet qu'il fit ne retarda son mouvement que d'une demi-heure; mais telt est le sort des batailles, qu'elles dépendent souvent du plus petit accident.

5 Malgré la mort du comte de Merci et la circons-

5 Majgré la mort du comto de Merci et la circonspection de Jean de Vert, la victoire restait encore aux Bavarois, si l'infanterie postée et victorieuse au s'illage d'Allerheim n'eût pas capitulé. La capitulation, qu'elle a acceptée ou proposée, est une nouvelle preuve qu'un corps de troupes en ligne ne doit jamais capituler pendant les batailles. Le sort de cette bataille a

<sup>(1)</sup> Peut-êire anssi faut-il attribuer la non-réussite de cette attaque à l'impossibilité de foire succèder des masses à des masses en temps utile et avec ordre.

e tenu au faux principe qu'ont en général les troupes allemandes, qu'une fois cernées elles penvent capitue ler, s'assimilant mal à propos à la garnison d'une fors teresse. Si le code militaire de Bayière eût désendu une pareille conduite comme déshonorante, elle n'ent a pas eu lieu, et la victoire cut été aux Bavarois. Aucun 4 souverain, aucun peuple, aucun général, ne peut avoir a de garantie, s'il tolère que les officiers capitulent en plaine, et posent les armes par le résultat d'un contrat a favorable aux individus des corps qui le contractent, mais contraire à l'armée. Cette conduite doit être proscrite, déclarée infame et passible de la peine de mort. Les généraux, les officiers, doivent être décimés, an s'sur dix, les sous-officiers un sur cinquante, les soldats, o un sur mille. Celui ou ceux qui commandent de rendre les armes à l'ennemi, ceux qui obeissent, sont égalo e ment traitres et dignes de la peine capitale (1).

<sup>(1)</sup> Napoleon revient une seconde sois sur le sujet des capitulations, à propos de celle de Fiock à Mazeo. ( Mémoires de Sainte-Hélène; tome v, page 276 et snivantes.)

De ce que les lois et la pratique de toutes les nations ont softriés apécialement les commandents des places fortes à rendre leure sprince, en tapleule leur intérété, et qu'elles ut ont jumpis sutmités un genéral à faire pôser les armes à ses soldats dans un autre es ; un peut avance qu'aucun prioce, aucune répolique, socures les militaire ne les y a sutoriés. Le moverajo et la patrie commandent à fofficire inferiore et use vololat l'Oblèsimes en voire professe de les autres de la militaire de les y a sutoriés. Le moverajo et la patrie commandent à fondre da service. Les armes not remises au soldat avec de la fondre de la fondre de la confesse de la confesse de la commandent de la fondre de la confesse de la commandent de la confesse soldats de la viere leura surar este recevoir des chaines à la la désense de la patrie comment paux el de recevoir des chaines à la la désense de la patrie comment paux el de la confesse de la

e 4º Condé a mérité la victoire par cette opiniatrelé « et cette rare intrépidité qui le distinguait , car si elle ne a lui a servi de rien dans l'attaque d'Allerheim, c'est elle qui lui a conseillé, après avoir perdu son centre et sa droite, de recommencer le combat avec sa gauche, la seule troupe qui lui restât; car c'est lui qui a « dirigé tous les mouvemens de cette aile, et c'est à lui s que la gloire doit en rester. Des observateurs d'un esprit ordinaire diront qu'il eût dû se servir de l'aile encore intacte pour opérer sa retraite, et ne pas hasarder « son reste; mais avec de tels principes, un général est certain de manquer toutes les occasions de succès et d'être constamment battu..... La conduite de Condé e est donc à imiter. Elle est conforme à l'esprit, aux règles et aux cœurs des guerriers; s'il eut tort de livrer bataille dans la position qu'occupait Merci, il sit bien de ne jamais désespérer tant qu'il lui restait des braves a aux drapeaux. Par cette conduite, il obtint et mérita « d'obtenir là victoire (1). ».

La bataille de Nordlingue est un des derniers grands, événemens de la guerre de 30 ans.

L'Espagne ayant refusé d'accéder au traité de Westphalié, la guerce continua entre cette puissance et la France jusqu'à la paix des Pyrénées. Ce fut le temps de la Fronde, Condé et Turenne y prirent part, et se mon-

c'est d'être pris isolément les armes à la main, et Joraqu'on ne pant plus dei servir. C'est ainti que furent pris François I<sup>n</sup>, le roi Jen attent de barves de toutestle nutions. Dans cette manières de rendre les armes il n'y a pas de condition, il ne susurit y en avoir avec l'honneure; j'est la vie que l'on reçoit, parec que l'on est dans, l'impuissance de l'ôter à son ennami, qui vour la donne à charge de requésaille parec qu'ainsi le vesuit d'ord des gens.

<sup>(1)</sup> Mémoires de Sainte-Hélène, tome v , page 20 et suivantes.

trèrent teur à tour ennemis de leur pays. Les révoltés s'allièrent presque teujeurs aux Espagnols. Cette période présento de beaux faits d'armes et quelques conceptions remarquablés : mais la cavalerie et les straques de front y conservèrent leur crédit. Neus nous bornerons à dire un met de la bataille des Dunes (1658).

bataille se donna à l'occasion d'un siège. L'alliance avec Cromwel , fruit de la politique habile de Mazarin , avant acquis la supériorité aux armes françaises, la Cour résolut do s'emparer de Dunkerque. Turenne, à la suite d'un mouvement qui jeta l'ennemi dans l'incertitude, vint subitement so présenter devant cette place. Les Espagnols fiers do marcher seus les ordres de Condé et du maré shal d'Hecquinconrt, s'avancèrent pour la dégager. Leur armée prit pesition sur les Dunes, à une liene des lignes de l'assiégeant, la dreite à la mer et la gauche au canal de Furnes. Ello comptait tellement que sa présence ferait lever le siège , qu'elle n'attendit ni ses canens ni les outils nécessaires pour se retrancher. Turenne sortit de sa circonvallation et rangea ses troupes sur trois lignes, en s'appuyant égalemeut à la mor et au canal de Furnes. La brigade anglaise envoyée par le Pretecteur, fut placée à . la gauche, une parlie de la cavalerie à la droite, le reste à la troisième ligno en réservo. L'armée française était de quinze mille hommes; celle des Espagnols de quatorze mille, dont plus de meitié de cavalerie,

Turenne se mit en marche, et s'avança plus bentement encore que no l'y obligeaient les inégalités du sol et les sibles mouvans. Il souloit gagner du temps, et attendre, pour perter les ceups décisifs, quo la mêr, qui baissait, laissât sans appui le flanc dreit du l'ennemi. Quand le umement fut sreivé, et pendant que la brigade cremvé.

liste pressait vivement la droite espagnole, Castelnau, profitant du terrain que la mer avait abandonné, tomba avec la réserve sur le flanc de cette droite, et la mit dans une déroute qui se communiqua promptement au centre. Condé, avec la gauche ennemie, opposa une résistance digne de son grand courage; il fut même au moment de pénétrer dans la place; mais enfin ses escadrons, rompus et dispersés, durent abandonner le champ do bataille (1). La victoire fut le résultat d'une manœuvre en quelque sorte nouvelle pour l'époque, et qui se rapporte visiblement au premier cas de l'ordre oblique, A marée haute, les embarcations anglaises incommodent les Espagnols: à marée basse vient lo tour de la réserve de les prendre en flanc ; tout est prévu, tout est mis à profit ; jamais l'influence du talent et de la réflexion n'avait été plus manifeste:

## S. IV.

La conquête de la Hollande n'ayant donné lieu à aucune grande bataille', quoique d'un haut intérêt sous le rapport de la stratégie et des sièges, la première action de la deuxième période sur laquelle nous appellerons l'atiention des élèves sera le combat de Sinatheim (1674) (2). A fa nouvelle des succès inouis de Louis XIV dans la campagne de 1672, l'Autriche prit l'alarme et détermina presque toute l'Allemagne à courir aux armes. La Bavière et le Hanorve seuls restèrent neutres. L'électeur de Cologne et

Control Col

<sup>(1)</sup> Voltaire, Siècle de Louis XIV. - Remay, Mémoires du duc d'Yorck. - Essai sur l'histoire générale de l'art militaire par M. de Carrion-Nitas.

<sup>(2)</sup> Voyez le S. vz de cette leçon.

l'évéque de Munster, d'abord les plus fidèles alliés de la France, finirent aussi por joindre leurs troupes à l'armée impériale. Cette levée de boucliers transporta le théâire de la guerre de la Bollande en Belgique et sur le Rhin.

Turenne . chargé de commander sur ce dernier point . campait aux environs de Saverne; lorsqu'il apprit que le' duc de Bournonville se disposait à quitter la Bohême pour . venir renforcer le comte de Caprara sur le Necker. Le maréchal; voulant prévenir cette jonction, passa le Rhin à Philisbourg avec neuf mille hommes et six pièces de canon, Il continua de marcher pendant quatre jours, et découvrit enfin l'armée impériale sur les hauteurs de Sintzheim. Feuquières, pent-être trop porté à louer ou blâmer à l'excès , dit que cette marche avait été « si secrète et si habilement préparée, que l'ennemi fut attaqué et battu sans en avoir eu aucune connaissance préalable. » Quoi qu'il en soit , l'ennemi occupait une position de choix , et que Turenne n'eût certainement pas entrepris de forcer s'il n'avait cu le plus grand intérêt à combattre. Une rivière d'un passage difficile, l'Elsatz, couvrait le front de cette position, et baignait les murs de Sintzheim, qu'une enceiute garnie de tours rendait un excellent poste. Le terrain entre la ville et le plateau triangulaire où l'ennemi avait pris son ordre de bataille était escarpé et abordable seulement par un chemin creux où s'appuvait sa droite (1).

Turenne, que son habileté à manier l'infanterie a élevé au rang des plus grands capitaines, ordonne l'attaque de Sintzheim, et s'en empare après un combat de deux heures.

<sup>(1)</sup> La forme triangulaire du plateau était la conséquence de l'existence du chemin creux et de sa direction survant la ligue de plus grande pente du terrain.

L'armée, maîtresse des ponts, passe l'Elsatz ot s'avance dans le chemin creux, l'infanterie en tête. Cette arme, contre l'usage et comme à Coutres, est destinée à former les ailes. La première brigade, profitant de la négligence de Caprara qui a omis de s'éclairer sur sa droite, prolonge son mouvement, borde uno haie et le prend en flanc. L'ennemi, engagé sur ce point, ne s'apercoit pas qu'une partie de notre infanterie s'est dirigée obliquement sur sa gauche, à la faveur des vignes et en marchant à mi-côte. Cette double attaque sur les extrémités de la ligne l'oblige à céder du terrain, et une partie de la cavelerie française peut so déployer. Le combat commence alors dans la pointe du triangle. Des pelotons de mousquotaires, placés dans les intervalles des escadrons, secondent les efforts de la cavalerio, qui a recu l'ordre de ne se servir que de l'épée. L'ennemi recule encore; mais comme à chaque pas fait en avant, de nouvelles troupes entrent en ligue, toute l'armée est bientôt en action. Caprara, pressé de front et constamment débordé sur la gauche dans toutes ses positions , prend enfin le parti d'ordonner la retraito (1).

Cette bataille, que Feuquières appelle mal à propos un combat (2), est encore un exemplo de l'ordre oblique do

<sup>(</sup>a) Il faut coasulter plus d'an écrivais pour se readre compte de cette batsille remarquable. Voyes, entre aytres, Feuquières, p. 293. édition in 47. — Mémoires de Dechamps, officier dans l'armée de Turence, page 12, Sirasbourg. Quinty, tome 1, page 205. — Besuria, page 100.

<sup>(</sup>a) « L'on ne donne à proprement parler, dit cet auteur, le nom de bostaille qu'ant actions qui se passent entre deux armées dans leur ordre de bataille (il faut entendre par la, l'ordre de revue, dont les généraux médiocres se servaient alors comme d'une recette universettle), et qui combaitent dans un pays assez ouvert cette universettle), et qui combaitent dans un pays assez ouvert

la première espèce; il serait difficile d'en citer une appli cation plus judicieuse et plus sgillante.

A Seneff (1 a soût 1674). l'imperfection des moyens tactiques transforma en une série de combats meurtriers qui durbrent seize heures, un projet habilement conçu. Le prince d'Orange se retiroit en prétant le flanc. Condé profite de sa faute et l'attaque; mais comme on ignorait l'usage de la colonne, sinsi que l'art d'arriver et de déployer vite, nos troupes ne furent engagées que successivement. L'ennemi se replia sur ses masses, et opposant bataillon à bataillon, neutralisa tous nos efforts (1).

Nous venons de voir Turenne passer le Rhin, et battre Geprara avant que Bourpouville soit arriéé. La prudence ne voulait pas qu'il restât plus long-temps au-delà du fleuve, lorsque les alliés allaient être renforcés dans une proportion qui ne laissait aucun espoir de succès à sa petite armée. Il prit donc le parti de revenir en Alsace, non dans le dessein de se borner à une défense passive, commo semblaient le prescrire les circonstances, mais dans celui de tout disposer pour passer de nouveau le fleuve; ce qu'il fit en effet peu de jours après. Ces entreprises outre Rhin être en fête peu de jours après. Ces entreprises outre Rhin

pour que les lignes se chargent de front et en même temps, on au moins pendant que la plus grande partie de la ligne charge,

pendant que l'autre parlie reste en présence. Les autres grandes actions, quoique souvent plus meurtrières, et d'une plus longue

<sup>durée que celles dont je viens de parler, n'ont que le nom de combat.

11 suivrait de la que la plupart des grandes batailles livrées depnis</sup> 

un siècle ne seraient que des combats. Cette définition ne peut être admise; elle peut d'autant moins l'être qu'elle tend à rejeter dans la catégorie des actions secondaires les plus savantes et les plus helles conceptions du génie.

<sup>(1)</sup> Feuquières, page 391. -- Quincy, tome 1, page 481.

avaient pour but de donner de la réputation aux armes françaises, d'intimider l'ennemi, de le harceler, peut-être de le surprendre, et dans tous les cas de virre à aes dépens; car le maréchal n'espérait pas pouvoirse maintenir long-temps en Allemague : il appliquait cette maxime qui yeut que l'on attaque toujours pour biens e défendre.

Gépendant les alliés, ayant réuni une armée de quarante mille hommes, se décidèrent à prendre l'offensive à leur tour. Malgré la promesse de rester neutrés, les Strashongeois leur litrèrent passage, Toutefois, comme ils n'ossient commencer les opérations avant la jonction de l'électeur de Brandebourg, ils so posièrent derrière la Brusche, occupant Entzheim et les villages voisins. C'est là que l'urcane, toujours judicieux, toujours fidéle aux vrais principes (1), vint les attaquer avec des forces moins nombreuses de moitifé.

La description de la bataille d'Entzheim (4 octobre 1674) est assez compliquée. Le terrain, sans être accidente, était coupé de fossés, de haise et de taillis qui en rendent les détaits difficiles à analyser. Il est aisé néanmoins de découvrir et d'apprécier les intentions des généraux opposés. Turenne, sans l'avoir prévu d'abord, se vit entratéé à renforcer continuellement sa droite, et par conséquent à combattre dans l'ordre oblique. Cette circonstance fut le résultat de l'acharnement des deux partis à occuper un bois de mille pas de longueur sur cinq cents de large, situé en avant de cette droite, et dont la possession devait en effet décider de la journée. Chacun y conduisit successivement du canon et la meilleure partie. de son infanterie, Dans les premiers momens, le maréchal tra

 <sup>(1) «</sup> Celui qui veut absolument éviter une bataille, disaît ce grand
 capitaine, donne son pays à celui qui veut la chercher.

ses renforts de as réserve et de sa acconde ligne, mais à la fin il dut dégarnir aussi la prenitère. Le bois, après avoir été pris et repris trois fois, resta en définitive aux Français, qui parvinrent même à échelonner leur alle droite jusqu'au-dell. Pendant ce terrible combat, notre çauche, qui n'était pas assez refusée, eut à soutenir les efforts de l'aile opposée; ce qu'elle fit vaillamment et en conservant son terrain. Le nuit, qui arrivait au moment où nos troupes débouchaient en avant du taillis, détermina l'ennemi à la retraite (t).

Il faut attribuer à la lenteur des manœuvres et au manque d'efficacité des feux d'artillerie et de mousqueterie la durée de l'attaque du bois, et par suite, le résultat peu décisif de cette journée. Si Turenne avait pu prévoir ce qui arriverait, nul doute qu'il n'eût refusé davantage la gauche, et porté plus d'infanterie sur la droite. Il est probable qu'une bataille livrée sujourd'hui dans les mêmes circonstançes aurait une issue toute différente.

Napoléon, après avoir improuvé la méthode de dissominer l'infanterie entre les escadrons (a), trimine ainsi ses réflexions sur la bataille d'Entzheim : « Sí, après la « prise du petit bois que l'ennemi défendait de tous ses

<sup>(1)</sup> Fenquières et Quincy ont mal rendu compte de cette bataille. Il est préférable de consulter Beaurin, et les Mémoires déjà cités de Deschamps.

<sup>(9) «</sup> La meilleure menière de protége la cavalerie est d'es appoyr et fance. (Mémoires de Sainte-Hélipe, toms v. page 150.) « La méthode de meler des pelotons d'infanterie avec la cavalerie « sat vicieuse, elle a a que des incoavéniens. La cavalerie cesse d'ètre mobile, elle est gâncé dans est mouvremes, elle perd son impulsion, et l'infanterie est compromise; au premier mouvement de, la cavalerie, ellesset sans pipal.

moyens, Turenne cut poussé son avantage, la bataille

- « eût été décisive : il pouvait toutesois coucher sur le
- « champ de bataille; il est allé le même jour à une lieue « et demie en arrière ; il a poussé dans cette occasion la
- « circonspectiou jusqu'à la timidité, il savait mieux que qui ce soit l'influence de l'opinion à la guerre. »

La dernière grande action où commanda Turenne est le combat de Turckheim (5 janvier 1675). Il se donna à la suite de mouvemens stratégiques infiniment remarquables et dont nous rendrons compte ci-après.

Les alliés auxquels s'était joint l'électeur de Brandebourg avaient pris position, la gauche à Colmar, la droite à la Fecht, un peu en arrière et en decà de Turckheim (1). Des retranchemens garnis d'artillerie, et qui s'étendaient le long d'un bras de cette petite rivière, rendaient leur centre inabordable. Turenne voulant profiter de la consternation où les avait jetés son apparition subite au milien de leurs quartiers d'hiver, se décide à les attaquer. Il charge un de ses lieutenans, le comte de Lorges, de tenir leur centre et leur gauche en échec, pendant qu'il tournera leur droite avec une partie de l'infanterie (2). La manœuvre réussit; l'ennemi, chassé de Turck-

<sup>(1)</sup> Voyez les relations et les plans de Beaurin. - Mémoires de Feuquières. - Mémoires de La Farre, chap. VII, page 123 et suiv., Amsterdam 1734,

<sup>(2)</sup> Cette manœuvre était si nouvelle et parut si extraordinaire aux troupes, que le marquis de La Fare ne put s'empêcher d'en témoigner son étonnement au maréchal : . Pardon, monseigneur, lui a dit-il, si j'ose vous dire que nous sommes tous inquiets de la mar-

che que vous nous faites faire, et de voir que nous allons donner « du nez dans cette montagne, et que nous sommes tous les uns

<sup>·</sup> sur les autres...... Effectivement, répliqua Turenne, vous n'avez · pas tort; mais j'ai jugé que l'armée ennemie, qui a devant elle le

heim, battu et débordé, se retira en toute hâte, abandonnant Colmar et toute l'Alsace.

Cette action appartient au premier cas de l'ordre oblique.

Luxembourg, digne élève de Turenne et de Condé, et, après eux, le plus ferme soutien de la gloire de Louis XIV, a livré plusieurs batailles remarquables. Comme Turenue, il sut varier ses dispositions et les mettre en harmonie avec le terrain; comme lui, il vit principalement la victoire dans l'emploi du premier cas de l'ordre oblique, le seul que la tactique permit alors d'appliquer avec succès; car tant que la cavalerie entra pour moitié dans les armées, que l'artillerie fut lourde, peu nombreuse et sans obusiers; que l'infanterie n'eut pas des armes uniformes, et que l'on ignora le secret de la diriger en masses, l'usage du second cas de l'ordre oblique ne put donner lieu qu'à des combats meurtriers et indécis. Nous verrons le maréchal de Saxe essayer de mettre ce dernier genre d'attaque en crédit, en réduisant toutes les batailles à des affaires de postes.

Les champs de Fleurus ont été, coumme ceux de Mantinée, le théâtre de trois grandes actions : toutes furent glorieuses pour la France; et quoique présentant des circonstances différentes, toutes sont également instructives. Le récit de la première n'eût-il pour objet que de placer sous tes yeux des élères un terrain-et des noms de lieux qu'ils retrouverent dans la relation des deux autres, exi-

<sup>·</sup> ruisseau de Turckheim, et sa gauche à Colmar où sout ses munitions et ses virres, ne quiliterait pas un si bou poste pour tomber - sur moi; que d'ailleurs elle n'etait point en mesure d'occuper - Turckheim autrement que par un détachement, et qu'ainsi en

m'emparant de ce poste, comme je vais essayer de le faire tout à l'heure, je m'ouvrirais un passage sur son flanc et ses derrières.

gerait déjà toute leur attention; mais il est; sous d'autres rapports, du plus haut intérêt.

Bataille de Fleurus (1" juillet 1690). Le prince de Waldeck s'étant porté de Maëstricht sur Charleroi, pendant
que Luxembourg s'avancait de Saint-Amand (1) vers la
Meuse, en suivant la rive droite de la Sambre, les deux
armées ne se trouvèrent plus qu'à une petite distance l'une
de l'autre. Décidé à prendre l'offensive, le maréchal passa
cette dernière rivière au point où elle reçoit l'Orneau, et
vint reconnattre l'ennemi, qu'il trouva postée na rrière de
Fleurus, la droite à Wagny, la gauche à Wanglée, couvrant son front par différens ruisseaux et par le village de
Saint-Amand. (Poyez la planche 5.)

L'armée française se présenta sur cinq colonnes, deux de cavalerie sur les flancs, deux d'infanterie, et une d'artillerie au milieu. L'aile gauche et le centre se déployèrent entre Ligny et le bois de Lambusart. L'aile d'roite, composée d'une partie de la cavalerie et de neuf bataillons avec une batterie de neuf pièces de canon, resta en colonne. Ces troupes étaient destinées à manœuvrer sur le flanc gauche de l'ennemi, pendant que le reste de l'armée l'attaquerait de front (3).

Tout étant préparé pour entrer en action, six bataillons occupérent Fleurus (5), en même temps que l'infanterie



<sup>(</sup>s) Petite ville sur l'Escant, non loin de Valenciennes; il ne faut pas la confondre avec le village de Saint-Amand dont il est parle plus bas.

<sup>(2)</sup> L'armée du maréchal de Luxembourg consistait en quarante bataillous et quatre-vingts escadrous; M. de Waldeck avait autant d'infanterie, mais moins de cavalerie.

<sup>(3)</sup> L'ennemi n'avait pas jugé à propos de placer des troupes dans ce village, éloigné de mille toises au moins de sa première ligne.

horda le ruisseau qui de ce village coule à Ligny. La cavalerie de l'aile gauche, aux ordres de M. Gournay, étendit à droite et à gauche de Fleurus. Trois batteries de dit bouches à feu chacune furent établies en avant de cette ligne. Ces dispositions annonçaient une attaque de front; l'enneni s'y prépara et ne conçut aucune inquiétude pour son aile gauche, qu'il croyait inaccessible.

Gependant Luxembourg s'était mis à la tôte des troupes restées en colonne, et, prenant sa direction par Ligny, avait prolongé son mouvement jusqu'au-delà de cette aile gauche, sans que le prince de Waldeck s'en fût aperçu. La hauteur der blés et différens plis da terrain avaient favorisé cette marche. L'ennemi, se voyant tourné, forma avec une partie de sa seconde ligne un crochet, qu'il fit soutenir par s'réserve. Le maréchal, qui avait prévin que sa manœuvre laisserait un vide entre son centre et sa droite, tirs neuf batallians. M, de sa seconde ligne, et les plaça dans les haies de Wangtée et de Saint-Amand. Trente bouches à feu, O, furent en outre dirigées contre le crochet et la pointe de la ligne ennemie.

Avec de telles mesures , le succès de notre droite ne pouvait être douteux. En effet , une première charge mit en pleine déroute l'aite gauche du prince de Waldeck. Dès lors la victoire eût été décidée, si notre centre et notre aile gauche, qui s'étaient avancés au-delà du ruisseau de Wagny, avaient pu s'y mointeilir; mais M. de Gournay ayant été tué, le désordre s'était mis dans la cavalerie; elle avait été rameuée jusqu'à Pleurus, ainsi que l'infanterie qui la soutenait. Ce mouvement rétrograde n'eut au reste aucune suite fâcheuse; car l'ennemi, sans cesse rappelé au secours de sa gauche et de ses communications, n'osa s'abandonner à la poursuite de nos troupes, qui bientôt se furent ralliées. Le prince de Waldeck n'attendit pas une nouvelle charge;

il se replia sur son centre, auquel s'était déjà réunie une partie des débris de sa ganche.

Nos ailes se rapprochèrent en gegnant du terrain : un deraier combat allait s'engager, Quatorze bataillons enmenis avaient formé un grand carré, G, sur le plateau de 
Saint-Fiscre, et quelques escadrons, E, étaient venus so 
ranger à droite et à gauche. Ceux-ci ne tirrent pass mais, 
comme à Roeroy, l'infanterie du carré ne voulut entendre 
à aucune composition. Luxembourg dut faire approcher 
la sienne et quelques pièces de canon; ce, carré ne fait 
démoli qu'à la seconde charge : une partie des troupes 
qui le composaient se readit à discrétion; l'autre so sauva 
à la faveur des haies et des bois. L'armée passa la nuit 
sur le champ de bataille, où se trouvaient encore bloqués 
dans les censes et châteaux plusieurs groupes de fantassins 
ennemis qui se rendirent le lendemain (1).

Gette action n'a pas besoin de commentaire : la part qu'y prit le général est de toute évidence, et jamais le premier cas de l'ordre oblique ne fut plus heureusement appliqué. La conduite du maréchal ne doit cependant pas être prise pour règle; car, devant un adversaire plus circoaspect et moins irrésoin que le prince de Waldeck, ses calculs cussent pu se trouver faux et tourner à son détriment.

Une victoire aussi éclatante, au commencement de la campagne, semblait annoncer la conquête de la Belgique;

(1) Mémoires et Correspondance de Catinat, tone s, page 353.— Quincy, t. 11, page 250.— Besurain, Histoire militaires de Flandre, tome t, page 30. — Dictonaguie des Seiges et Bataulles, tome it. — Feuquieres parsit sovir été mai informé; il prétend que ce fut notre gauche qui tourna la droite enneuie, ce qui ne s'accorde pas avec les leitres, mémoires et relations où il est fait mention de la bataille de Fleurus. elle n'eut pas ce résultat. Quoique enchainé par les ordres de la cour, le maréchal pourait faire plus qu'il ne fit; îl pourait, en s'avançant sur Louvain, prévenir la jonction de l'électeur de Brandebourg avec le prince de Waldeck, qui s'était retiré à Bruxelles, ou les battres éparément. Boniflers et d'Ilumières auraient reçu l'ordre d'appuyer ce mouvement : le premier se serait porté sur Namur, le second sur Nivelles, en bloquant les places d'Ath et de Mons. Au lieu de cela, M. de Luxembourg revient de position en position vers le point d'oh il était parti, se bornant à fourrager sur lo pays ennemi. La guerre se prolongea, mais jamais Louis XIV ne trouva une aussi helle occasion de sortir de la crise où l'avait mis la ligue d'Augsboure.

La bataille de Norwinde (29 juillet 1693) justifie de plus en plus co quo nous avons dit de l'emploi du second cas de l'ordre oblique, au temps de Louis XIV.

Le prince d'Orange occupait un terrain élevé, entre la petite Gêtte de le ruisseau de Landen, couvrant sa droite par Nerwinde, sa gauche par Romadorff. Ces deux villages, ainsi qué tout le front de la position, étaieut entourés d'une ligne non interrompue de retranchemes ou d'obstacles naturels, garnis de quatre-vingt-dix bouches à feu, dont quelques obusiers. En un mot, l'armée ennemie semblait être postée derrière un grand front de fortification, dont Nerwinde et Romsdorff étaient comme les bastions. Le maréchal de Luxembourg eût facilement contrain le prince d'Orange à changer de terrain, en manœuvrant sur ses communications, mais il 'préféra l'attaquer de front.

Nous fûmes vingt-quatro heures à prendre nos mesures, et tous nos efforts se portèrent contre Nerwinde, qui était le point saillant et la clé de cette position formidable.

Trois fois nos troupes y pénétrèrent sans pouvoir s'y maintenir; ce village tenait à la ligne ennemie dont il recevait de prompts secours. Il n'est pas étonnant que des bataillons qui s'avançaient en bataille et lentement contre des adversaires invisibles, protégés par une nombreuse artillerie, pour pénétrer ensuite dans des rues étroites et barricadées, fussent bien vite dégoûtés d'une lutte aussi inégale et aussi meurtrière. Malgré le plus héroïque courage . l'infanterie française cut sans doute échoué dans la quatrième attaque, si Feuquières, saisissant l'instant favorable où l'ennemi avait dégarni son centre pour renforcer sa droite, ne s'était précipité dans les retranchemens à la tête de quelques escadrons, prenant ainsi le village de Nerwinde à revers. Cette manœuvre, qu'on aurait dû tenter plus tôt, décida du succès de la journée, qui, sans cela, n'eût été qu'une boucherie sans résultat.

Nous conviendrons toutefois avec Fenquières que la forme rétrécie de cette position, dont les derrières se terminaient en pointe à la petite ville de Leaw, était un motif pour entreprendre de la forcer. En effet, l'ennemi, refoulé dans un angle, obligé de passer la Gette, épiovar des pertes immenses dans les premiers instans de sa retraite. Geci, au reste, ne change rien à notre opinion au sujet de la difficulté des attaques de villages ou de tout autre obstacle sur le front de l'adverssire, à cette époque. Le temps des affaires de postes n'était point ongre arrivé (1).

Pendant que ces événemens se passaient en Flandre, un guerrier, homme de bien, le vertueux Catinat, soutenait avec autant d'habileté que de succès la réputation

<sup>(1)</sup> Feuquières, page 320, édition in 4°. - Beaurin, tome 11, page 288.

des armes françaises au-delà des Alpes. Les deux batailles qu'il livra au duc de Savoie furent décisives, et dans l'outre, la victoire fut la conséquence d'une application de l'ordre oblique. A l'imitation de Turenne, Catinat mit lous ses soins à augmenter et à faire ressortir le rôle de l'infanterie. Cette arme décida presque à elle seule de la journée de Staffarde (8 août 1690); d'ix bataillos dirigés habilment au travers d'un marsia réputé impraticable, tournèrent l'aile gauche de l'ennemi, et la mirent en désordre. À la Marsaille (4 octobre 1693), l'action s'engâgea de front; mais, des les premiers monnens, et à mesure que l'ennemi cédait du terrain, notre aile droite débords sa gauche et finit par la prendre à revers (1).

Il résulte de ce qui précède que le cas de l'ordre oblique où l'adversaire est débordé, fut le principal moyen de succès au temps de Louis XIV. Turenne n'imagina pas ce moyen, qui est sans doute aussi ancien que la guerre; mais il est juste de considérer ce grand homme comme l'ayant mis en crédit chez les Modernes; et ce n'est pas sans fondement que Napoléon combat l'opinion de Guibert, de Grimoard et de tant d'autres écrivains, qui attribuent à Frédéric-le-Grand l'invention de l'ordre oblique (2).

<sup>(1)</sup> Mimoires et Correspondance de Catinat, tome 1, page 366, et tome 11, page 213 et suiv. — Fenquières, page 213 et 226.

<sup>(2)</sup> Mémoires de Sainte-Hélène, tome v , page 335.

## S. V.

La mort de Luxembourg et la disgrâce de Catinat, dont une coupable intrigue paralysa les talens, hâthrent les revers que nous éprouvânes sur la fin du rêgue de Louis XIV. Dès le commencement de cette période, la victoire passa dans le camp ennemi, où Eugène et Marl-borough deviurent ses favoris. Si Vendôme en Italie, si Berwick en Espague, si Villars à Denain, rappellent les beaux jours de notre gloire, ce sont, comme l'a dit, avec autant d'élégance que d'esprit, l'auteur de l'article Bataille de l'Encyclopédie moderne, les derniers rayons d'un astre qui s'obscureit; et les noms des Marsin, des la Feuillade, des Villeroi, ne s'associent qu'à de mémorables désastres.

Nous regrettons que les innorations qui se rattachent aux affaires de Spire et de Denain nous aient engagé à les rapporter par anticipation; car elles seraient fort à propos placées dans ce paragraphe, pour diminuer l'impression fâcheuse que laisse dans la mémoire l'issue de la plupart des batailles qu'il nous faut analyser.

Les premiers événemens de la guerre de la Succession so passèrent en Italie. Catinat, opposé Bugène, y éprovas des rorers qui furent bien moins sa faute que celle de la cour. Ses instructions lui défendaient formellement de commencer les hostilités; il s'y conforma contre sonz gé, et la sissa paisiblement déboucher son adversaire des défiés des Alpes Noriques, tandis qu'il pouvait le combatre avec avantage en se portant à sa rencontre. Cette hésitation eut ses conséquences, Eugène passa l'Adige, et Catinat fut battu à Carpi. Le roi, trompé sur le compte de

ce grand homme, envoya Villeroi le remplacer. Celui-ci fut plus malheureux encore: défait à Chiari, il finit par so laisser prendre dans Grémone. Vendôme lui succèda, et nos armes reprirent enfin le dessus. Les impériaux furent chassés de la Cumbardie, et les noms do Vittoria, de Luzarra, de Cassano et de Galcinato, inscrits sur la liste de nos triomphes. Mais, appelé une seconde fois à réparer les fautes de Villeroi (1), le due de Vendôme quitta le théâtro de sa gloire, qui bientôt redevint celui de nos désastres.

La latte s'étendit rapidement sur tout lo pointour de nos frontières. Nous eûmes d'abord quelques succès sur le Rhin, et même au-dela. Villars, le plus habile des généraux de cette époque, passa ce fleuve devânt Huningue, le 14 octobre 1705, et batilt le prince de Bade à Fridlingen. Dans la campagne suivante, le maréchal prit Kehl, joignit l'électeur de Bavière notre allié, et défit Styrum à Hochstacdt. Honque alors le projet de marcher sur Vienne, mais l'électeur s'y opposa sous de vains prétextes. Les détails do ces mouvemens, qu'il faut lire dans les mémoires écrits par Villars même, décelent autant d'audace que de génie et de réflexion.

On perdit ensuite du temps : le prince de Bade se réunit à Siyrum, avec une armée grossie du contingent des cercles, et réduisit ses adversaires à une défensive absolue. Le général français, peu satisfait de l'électeur, sollicita son rappel et l'obtint. Marsin fut envoyé à sa placé.

Les allies ayant résolu de porter leurs efforts contre la Bavière, Marlborough quitta les environs de Maëstricht, et prenant sa direction par Coblentz, vint so joindre à

(1) Après la bataille de Ramilies. Voyez plus loin.

Eugène et au prince de Bade sur le Dannhe. La présence de forces aussi imposantes ne put rien changer aux dispositions amicales de l'électeur pour la France; mais comme il n'était pas en mesure de s'opposer aux dessoins des siliés, Lonis XIV fit avancer Tallard à son secours avec une armée de trente mille hommes. Nos deux maréchaux, qui, suivant Feuquières, n'auroient du rien précipiter, mirent trop d'empresement à joindre un ennemi que le manque de vivres allait obliger à s'éloigner, et qui, de son côté, ne désirait rien tant que d'en venir aux mains.

Bataille de Hochstradt (15 août 1704). La rencontre eut lieu dans la plaine même où Villars avait battu Styrum, dans la campagne précédente. Les deux armées étaient fortes de quatre-vingt mille hommes chacune (1), elles se formèrent sur deux lignes l'une et l'autre, les Français appuyant leur droite au Danube, les ennemis leur gauche. Tallard et l'électeur se rangèrent sur la même ligne, mais séparément, et de telle sorte que la cavalerie de l'aile gauche du premier se joignait à la cavalerie de l'aile droite du second, c'est-à-dire qu'il se trouvait environ la

(t) La relation imprimée à La Haye, et insérée au tome 1 des Campagnes de Marsin, accuse, pour chaque parti, les forces suivantes :

84 Batai 150 Esca 00 Bou

| Français.   |     | Allies.       |  |
|-------------|-----|---------------|--|
| illons.     | 50  | Basaillons.   |  |
| drons.      | 181 | Escadrons.    |  |
| ches à feu. | 5.  | Bouches a fen |  |

Ce qui ne forme pas en 'somme quatre-vingt mille combattans, puisque, du côté des Français, les bataillons ne dépassaient pas cinq cents hommes et les escadrons, cent cinquante; les alliés les tensient un pen plus forts. moitié de la cavalerie au contre de l'ordre général de hataille : disposition vicicuse et bien funeste au succès de la journée, ainsi que nous allons le voir dans un instant. Tallard, qui avait le village de Blenheim sur son front, crut devoir y placer vingt-sept bataillons et doure escadrons. De son côté, l'électeur logea quelques troupes dans Ober Klau. Un ruisseau d'un passage assez cillicile coulait diegonalement entre les deux armées (1).

L'ennemi, peut-être pour mieux couvrir le dessein où il était d'enfoncer notre centre, commença par attaquer l'extrême gauche de notre ligne où commandait Marsin. Cette première entreprise de sa part ne réussit pas, mais elle facilita l'établissement de plusieurs ponts sur la partie du ruisseau comprise entre les deux villages qu'une trop grande distance empêchait de croiser leurs feux. Tallard, qui n'imaginait pas que Marlborough osat se porter en avant, laissa paisiblement l'infanterie anglo-hollandaise se former sur plusieurs lignes en-decà du ruisseau, dont elle prépara le passage à la cavalerie de son parti. Les feux redoublés de cette infanterie firent reculer notre centre, entièrement composé de cavalerie. L'ennemi, pressant alors son mouvement offensif et déployant un grand nombre d'escadrons sur la droite et sur la gauche, sépara notre armée en deux et enveloppa l'infanterie postée dans les villages.

Avec plus d'habitude de la guerre qu'il n'en avait, Marsin, que le succès de ses premières charges contre la cavalerie d'Eugène, rendait maître de ses mouvemens, aurait pu, par un changement de front rapide, tomber sur le flanc de Marlborough, ét dégager l'infanterie blo-

<sup>(1)</sup> Sur les cartes modernes, on trouve Blindheim au lieu de Blenheim, et Ober-Glauheim au lieu de Ober-Klau.

quée dans Blenheim et dans Ober-Klau; mais, comme l'a dit Feuquières, ce général d'un jour n'en savait pas assez pour penser à une Elle manœuvre : il manqua de présence d'esprit et de tenacité; il mit le comble aux désastres de la journée en abandonnant honteusement son collègue.

Tallard tents vainement de donner la main aux troupes que son imprudence avait entassées dons Blenheim; il tomba au milieu d'un escadron hessois et se laissa prendre. « Maréchal, lui dit le prince de Hesse, c'est la revanche e du Spirchach.

Frappé comme d'un coup de foudre, à la nouvelle de la captivité de Tallard, le commandant des troupes de Blenheim, le comte de Clérambeau, prit la fuite et ne put éviter, dans les flots du Darube, une moet qu'il est rendue glorieuse au poste des braves. Douzemille hommes d'élite posèrent les armes, et se rendirent à un ennemit en désordre et faitgué d'un premier combat l'illars bliama cette captitudation honteuse, et répondit comme le, vieil Horace, à ceux qui, pour la justifier, dissient : « Que vouliez-vous que fitce corps contretant d'ennemis? « Qu'il mourât. »

Les Français furent chassés de l'Allemagne à la suite de cette défaite, et l'électeur déponillé de ses états pendant dix ais (s). L'ennemi eut recours au second cas de l'ordre oblique; il renforça son centre pour attaquer le nôtre. Mais était-il besoin de plusieurs lignes d'infanterie pour attendre le but? une seule, suivie de la cavalerie, n'eût-elle pas suffi? Marlborough avait-il des obstacles à renverser, des bois, des villages à enlever, comme Turenne à Entsheine, ou comme Luxembourg à Nerwinde? ne lui suffissait-il pas de savancer pour vaincre? En effet,

<sup>(1)</sup> Il ne les recouvre qu'alla paix de Rustadt.

le vice de notre disposition avait rompu l'équilibre entre les deux armées, même avant que l'action commençat. Ainsi, cet exemple ne conclut rien en faveur de la possilifité d'appliquer le cas de l'ordre oblique dont il s'agit à l'énoune où cette bataille fut livrée.

Un événement qui constate d'une manière aussi évidente que déplorable, l'incapacité de nos deux maréchaux ne pouvait manquer d'être une mine inépuisable pour le caustique et judicieux Feuquières. Ses réflexions à ce sujet sont fort étendues; les unes portent sur les mouvemens qui précédèrent le bataille; les autres sur la bataille unéme. Celles-ci, que nous croyons devoir rapporter, ctaflissent à elles seules douze fauter capitales de notre côté.

« La première, dit-il (1), a été d'avoir campé les deux armées, comme si elles avaient dû combattre séparément.

« La seconde, de les avoir mises en bataille le jour « du combat dans l'ordre de leur campement, et seule-« ment à la tête du camp.

La troisième, de ne s'être pas choisi un champ de a bataille assez proche du ruisseau pont que l'ennemi ne pût le passer et avoir du terrain, pour se former entre le ruisseau et le front de notre ligne.

La quatrième, de n'avoir point ébranlé la droite et le centre pour marcher à l'ennemi, des que l'on vit qu'il passait le roisseau et qu'il a soformai devant nout.
La cinquième, de n'avoir point reconnu le ruisseau en arrivant dans le camp, et de n'avoir pas et des postes d'infanterie le long de ce ruisseau, tant pour la surcté du camp, que pour pouvoir être informé des mouvemens de l'ennemi.

<sup>(1)</sup> Page 852, édition in-40.

La sistème, d'avoir fait des ailes droite et gauche, de cavalerie des deux armées le centre de la bataille, au lieu d'avoir eu un centre formidable d'infanterie.

La septième, d'avoir enfermé la plus grande et la meilleure partie de l'infanterie de l'armée de M. de c'alland dans le village de Blenheim (1) où elle étail e sans aucun ordre de bataille, hors d'état de faire aucun

mouvement, et même sans avoir pris des précautions « pour se procurer des communications d'une brigade. « ou d'un régiment à l'autre.

« La huitiemo, de n'avoir point reconnu le terrain de la droite de l'armée, jusqu'au ruisseau et au Danube, de 'manière que l'on y plaça des dragons au lieu d'y mettre de l'infantorie.

La neuvième, de n'avoir pas détaché, en arrivant « dans ce camp, un corps de cavalorie au-delà de la gauche des deux armées, pour être informé de la se tuation du camp de l'ennemi; ce qu'on ignora toujour de telle manière qu'on ne savait pas que M. le prince Eugène cût joint M. de Mariborough avec son corps d'armée, et qu'on croyait M. le prince de Bade occupé d'armée, et qu'on croyait M. le prince de Bade occupé au siège d'Ingolatadt avec un corps considérable.

La dixième d'avoir paisiblement laissé former l'encruiseau, et faire la disposition qu'il
c-lui convenit de faire, pour attaque notre grand centre
de cavalerie avec son infanterie, soutenue de sa cavaderie, sans avoir, pendant tout ce temps-là, songé à
c changer notre ordre de bataille, sue la disposition
que l'on voyait prendre à l'ennemi.

« La onzieme, en ce qu'après le premier désordre de « notre grand centre de çavalerie, et après qu'il ent

<sup>(</sup>t) L'auteur écrit Plentheim.

abandonné le terrain, où il était à la hauteur de l'infanterie, embarrassée dans le village de Blenheim, l'ar-« mée de M. l'Électeur ne s'est pas serrée sur sa droite a pour charger en flanc l'ennemi qui avait passé par l'intervalle des villages (1); par ce mouvement elle aurait soutenu ou retiré notre infanterie de Blenheim, et elle a anrait donné le temps à la cavalerie , qui avait été mise en désordre , de se rallier. Au lieu de ce mouvement . aisé à penser, cette armée ne songea qu'à se retirer à « Ulm. abandonnant l'infanterie de l'armée de M. de Tallard , dont la cavalerie ne pensa pas à se reformer. « La douzième faute fut, en ce que, pas un des officiers généraux de l'armée de M. de Tallard . après la prise de ce général, et le désordre du centre de cava-« lerie, ne songea à retirer l'infanterie du village de Blenheim , pendant qu'il était encore temps de le faire , en la faisant marcher du côté du Danube, jusqu'à ce « qu'elle eut rejoint la cavalerie; et qu'au contraire ceux « qui étaient chargés en particulier du commandement « de cette infanterie , ou l'abandonnèrent , même avant « qu'elle fût attaquée, et allèrent se nover dans le Danube . en le voulant passer à la nage, ou restèrent dans le « village , sans songer à faire aucun mouvement pour en « sortir, ni même à se pratiquer des communications « entre les bataillons, et ne semblèrent y être restés que

<sup>(1)</sup> Si les généraux français, voyant leur ligne meuscée entre Blesheim et Ober-Khan, avisent retiré de ces villages la plus grande partie de leur infantres, pour la diriges au les finens de cette alsque, lis auraient vraiemablablement gagné la betteille; cut vingle-sept basailleurs de plus su point principal chengent souvent le résultat, Mais, cu supposant même que les Français cuestre pertou le chemp de basaille, ils urazient du moins conservé ece vingtasept bastillons, qui foreur pris.

e pour se charger de la honte de faire mettre les armes chas à des troupes qui ne demandaient qu'à combattre : «action dont l'infamie est si grande que je suis persuadé ciqu'elle ne sera pas crue de la postérité, surtout quand cille apprendra en même temps qu'à la réserte d'un è seul brigadier, qui a été cassé, tous les autres auteurs com témoins de cette làcheté ont été récompensés ou collerés en dignité.

Marlborough revint dans les Pays-Bas, et Eugène repassa en Italie, où il trouva dens Vendôue un adversaire digne de lui. Les alités, qui jusque-la s'étaient bornés à nous observer sur la frontière du Nord, avaient projeté de concentrer des forces considérables de ce côté pour envahir le territoire (fancais. Louis XIV, qui ett du ôpposer Villars au vainqueur d'Hochstaedt, remit le commandoment à Villeroi, général présomptueux quoique sans talent, et qui, pour débuter par un coup d'éclat, ports imprudemment l'armée au-delà des limites dela défensive que l'état de nos affaires nous conseillait impérieuxment de garder. C'est moins, au reste, sur les mouvemens antérieurs à la journée de Ramilies, que sur les détails de cette journée même, que doirent poeter les reproches que mérits la conduite du maréchal.

Bataille de Ramilies, 23 mai 1706. — L'armée francaisa, forte de soixante et dix mille houmes, dont trente mille de cavalerie, se ranges sur deux lignes (voy. 191, 6); la droite, composée de la maison du roi et de huit brigades de cavalerie, à la Méhaigne; la gauche, à Otreglise, ayant ainsi sur soi front une partie du cours de la petite Gette et les villeges d'Offer, de Ramilics et de Franquenay (1) ot

<sup>(1)</sup> La carte et le récit de Fenquières indiquent Tavières au lieu de Franquenay, mais il paralt, par le rapport des officiers étran-

fut placée la moitié de l'infanterie de la première ligne. Les bords escarpés de ce ruisseau le rendaient impraticable à la cavalerie. Une des premières fautes que commit le maréchal de Villeroi, fut de laisser ses bagages entre les deux lignes.

Les alliés, dont les forces n'étaions point inférieures à celles des Français, commencèrent par prendre un ordre de bataille symétrique et parallèlo au nôtre, à cela près néanmoins qu'ils laissèrent une réserve de troupes choisies à Jandraville.

L'action s'ouvrit par une canopnade où de chaque côté l'on fit jouer plus de cent bouches à seu. Ce début, plus bruyant que décisif, donna le temps au général anglais de dégarnir sa droité pour renforcer les points de son centre et de sa gauche destinés à l'attaque de Ramilies et de Franquenay, qu'il considérait avec raison comme les clés de notre ligne. Vainement Gassion et les autres officiers généraux représentèrent au maréchal que son centre et sa droite allaient être assaillis par toute l'armée ennemie, sans qu'il fût possible à sa gauche de les secourir. Il crut la maison du roi en état de résister, et ne fit rien pour assurer la possession des villages. Cette troupe d'élite, il est vrai, soutint vaillamment lo choc; mais la cavalerie hollandaise qui lui était opposée ayant enchâssé une ligne dans une autre avant d'entreprendre sa troisième charge, pénétra par les intervalles de nos escadrons rangés tant pleins que vides, et les mit en déroute. Les brigades de la seconde ligne que les bagages avaient empêchées de soutenir la maison du roi furent entraînées dans son mou-

gers, que notre sile droite su lieu d'être en arrière du premier de ces villages, se trouvait su contraire en avant. (Histoire militaire du duc de Marlborough, par Dumont, tome 11, page 210.)

vement de retraite. Les villagos attaqués de front et à revers par l'infanterie ennemie formée sur une grande prosondeur, et secondée par une batterie de vingt-quatro bouches à sen, n'opposèrent qu'une faible résistance, Pendant que cela se passait, la réserve ennemie restée à Jandroville avait pris sa direction par Franquenay et s'était avancée jusqu'à la hautour de Tavières, menacant ainsi d'envelopper les débris de notre aile droite et de notre centre. L'armée française, enfoncée et tournée, abandonna le champ de bataille dans la plus extrême confusion. Un a ccident qui n'est pas rare dans les retraites , mit le comble aux désastres de la journée. Des chariots, brisés et abandonnés par l'avant garde au milieu d'un bois, fermèreut le passage à l'artillerie et aux troupes ; l'ennemi , qui nous pressait l'épée dans les reins, redoubla ses attaques, prit ou tua huit à dix millo hommes, et s'empara de tout notre matériel.

A Ramilies, comme à Hochstaedt, Mariborough s'attacha à forcer un des points de notre ligne. Le terrain et le vice de nos dispositions, dans l'une et l'autre de ces hatailles, commandaient cette manœuvre, et en garantissaient le succès. Mais une mesure dont on no peut trop admirer la sagresse, quoigvielle ait été à peu près superflue à Ramilies, fut celle de tenir en réserve un corps choisi, destiné principalement à tourner l'armée opposée. Cette circonstance que nous retrouverons fréquemment par la suite, est, suivant nous, le premier exemple saillant de l'emploi combiné et simultané des deux cas do l'ordre oblique.

Feuquières a signalé, avec sa sagocité ordinaire, les fautes du maréchal de Villeroi (1), dont les plus graves,

<sup>(1)</sup> Page 360 et suivantes.

au rapport de cet auteur, ont été : 1° d'avoir placé la cavalerie de son aile gauche en arrière d'un terrain où elle ne pouvait agir; 2º de n'avoir pas assez rapproché sa première ligne de Ramilies et de Franquenay; 3º d'avoir négligé d'organiser la désense de ces deux villages, et notamment d'en avoir confié la garde à la plus mauvaise infanterie de l'armée et aux dragons ; 4° de n'avoir pas renvoyé les bagages sur les derrières; 5° d'avoir tenu ses deux lignes à une distance trop considérable l'une de l'autre; 6° d'avoir dédaigné de renforcer son centre et sa droite, lorsque tout lui annonçait que l'ennemi allait diriger ses efforts sur ces deux points. « Telles sont, dit-il, « les principales fautes commises dans la disposition . « toutes si considérables et si essentielles, qu'une seule de ces fautes eût suffi pour entraîner la perte de la bae taille. >

La levée honteuse du siége de Barcelone par le maréchal de Tessé, et la bataille de Turin, non moins désartreuse que celle de Ramilies, furent un nouveau sujet de deuil et de consternation pour la France.

Cette bataille de Turin () septembre a 766), que Velsire a décrite en homme de guerre, fut précédée d'un
conflit entre nos généraux qui ne contribua pas peu à en
rendre l'issue malheureuse. A la noutelle de l'approche
du prince Eugène de la capitale de Pément, dont l'armée
française était occupée à faire le siége, ile duc d'Orléans
et la plupart des généraux opinèrent qu'il fallait quitter la
circonvallation et marcher à sa rencontre. Co projet,
conseillé par la prudence, et surtout conforme au caractère audacieux et entreprenant de nos troupes, silait être
réalisé, lorsque Marsin, que sa conduite à Hochstaedt ebt,
de étoigne à jamais du commandement, tira de sa poche
un ordre du roi, par lequel on devait déférer à son aris

en cas d'action; et son avis, que partagea La Feuillado, fut de rester dans les lignes. C'était avouer sa faiblesse, et cependant nous avions des forces supérieures à celles de l'ennemi. Lo duc d'Orlèans, quoique indigné de trouver un Mentor dans un homme qu'il avait crus on subordonné, obéit, et concourut de tous ses moyens à l'exécution d'un plan que se raison n'approuvait pas.

« Les ennemis, dit Voltaire (1), paraissaient vouloir e former à la fois plusieurs attaques. Leurs mouvemens « ictaient l'incertitude dans le camp des Français. M. le « duc d'Orléans voulait une chose; Marsin et La Feuila lade une autre. On disputait : on ne conclusit rien. Enfin on laisse les ennemis passer la Doire. Ils avancerent sur huit colonnes (2) de vingt-cinq hommes de profondeur. Il faut dans l'instant leur opposer des baa taillons d'une épaisseur assez forte. Albergoti, placé e loin de l'armée sur la montagne des Capucins, avait avec lui vingt mille hommes, et u'avait en tête que des e milices qui n'osaient l'attaquer. On lui envoie deman-« der douze mille hommes; il répond qu'il ne peut se « dégarnir : il donne des raisons spécieuses , on les écoute, e le temps se perd. Le prince Eugène attaque les retranchemens; et; au bout de deux heures, il les force. Le « duc d'Orléans, qui s'exposait avec la bravonre des hê-. ros de son sang, ayant reçu'au bras une blessure dan-« gereuse , s'était retiré ponr se faire panser. A peine e était-il entre les mains des chirurgiens qu'on lui ap-« prend que tout est perdu ; que les ennemis sont mattres du camp; et que la déroute est générale. Aussitôt il

<sup>(1)</sup> Siècle de Louis XIV, tome 11, pages 497 et suivantes.

(2) Chaeune était vraisemblablement formée de cinq batsillon marchant en batsille les uns derrière les autres.

e faut fuir. Les lignes, les tranchées sont abandonances, l'armée dispersée. Pous les bagages, les provisions, les munitions, la caisse militaire, tombent dans les mains du vainqueur. Le maréchal de Marsin, blessé à la cuisse, est fait prisonnier. Un chirutgien du duc de Savoie lui coupa la cuisse; et le maréchal mourut quelques momens après l'opération (1), s

Deux jours après cet événement, Médavi, que le duc d'Orlèans avait laisés sur le Mincio pour observer le prince de Hesse, gegna la bataille de Castiglione. Mais ce succès tardif ne put nous empécher d'être refoulés en deçà des Alpes, « Si l'on avait combattu aussi heureusement « à Turin qu'à Castiglione, dit Feuquières, le roi d'Espagne serait encère mattre de l'Italie, et, le duc de « Savoie aurait perdu fous see dists. »

a Savone aurant percui tous ses estats. \*\*
Le dévoucement de Espagnola à la cause de Philippe V, la victoire d'Almanza, et la prise des lignes de Stolhoffen par Villers, avaient un peu relevé les espérances de Louis XIV, loraque s'ouvrit la campagne de 1708. Elle ne fut pas heureuse. Eugène avait quitté l'Italie et était venu retrouver Marlborough dans les Pays-Bas, On lour opposa Berwick et Vendûme, qui opérèrent sans ensemble et aus plan (s). Le dernier perdit la bataille d'Oudenarde; et laissa prendre Lille pour avoir accordé trop de déférence aux opinions du duc de Bourgogne et du ministère. Enfin l'on ent recours à Villar, qui, depuis son expédition de Bavière, n'avait rempli qu'un rôle accessoire sur la frontière de l'Est. Ce fut dans cette conjone ture d'fifticie que le maréchal de Boufflers sollicit a

<sup>(1)</sup> Voyez Feuquières, page 401. - Histoire des guerres des Fran-

<sup>(2)</sup> Feuquières, page s402

faveur de servir sous ses ordres. Villars offrit à l'illustre volontaire le bâton du commandement; mais il préféra l'honneur d'obéir. Ce trait rappelle les beaux jours de la Grèce, et n'est point au dessous de celui que l'on raconte d'Aristide et de Thémistocle.

L'historien d'Eugène et de Marlborough va nous donner une idée des immenses préparatifs des alliés à l'ouverture de la campagne de 1709. « Le 1er de juin , dite il (1), les troppes furent de toutes parts en mouvement ; ct le 20 elles se trouvèrent au rendez-vous général. Revue faite, on y compta cent soixante-cinq bataillons et deux cent soixante-dix escadrons. Cela faisait près de cent vingt mille hommes effectifs, tous gens bien équis pés, bien pavés, et prêts à bien faire. C'était encore « le temps où les alliés agissaient de concert. Ils n'avaient · point encore oublié que la sûreté de leurs intérêts par-« ticuliers était inséparable de l'affermissement de ceux de la cause commune; et , dans cet esprit , chacun concourait de bonne foi aux grandes opérations par les-« quelles seules on pouvait arriver au but qu'on s'était proposé. Les troupes impériales, surtout la cavalerie, « étaient d'une beauté que rien ne saurait surpasser. « Celles d'Angleterre et de Hollande ne leur cédaient « guère; et messieurs les États (2) avaient fait peudant l'hiver un amas si grand de toute sorte d'artillerie et de « munitions de guerre , qu'il y en aurait eu assez pour plusieurs siéges et pour plusieurs batailles : la seule « artillerie de campagne était de plus de cent pièces....

<sup>(1)</sup> Histoire militaire du prince Eugène et du duc de Marlborongh, par Dumont, tome 1, page 85.

<sup>(</sup>a) C'est sinsi qu'on désignait le gouvernement des Provinces-

De tout cela ensemble il se fit deux corps d'armée; l'un fut commandé par le sérénissime prince Eugène de Savoie; l'autre par le duc de Marlborough. Pourtant, e ils n'agissaient pas séparément. Cétaient deux parties d'un même tout. Leurs mouvemens étaient communs. Il ne se fissait rien dans l'une în dans l'autre, qu'en-

Il ne se faisait rien dans l'une ni dans l'autro, qu'er suite des mesures concertées entre les deux chefs.

La France no pouvait sortir de la crise où elle se trouvait que par une bataille. Nos troupes la désiraient avec une ardeur d'autant plus grande qu'une disette qui réganit âlors les avait réduites à vivre de privations. Il était d'ailleurs dans le caractère de Villers, jui qui dissit que l'on périt par la défensive, de chercher à frapper un coup déciait. De leur côté, les alliés n'attendaient que l'occasion d'en venir aux mains pour envahir ensuite nos frontières. Cette occasion, que fit nâtire le général français en allant troubler le siége de Mons, se présenta le 11 septembre 1709.

Les armées se rencontrèrent non loin de cette place, en avant des villages de Blangies et de Malplaquet (1). Mais, soit hésitation, soit calcul de la part des Français, ils renoncèrent à l'offensive que d'abord ils avaient prise, et recurrent la basaille au lieu de la donner. Ils se postèrent en urrière des bois de Sars et de Blangies, dont leur centre occupa. la Trouce. On out recours aux retrauchemens et aux abais pour assurer cette partie de la ligne. Nos silos bordèrent la lisière du bois, ou s'étendirent dans leur épaisseur, occupant les chairères et barrant tous les pas-

<sup>(</sup>i) Les forces en présence s'élevaient, du côté des Alliés, à quatrevingt mille combattans avec cent quarante pièces de canon, et, du côté des Français, seulement à soixante et dix mille hommes, àvec quatre-vingte houches à freu.

sages. La cavalerie fut placée sur plusieura lignes en arrière de l'infanterie. Cet ordre de bataille était fort bizarre, suivant l'expression des défenseurs d'une symétrie chimérique. Le centre formait une courbe concave plus ou moins irrégulière, mais dont tous les points donnaient des feux convergens sur la trouée, et sur les abords d'une ferme située en avant où nous avions des troupes et du caneo (1). « Tout cet ensemble, au dire de Dumont, « était une espèce de gueule infernale, de gouffre de feu, « suprocher sans périt. » d'où il semblait qu'on ne pât « approcher sans périt. »

En effet . l'ennemi s'imaginant voir un nouveau Ténare dans cette disposition , dirige ses efforts à droite et à gauche, sur la partie de nos ailes contigue au centre. C'était, à son avis, nous prendre au défaut de la cuirasse. Comme nous, il déroge à l'usage habituel de placer la cavalerie. sur les flancs : comme nous il la tient en réserve pour le moment où son infanterie aura gagné du terrain. Plus de cent bouches à feu tonnent contre nos retranchèmens dont quelques - uns sont vus d'écharpe et d'enfilade. Quarante bataillons, formés sur plusieurs lignes, et conduits par Eugène en personne, assaillent d'abord notre aile gauche. La résistance la plus opiniêtre ne peut les empêcher de pénêtrer dans les bois de Blangies, et de prendre à revers nos ouvrages les plus avancés. Nous faisons approcher de nouvelles troupes : le combat se soutient ; mais Villars est blessé et contraint d'abandonner le champ de bataille. Boufflers prend le commandement.

<sup>(1)</sup> Le cruquis de cette înstille a été tant de fois reproduit, que nous avons cru pouvoir nous dispenser de le joindre iel? — Voyes Penquière, Quincy, Puységur, et l'Histoire multière du prinse Eugène, d'éja citée.

Délà notre alle droite se trouvait engagée. Nos troupes, sans cesse soutenues par des renforts tirés du ceptre, repoussent vaillamment l'intrépide infanterie hollandaise. Des deux côtés, bravoure, acharnement, fureur; jamais combat n'avait été autant disputé. L'ennemi commençait à se rebuter, lorsqu'il s'aperçoit que nos onvrages de la trouée sont dégarnis. Il les fait attaquer par trente bataillons suivis de plusieurs lignes de cavalerie, aux ordres des princes de Hesse et d'Auvergne. Cette manœuvre est décisive. Nos retranchemens étaient déserts, et nous avions abandonné la ferme qui nous servait de poste avancé. La maison du roi se dévoue pour les reprendre . mais elle n'y parvient pas, malgré les plus héroïques efforts. La cavalerie ennemie, devenue de plus en plus nombreuse en decà de nos ouvrages , trouve toujours un refuge assuré derrière les trente bataillons qui l'ont précédée. On combattait encore de toutes parts lorsqu'un mouvement habile de cette cavalerie termine subitement la lutte. Le prince de Hesse tourne les retranchemens que les Hollandais n'ont pu enlever, et nous contraint à la retraite. Elle se fit avec ordre et sans de nouvelles pertes. L'ennemi était trop épuisé pour nous presser vivement. Le vainqueur n'eut pas à s'applaudir de sa victoire : il ne fit aucun prisonnier, et perdit vingt et un mille homnies. C'était le double des Français : mais ceux-ci n'en furent pas moins contraints de se retirer en deux masses divergentes de trente mille hommes chacune, l'une sur-Maubeuge, et l'autre sur Valenciennes, laissont l'ennemi assiéger Mons.

Les batailles de cette troisième période donnent en général occasion de rentarquer qu'on essaya fréquemment de recourir aux masses et au second cas de l'ordre oblique. On ne combat pas nécisément en colonne s

quoique Feuquières emploie ce terme en parlant des dispositions que firent les alliés pour enlever les retranchemens de Malplaquet, mais on éprouve le besoin de cette. formation éventuelle; on y prélude en placant les troupes sur plusieurs lignes les unes à la suite des autres. Cette exception à l'ordre déployé qu'on trouve rarement dans les batailles antérieures, était en partie dictée par l'accroissement des armées, et l'uniformité de l'armement de l'infanterie. Ne pourrait-on pas conclure de ceci que Eugène et Marlborough ouvrirent la route au maréchal de Saxe (1)? N'aurait-il pas appris d'eux à réduire les plus grandes actions à des affaires de poste? Si nous ne craignions de nous montrer ingrat envers cet illustre, étranger, que la France honore à juste titre comme l'un de ses plus vaillans défenseurs, nous dirions dès à présent que la tactique qu'on lui attribue fut moins son propre ouvrage qu'une extension, qu'un perfectionnement de celle des généraux de la guerre de la Succession.

Nous renvoyons à Feuquières et à Puységur pour toutes les autres réflexions que comporte en particulier la sanglante journée de Malplaquet.

Ici se termine la revue que nous avons cru devoir entreprendre des principales batailles du règne de Louis XIV. Le temps nous presse, et il nous reste encore à dire un mot des conceptions stratégiques à cette époque.

the second

<sup>(1)</sup> Le maréchal de Saxe fit ses premières armes sous ces grands capitaines. Il assista au siège de Lille, à celui de Tournay et à la hasielle de Malplaquet. Plus tard (1716), il alla servir comme volontaire dans l'armée que commandait Engène contre les Tures.

### S. VI.

Nous avons vu les troubles du seizième siècle accélérer les progrès de l'art renaissant, et servir au développement des hautes facultés de Henri IV et d'une foule de guerriers. Ce fut aussi au milieu des circonstances épineuses de la guerre civile que se forma Turenne. Envoyé au secours des réformés d'Allemagne que la France appuyait pour humilier la maison d'Autriche, il se vit entouré de difficultés et d'obstacles que tout autre à sa place eût désespéré de pouvoir surmonter, mais qui pe furent pour lui qu'un puissant aiguillon, qu'une source féconde d'instruction et de gloire. Là, où les hommes médiocres subissent même avec upe sorte de satisfaction intérieure la loi des circonstances et de la nécessité, parce qu'elle sert de prétexte et de voile à leur faiblesse, l'homme de génie se roidit, s'élève, et se dit qu'il faut combattre la fortune, et faire nettre un ordre de choses plus favorable. Dans une guerre de cette nature, point de magasins, point de base d'opérations assurée, d'où l'on puisse tirer des vivres et des renforts ; l'ennemi a des partisans dans toutes les directions et sur toutes les routes. Livré à ses propres ressources, le général a besoin d'apporter autant de prudence et de circonspection dans ses projets, que d'audace et de rapidité dans ses mouvemens. Il faut que son génie et son épée pourvoient à ce qui lui manque, et lui fournissent tous les moyens de continuer la guerre. Turenne. pour satisfaire plus sûrement à toutes ces conditions, ordonna que le soldat moissonnerait et ferait lui-même son pain. Cette mesure, dictée en partie par la nécessité, et à laquelle l'on a eu depuis maintes fois recours , avait

sur les opérations une influence que Turenne lui-même a pris soin de signaler : « Les troupes , dit-il , qui nous ve-« naient des Pyrénées ou de Flandre, habituées à une · distribution régulière, retardaient les mouvemens, « jusqu'à ce qu'elles eussent appris à se passer de magas sins. >

Le maréchal n'est pas de ces généraux qui, voulant prolonger leur séjour à la cour, ou ne faire la guerre qu'à leur aise, alléguaient le prétexte frivole et pernicieux qu'on ne pouvait entrer en campagne avant le mois de juin , sans s'exposer à manquer de tout. Il passe l'hiver au milieu de ses troupes; et s'il apprend que l'ennemi a fait quelque détachement ou commis quelque faute grave dans l'établissement de ses quartiers, quels que soient la saison et le temps, il profite de cette circonstance favorable pour l'accabler de tous ses movens. Veut-on une première preuve à l'appui de ce que nous disons? la campagne de 1645 nous la fournira.

Turenne hivernait à Spire : il apprend que Merci s'est affaibli d'un détachement de quatre mille hommes qu'il a dirigé sur la Bavière; le maréchal en profite et passe le Rhin dès les premiers jours de mars ; il entre à Stuttgard , franchit le Necker, se porte sur la Muber, s'empare de Rothembourg, et s'établit à Marienthal, petite ville située sur cette rivière. L'armée bavaroise ne tient nulle part devant lui ; il se rend mattre de toute-la Franconie . et envoie lever des contributions jusqu'aux portes de Wurtzbourg et de Nuremberg. Il est vrai qu'une faute, qu'il n'hésite pas à avouer, le contraignit à la retraite; mais l'issue du combat de Marienthal est indépendante des mouvemens précédens et n'en détruit pas le mérite. Turenne fut battu pour avoir négligé un des principes les plus importans de la guerre, rassembler ses cantonne-1. . 35

mens sur le point le plus éloigné et le plus à l'abri de l'ennemi (1).

La campagne de 1646 s'ouvrit par une marche qui rappelle celles d'Annibal. Le maréchal se disposait à quitter Mayence où il avait réuni son armée, pour aller joindre les Suédois dans la Hesse, lorsqu'un ordre de Mazarin lui prescrit de ne rien entreprendre. Le duc de Bavière a promis d'abaudonner la cause de l'empereur . si les Français veulent consentir à rester sur la rive gauche du Rhin. Turenne a bien vite reconnu que cette promesse n'est qu'une indigne supercherie de la part de l'électeur. mais il n'est déjà plus possible de marcher en Hesse par la route directe : les Impériaux et les Bavarois se sont interposés entre l'armée française et le corps suédois. Cette circonstance ne peut empêcher le maréchal de mettre son projet à exécution : il prévient Wrangel (2) qu'il descendra le Rhin, comme pour se réunir au prince d'Orange, mais que, arrivé à la hauteur de Wesel, il passera le fleuve, pour se rabattre ensuite sur la Lahn, où il compte le joindre. Cette marche de quatre-vingte lieues fut exécutée comme elle avait été conçue. L'ennemi, qui ne s'attendait à rien moins qu'à l'arrivée des Français à Gies se retira en toute hâte au camp de Friedberg. Turenne, dont le dessein avait toujours été de porter la guerre de Bavière , marche , par Aschaffenbourg , sur Donawerth, passe successivement le Danube et le Lech, et investit Augsbourg: les Suédois s'arrêtèrent devant la petite ville de Rain. Cependant, ne trouvant pas

<sup>(1)</sup> Voyez Puységur, et le tome v des Mémoires écrits à Saiote-Hélène; Napoléon y rand une éclatante justice aux talens de Turenne.

<sup>(2)</sup> Ce général avait alors remplacé Torstensohn dans le commanment de l'armée suédoise.

prudent de conduire deux siéges à la fois, il joignit ses efforts à ceux de Wrangel pour accélérer la chute de Rain . qui ne tarda pas à capituler. Il revint aussitôt sur Augsbourg . mais le temps de s'en rendre maître était passé : l'archiduc, accouru de Friedberg, avait jeté quinze cents hommes dans la place. Turenne, renoncant à l'espoir de s'en emparer, déposta son adversaire de Landsberg, enleva ses magasins, et l'obligea à rentrer en Autriche pour v prendre ses quartiers d'hiver (1).

Voici les observations de Napoléon sur cette campa-

« 1º La marche de Turenne le long de la rive gauche · du Rhin, pendant quatre-vingts lieues, pour remonter e par la rive droite, sans ordre de la cour, et de son « propre mouvement, est digne de lui.

« 2º Sa marche sur le Danube et le Lech , pour porter « la guerre en Bavière, profitant ainsi des fausses mar-« ches de l'archiduc, est pleine d'audace et de sagesse.

« 3º Il fit une faute en s'amusant à assiéger Rain : au « lieu dese saisir de suite d'Augsbourg, qui, alors , n'avait « pas de garnison; les bourgeois se préparaient à lui re-

« mettre les cless : il était toujours temps de prendre Rain . « et même il pouvait se passer de cette place. Il eut tort

« de céder aux sollicitations du général Wrangel, ce qui « permit à quinze cents Bavarois de se jeter dans Augs-« bourg , et à l'archiduc d'y arriver avec son armée.

« 4º Les manœuvres pour déposter l'archiduc de son camp entre Memingen et Landsberg , sont pleines d'au-« dace, de sagesse et de génie; elles sont fécondes en « grands résultats , les militaires les doivent étudier.' »

<sup>(1)</sup> Histoire de Tarenne, tome 1, pages 170 et suiv .- Quincy, page 66. - Mémoires de Sainte-Hélène , tome v , 28. 35\*

Dans cette campagne et dans celle de 1648,

Turenne parcourut l'Allemagne en tous sens, avec une mobilité et une hardiesse qui contrastent avec la ma-

« nière dont la guerre s'est saite depuis ; cela tenait à son

« habileté, et aux bons principes de guerre de cette

Le prisonnier de Sainte-Hélène a fait sur toutes les campagnes de Turenne un semblable commentaire. Le jugement qu'il en porte est, selon nous, l'éloge le moins douteux et le plus solennel que l'on ait encore fait des talens de cet illustre capitaine. En effet, Napoléon ne cie Turenne à son tribunal que pour le placer au premier rang. Ces fragmens, que nous regrettons de ne pouvoir transcrire en entier, sont, sous le rapport de la stratégie, les morceaux d'histoire militaire les plus instructifs, les plus éntinemment classiques que nous comnissions. Nous ne pouvons trop engage nos lecteurs à les bien méditer.

Le projet de conquéte de la Hollande, en 1672, qu'il convient d'attribuer à Turenne, est une de ses plus belles concentions.

L'armée campait sur la Meuse, entre Liége et Maetricht; Louis XIV asseuble un conseil de guerre pourarrêter la manière dont se fera l'invasion, et fixer la marche des opérations. Condé et Louvois regardent comme indispensable d'assiéger Maestricht avant de passer outre : Turenne n'est pas de cet avis. « Profitons, dit-il, du temps « où l'ennemi n'est pas encore en mesure; et, au lieu de « nous arrêter à prendre cette place, portons-nous rapidement au sein de la Hollande, en marchant entre le

« dement au sein de la Hollande, en marchant entre le « Rhin et la Meuse. En débutant ainsi, nous tiendrons « l'Allemagne en respect; nous donnerons la main à nos

« alliés, l'électeur de Cologne et l'évêque de Munster; « nous acculerons les Hollandais à la mer, nous les isole-

a nous accuserons ses Hollandais à la mer, nous les isole

rons du reste de l'Europe dont nous avons tout à crain dre. >

Maia c'était, dira-ton, opérer à l'extrême droite de la base d'opérations, et se jeter en dehors du triangle objectif. Si Turenne, reteau par la crainte de déroger à des théories que le génie n'admettra jamais sans des exceptions qui en détruisent tout l'échândaige, avait ét d'avis d'assiéger Maestricht, et d'attaquer la Hollande de front, au lieu de la prendre à revers en descendant, les fleuves, nos troupes ne se seraiont pas mondrées aux portes d'Austerdam un mois après l'ouverture de la campagne.

Les eloges que nous donnons au projet de Turenne, ne diminuent en rien celui de Pichegru, qui marcha la gauche à la mer, en traversant les fleures à leur embouchure. D'abord, les circonstances politiques sont toutes différentes; mais une chose qui s'oppose entièrement à ce que l'on compare ces deux projets, c'est que l'un te rapporte à une campagne d'été, et que l'autre n'est fondé que sur l'hypothèse d'un hiver rigoureux. Ce fut une idée heureuse que celle de mettre les glaces à profit pour envahir un pays qui tire sa principale défense des eaux; car, c'omme les points les plus forts de la frontière et des places de guerre se trouvaient momentanément les plus vulnérables, le mieux était de s' porter par le plus court chemin, et dans le moins de temps possible.

Il y aurait souvent autant d'injustice que de témérité dans nos jugemens, si nous ne consultions que les résultats des conceptions humaines pour en apprécier le mérite. Une sagesse profonde avait tracé le plan de la campagne de 167a, et cependant l'issue n'en fut point heureuse. Des fautes d'exécution firent perdre le fruit des succès étonnans que l'on obtint d'abord. Un entraine

ment irrésistible à faire des sièges, fit perdre l'occasion d'entrer à Amsterdam. On mit des garnisons dans uno foule de places qu'on cêt did raser aussifie qu'on s'en fut emparé, L'armée, semblable au Rhin et à la Meuse qui se dirisent ets e répandent dans toutes les directions à leur entrée dans la Hollande, couvrit une partie du territoire ennemi, et ne put faire un pas de plus pour conquérir le reste. L'Alleunagne, slarmée, intervint en fiareur des Provinces-Unies, et nous obliges à shandonner nos conquétés.

Louis XIV avait remis le commandement de l'armée à Turenne lorsque l'orage éclata. Pénétré de l'importance de soutenir, pour l'honneur des armes françaises, l'évêque de Munster et l'électeur de Cologne, le maréchal quitte la Ilollande, remonte le Rhin jusqu'à Wesel, met garnison dans cette place, entre sur le pays de Munsier, traverse le duché de Berg ot se porte sur la Lahn. Déjà l'ennemi s'était avancé sur le Mein.' Les deux armées resterent quelque temps en présence, sans cependant en venir aux mains. On était à la fin d'octobre. Turenne repasse le Rhin à Andernach pour meltre à contribution l'électeur de Trèves, qui, secrètement, était allié de l'emnerenr. Le duc de Brandebourg, auquel le commandement des troupes allemandes avait été dévolu, après avoir vainement essayé de passer le Rhin à Strasbourg et à Mayence, jeta un pont à peu de distance au-dessous de cette dernière ville et pénétra dans lo pays de Luxembourg. Le maréchal manœuvrant sur ses communications. l'obligea à repasser le fleuve. L'ennemi, déjoué dans tous ses projets, renonce momentanément à de nouvelles entreprises sur la rivo gauche du Rhin.

Toutes ces marches et contre-marches de Turenne sont fort belles. On y reconnaît l'homme de génie, le guerrier intrépide et persévérant qui a su se soustraire aux influences de la cour et d'un ministre orgueilleux et entêté pour ne suivre que ses inspirations.

Dès le mois de janvier 1673, Turenne était en campagne. Le grand-électeur, que nous avons laissé sur la rive droite du Rhin , avait entrepris de punir les pays de Cologne et de Munster de leur attachement à la France. Le maréchal passe le fleuve à Wesel et s'avance sans différer en Allemagne. Les Impériaux se retirent en Franconie . les Prussiens sur Lipstadt et Paderborn, Il suit ces derniers, prend toutes les places du grand-électeur en Westphalie, et fait investir Minden et Lipstadt par les troupes de Munster, pendant qu'il se porte au-delà du Weser, L'armée ennemie se trouvant dissoute, Turenne revint dans le comté de La Marck et établit son quartiergénéral à Soest. Il abandonna à ses troupes les domaines du grand-électeur en Westphalie, pour les récompenser des privations et des fatigues de cette campagne d'hiver. La Prusse demanda la paix et l'obtint.

\* Le maréchal, dit Napoléon, fait dans cette campagne des marches, plus longues que celles de la campagne précédente. Pendant l'hiver de 1672 à 1675, il va du Bas-Rhin au Weser, bravant les frimas des régions septentrionales : 1° il sauve l'électeur de Gologne et l'évêque de Munster, allié du roi; 2° bat l'armée prussienne et controint le grand-électeur à se détacher de l'empereur et à faire la paix. C'est bien employer son temps et tirer bon parti de marches forcées et bien faitgantes. »

Nous allons voir la prévoyance de Turenne en défaut pendant la dernière période de la campagne de 1673.

Dans le temps que le grand-électeur entrait en arrangement, les Autrichiens, plus déterminés que jamais à

la guerre, réunissaient une armée considérable à Egra-Le maréchal, ne doutant pas que cette armée ne se portât sur le Rhin, se dirigea, par Wetzlar, sur Aschaffenbourg, pour arrêter sa marche; son premier soin fut de s'emparer de tous les ponts du Mein, jusqu'à celui de Wurtzbourg, que le prince-évêque se chargea de gardor. Turenne, après avoir long-temps attendu son adversaire ( c'était Montécuculli ) dans la position d'Aschaffenbourg, s'avança à sa rencontre, passa la Tauber à Mergentheim, et s'approcha de l'armée autrichienne campée à Rothenbourg. Le général ennemi, dont le dessein était de joindre le prince d'Orange sur le Bas-Rhin avant de ne rien hasarder, n'apporta pas moins d'empressement à éviter la bataille que n'en mit Annibalà s'éloigner de P. Scigion, lorsqu'il le rencontra aux bouches du Rhône. L'adroit Montécuculli s'approcha de Vurtzbourg, dont il détermina le prince-évêque à lui livrer les ponts. Turenne. au lieu de chercher à retarder sa marche en le prévenant sur quelque point, prit le change, crut l'Alsace menacée, et se dirigea en toute hâte sur Philisbourg. Montécuculli passa le Rhin à Mayence, et joignit sans délai le prince d'Orange, occupé à assiéger Bonn. Cette place s'étant rendue après neuf jours de tranchée, les armées entrèrent en quartier d'hiver : les Français en Alsace, l'ennemi dans le Palatinat et aux environs de Mayence.

Voici ce qu'on lit dans les Mémoires do Sainte-Relène au sujet de cette campagne : « Montécuculii a joué « Turenne, lui à donné le change; il « set debarrassé de « lui, l'à fait marcher en Alsace pendant qu'il se portait « à Gologne et se joignait au prince d'Orange qui assiégeait et prenait Bonn. La conduite de Tureune, dans « cetto occasion, lui a été reprochée : ) « Il a mauœuvré

trop loin de son ennemi; 2º il n'a pas agi d'oprès ce

que Montécuculli faisait, mais il a, sans motif, prêté

« à son ennemi le dessein de se porter en France. Ce-

« pendant la Hollande était le centre des opérations de

« la guerre; toutefois, Turenne savait mieux que per-

sonne que la guerre n'était pas un art conjectural; il devait régler ses mouvemens sur ceux de son adver-

« saire et non sur son idée ; 3º Montécuculli eût été isolé

e en Alsace, eût eu à combattre les armées de Condé et

de Turenne réunies; tandis que sous Bonn il se trou-

« vait arrivé au grand rendez-vous où devait se décider

« la grande question; réuni à l'armée hollandaise, éloi-« gné de l'armée de Condé, il couvrit la Hollande et la

« Belgique; c'est cette marche qui a fait la réputation

« de Montécuculli. Cette faute de Turenne fut un nuage

opour sa gloire: c'est la plus grande faute qu'ait commise ce grand capitaine.

Nous avons vu Turenne se venger des Impériaux à Sintzheim et à Entzheim; nous allons dire un mot de la manière dont il surprit leurs quartiers d'hiver dans la Haute-Alsace.

La campagne paraissait terminée, le maréchal était repassé en Lorraine et avait établi son quartier-général à Lorquin. L'ennemi, se confiant dans sa supériorité numérique, et dans l'éloignement de l'armée française, n'avait considéré que la commodité des subsistances dans le choix de ses cantonnemens. Turenne, pour mieux couvrir le dessein qu'il a formé de tomber au milieu de troupes dispersées sur tons les points de la Haute-Alsace, se plaint de ne pas trouver à vivre en Lorraine, et fait répandre le bruit de son prochain départ pour la Bourgogne, où il ira prendre de nouveaux quartiers (1).

<sup>(1)</sup> Feuquières, page 297.

Il se met en marche le 5 décembre 1674, longeant le versant occidental des Vosges; il arrive le 27 à Belfort. après avoir passé successivement par Blamont, Baccarat, Domptail, Eloyes et Longuet, où il reste huit jours; de là il se rend à Remirement et chasse quatre cents hommes qui s'y trouvent. Cette marche était inconnue à l'ennemi. Le 29, il se porte sur Mulhausen, où il bat et rejette sur Bâle un corps de dix mille hommes. Le lendemain, il s'empare de Brunstadt, et fait prisonnier un régiment entier d'infanterie. Nous avons dit comment les généraux allemands, après avoir rallié leur armée sous les murs de Colmar, furent battus et contraints de repasser le Rhin.

On a dit qu'il y avait plus de talent dans la conception de ce beau plan, que dans son exécution; que Turenne, opérant plus rapidement et par le milieu des Vosges, au lieu de déboucher par Belfort, aurait pu se saisir du pont de Strasbourg, et empêcher le ralliement de l'armée ennemie. Ces remarques ne sont pas sans fondement, quant à la direction qu'il devait suivre; mais il nous semble que, sous le rapport do la rapidité de la marche, le pays qu'il traversa, les neiges, et surtout l'état de la tactique, ne lui permettaient guère d'arriver plus vite à Colmar.

L'éloquent auteur de l'Essai général de tactique, a décrit avec autant de talent que d'enthousiasme les derniers événemens de la vie de Turenne. Ce morceau, que nous allons rapporter en l'accompagnant des observations de Napoléon, ne sera pas sans intérêt pour nos lecteurs.

« En étudiant cette glorieuse campagne, qui termina sa vie, j'ai vu, dit Guibert, Turenne faire, pendant

« six semaines , vis-à-vis de Montécuculli , uno guerre do

« positions et de mouvemens, une guerre tout-à-fait « semblable à celle que feraient aujourd'hui des géné-

raux du même ordre, avec la tactique moderne (1).

« Il commandait une armée de vingt-six mille hommes, « et Montécuculti en avait une de trente mille. Monté-

cuculli, par cette supériorité, avait donc l'offensive; l'il cherchait à passer le Rhin et à pénétrer en Alsace (2).

« il cherchait à passer le Rhin et à pénétrer en Alsace (2).

« Strasbourg, ville impériale, penchait ouvertement

e pour lui, et elle lui offrait un débouché facile. Que

qui est de disputer le passage du fleuve qu'on veut défendre, routine qui semble bien excusable quand ce

« fleuve est une barrière aussi imposante que le Rhin, il

« le passe lui-même; il se place ensuite entre Stras-

bourg, qu'il laisse à quatre lieues (5) sur sa gauche
 et ses ponts qu'il fait remonter à Altenheim (4), et

qu'il rétablit ainsi à quatre lieues de sa droite, détachant seulement un corps pour les couvrir.

« Entre le Rhin et Montécuculli coule la Schutter, « petite rivière très-encaissée, très-profonde, et soumise

« presque toujours à des hauteurs qui sont du côté de

« l'Alsace. Turenne fait de cette petite rivière (5) sa « ligne de défense. Il a observé que cette rivière coule

(1) On doit se promettre des résallats plus prompts et plus décisifs depuis le perfectionnement de la tectique et des agens destructeurs. Mais les principes de la stratégie, ceux que pratiquèrent Aninibal, César, Turenne, Prédéric, Napoléon, seront éternellement les mêmes.

(2) Il y avait pénétré en effet, lors de l'ouverture de la campagne, mais il ne s'y maintint pas long-temps.

(2) Les Mémoires de Sainte-Hélène, disent deux lieues.

(4) Ils étaient d'abord à Ottenheim.

(5) Suivant d'autres écrivains ; ce fut la Kintzig.

« toujours circulairement, en sorte que l'arc est du côté « de Montécuculli, et qu'il en occupe la corde. Ainsi,

soit que Montécuculli veuille se porter du côté de Strashourg, soit qu'il veuille marcher sur ses ponts.

e il faut qu'il la passe.

ter qu'il a devant lui.

« C'est sur cette heureuse nature de pays, dont un gée nie comme le sien pouvait seul esisir les avantages, qu'il fonde as défensive. Il a le Rhin derrière lui; mais que lui importe le Rhin, si, au moyen de l'obstacle invincible qu'il a sur son front, il n'est pas dans le cas de comhattre dans cette position? Montécuculli tenterat-il de passer le Rhin au-dessus ou au-dessous de lui? Alors il marche et l'attaque au passage, ou il prend as défene sire dans un autre sens, appuyant sa droite ou sa gauche au Rhin, et son autre sile à cette même Schut-

C'est donc dans cet étroit théâtre, qui embrasse au
 plus huit à dix lieues de long sur quatre ou cinq de
 large, que ces deux grands honmes déploient pendant
 cinq semaines toutes los ressources de l'art.

Plusicurs fois Montécuculli essaie de surprendre le passage de la Schutter. Turcinne, ayant toujours le plus court chemin, ne fait que se prolonger sur la ligne de défense, et, se présentant deviat lui, l'empêche d'exécuter ce passage. Une fois, la tête du corps de M. de Lorges, qui, détachée sur la droite de Turcune,

couvrait les ponts d'Altenheim, est poussée par Montécuculli, et il se dispose à forcer le passage de la Schutter. Turenne accourt, et Montécuculli est obligé

de se replier. Montécuculli, las d'avoir devant lui cette éternelle barrière, abandonne la partie, et descend le Rhin. Turenne le suit, le cotoic, se mettant toujours

e entre le Rhin et lui.

s cutte is read of ini-

La Renchen, autre petite rivière, devient sa nouvelle ligne de défense : les deux armées passent encore
quinze jours dans cette position. Enfin, Turenne prend
à son tour l'offensive; il en a trouvé l'occasion et le
moment. Montécuculli est fatigué de marches et de
contre-marches : il a partout tenté sans succès, et la
supériorité d'opérations e passé par là du côté de son
camemi.

Turenne découvre un gué sur la Renchen, qui est à
deux lieues de sa droite; il part avec sa seconde ligne
à l'entrée de la nuit, passe la Renchen, et prend une
position sur le flanc de Montécuculli.
Montécuculli n'est informé de ce mouvement qu'au
jour, et le camp tout entire de Turenne, qu'il voit encore devant lui, le tient dans l'incertitude : il n'en sort.

core devant lui, le tient dans l'incertitude; il n'en sort que quand il voit le camp se détendre, et toute la première ligne marchant sur sa droite pour venir passes er la Renchen et se porter à l'appui de Turenne; il marche lui-même; mais les mouvemens de Turenne ont été combinés avec tant de précision, que son armemé entière est formée, dans sa nouvelle position, avant que Montécuculli soit en mesure de l'attaquer; de là Turenne fait reculer devant lui Montécuculli; enfin e les deux armées se trouvent en présence auprès du village, de Sasbach. Là... » (Ici, Guibert raconte la mort de Turenne.) (1).

Passons aux observations de Napoléon.

« 1° Cette campagne a duré deux mois, tout l'avan-« tage a été pour Turenne. Montécuculli voulait porter

Défense du système de guerre moderne, tome si, page 40 et suivantes. — Voyez aussi Ramsay, Mémoires de Fenquières. — Atlas de Beaurin.

a la guerre en Alsace par le pont de Strasbourg, dont les a habitans lui étaient vendus. Turenne voulait garantir « l'Alsace qu'il avait conquise la campagne précédente , e et obliger Montécuculli à repasser la forêt Noire. Quand « il fut tué, Montécuculli repassait les montagnes, Turenne a donc triomphé.

« 2º Montécuculli prit l'initiative, passa sur la rive « gauche du Rhin pour y porter la guerre. Turenne resta « insensible à cette initiative; il la prit lui-même, passa « le Rhin et obligea Montécuculli à revenir sur la rive « droite. Cette première victoire de la campagne était « réelle. « 3º Le maréchal se campe à Wilsted, couvrant Stras-

« bourg qui était à deux lieues derrière son camp , et son e pont d'Ottenheim qui était à quatre lieues sur la droite, « Montécuculli se plaça derrière la Kintzig, à une lieue et demie de l'armée française, appuyé à la place d'Of-« fembourg , où il avait garnison, La position de Turenne « était mauvaise ; il devait plutôt livrer bataille , que de « s'exposer à perdre le pont de Strasbourg. « 4º Si Montécuculli eût voulu se porter en six heures

« de nuit tout d'un trait sur Ottenheim , prenant sa ligne « d'opérations sur Freybourg , il eût forcé le pont d'Ot-« tenheim avant que toute l'armée de Turenne eût pu le « couvrir : cependant il n'en sit rien ; il tâtonna, se « contenta de se prolonger; il crut que des manœuvres « seraient suffisantes pour décider Turenne à abandon-« ner son camp de Wilstedt et à découvrir Strasbourg. « Turenne le pénétra, il se contenta de prolonger sa « droite près d'Ottenheim, ce qui rendit sa position fort · mauvaise. e 5º Il le comprit enfin; il compromettait son armée,

« il leva son pont d'Ottenheim qu'il rapprocha de deux

'« lieues de Strasbourg et de son camp de Wilstedt; il le « placa à Altenheim; c'était encore trop loin de Stras-« bourg : il fallait le jeter à une licue de cette ville, Ce « grand capitaine fit dans cette campagne la faute d'éta-· blir son pont à quatre lieues de Strasbourg, et plus

« tard , lorsqu'il le leva , il fit celle de ne le rapprocher « que de deux lienes.

« 6º Cependant Montécuculli change de projet, et, « résolu de passer le Rhin au dessous de Strasbourg, il « commande un équipage de pont dans cette ville , et se. a porte à Scherzheim pour le recevoir. Turenne prit e position à Freistedt, occupa les îles, fit faire une esta-« cade ; les projets de son ennemi surent encore dé-« joués.

« 7º Montécuculli devait , lorsqu'il laissa pendant trois « jours son adversaire jeter un pont, élever des retran-« chemens sur la Renchen; si près de son camp, il se « laissa couper d'avec le corps de Caprara et d'avec Of-« fenbourg ; Turenne l'avait obligé à quitter la vallée du

« Rhin , lorsqu'un boulet tua ce grand homme.

« 8º Turenne se montra dans cette campagne incom-« parablement supérieur à Montécuculli : 1° en l'obli-« geant à suivre son initiative; 2° en l'empêchant d'en-« trer dans Strasbourg; 3° en interceptant le pont de « Strasbourg; 4° en coupant sur la Renchen l'armée en-« nemie; mais il fit une faute qui eût pu entraîner la « ruine de son armée, s'il eût eu affaire au prince de « Condé; ce fut de jeter son pont à quatre lieues au-« dessus de Strasbourg, au lieu de le placer seulement « à une lieue de cette ville. »

Montécuculli eut un successeur dans Eugène, Turenne n'en eut point. Plusieurs de ses élèves ont associé leurs noms à de mémorables victoires : mais aucun d'eux n'est parvenu à la hauteur de ce grand maître, dont l'audace s'accrut avec les années et l'expérience.

Le temps ne nous permet pas d'analyser leurs conceptions stratégiques; nous en avons d'autant plus de regret, qu'elles pourraient être l'objet d'un examen fort instructif et fort intéressant.

Des fautes dont Eugène et Mariborough ne furent pas plus exempts que les Français, rendent la guerre de la Succession une mine féconde à exploiter (1). Le théâtre des opérations est immense, les armées nombreuses et less intérêts grands mais fes vues sont bornées, les projets sans ensemble, les batsilles sans résultat. Louis XIV ent succembé aussitôt après le désastre de Hochstaedt, si les alliés, au lieu de s'obstiner à opérer sur tout le pourtour de nos frontières, avaient concentré leurs masses pour leur donner une direction unique.

(1) S'il font admirer Eugène arrivant par dels les monts à la ste det rente mille houmes seulemen (1705), ann places, assis appul que son génie, joignant par non marche sublime d'audace et d'abbi-letele, les débris de l'armée vincues d'Amdéle, et congérant, dans une seule bataille, l'Italie enlière et tous ses bastions, il faut convenir qu'on se le retrouve plus le même en 1709, lorsqu'au lieu de presser virement l'armée battue à Malplaquet, il s'arrête à assièger Mons.

FIN DU TORE PREBIER

# TABLE.

#### PREMIÈRE LECON.

\$.1. Considérations générales sur l'art de la guerre. — Ce que c'est qu'une armée. De l'offensive et de la défensite. — Du d'ait des gens. — De la puissance morale dans la guerre. — De l'origine de l'art militaire. — \$.11. Da personnel. — Des lorigen de l'art militaire. — \$.11. Da personnel. — Des lorigen. — De l'etude de l'art militaire. — \$.11. Da personnel. — Des lorigen. — De l'organisation. — Ce qu'un doit dentendre par ordre, radonance on formation. — \$.111. De l'infanterie et de la cavalerie en général. — Des exercices. — Des isotravetions et des qualifés nécessaires aux officiers. — De l'esprit milituire et de la discipline. — \$.1V. Da matériel. — Des serres offensives et défensives. — \$V. Du conpad'ail et de la upographie militaires. — De la tactique et dels stratégie. — Ce que doit enbrasser nou reconnaissance militaire. ». — De la tactique et d'els stratégie. — Ce que doit enbrasser nou reconnaissance militaire. ».

#### DEUXIÈME LECON.

S. I. L'étude des écrivains militaires de l'antiquité est indispensable à l'instruction des Modernes. - S. II. Do personnel des armées grecques. - Des différens ordres de soldats. - Organisation intérienre de la phalange, sa formation, ses élémens. - Des grades dans l'armée grecque. - Description du combat. - Obininu particulière sur l'urigine et les prugrès de la tactique grecque, -Mnuvemens et dispositions éventuelles de la phalange; inconvéniens attachés à sun ordonnance. - S. III. Rapprochemens et remarques particulières. - Variations dans la profundeur de l'ordonnance. - Dn choix des généraux. - Etat de la cavalerie grecque à diverses époques .- Des machines et des éléphans. - De la sulde. - Des peines et délits militaires. - Des récompenses. - Des camps. - S. IV. Récit abrégé des batailles de Lenctres et de Mantinée : réflexions à ce sujet. - Définitions de l'ordre oblique. - Elnge d'Epaminnudas, extrait de l'abbé Barthélemy, Page 54.

### TROISIÈME LEÇON.

§. I. Origine et progrès da militaire ramain. — Des levées. — Des différens ordres de soldats qui entraient dans la companition de l'armée. — Armes des Ramains. — §. II. Perimère épaque de la légion; son organisation, son ordre de hatsille. — Cavalerie romaine. — Ce que c'était qu'une armée consulsire. — §. III. Detail.

cription du mécanisme de l'action. — Ordres éventnels de bataille de la légion. — Canase de la différence entre la tactique grecque et la tactique romaine. — S. IV. Deuxième époque de la légion. — Changemeus introduits par Marius. — Ordre légionnaire au temps de César. .

Page 96.

#### QUATRIÈME EECON.

5. I. Décadence de la militer romaine. — Causes militaires de cett-décadence. — Multiplicité des machines à la nuite des légion. — Beaucoup de villes et de villages sont entourés d'enccintes crénches. — Multiplicité des grades et des distincions homorifiques. — S. III. Castramétation. — Détails du cumpement d'une nunée consulaire. — Des retranchement qui entourient le cann. — 5. III. Remarques et documens particuliers. — Begges et virus du soldet en compagne. — De la solde. — S. IV. Des peines et délia militaires. — Des récompennes.

#### CINQUIÈME LECON.

S. I. Exposé de quelques uns des principsux moyens tactiques employés par les Anciens pour fixer la victoire. - Stratagemes d'Annibal. - Ruse de Marius combattant contre les Teutons. -Récit de la troisième bataille de Mantinée. - Bataille de Zams. - S. 11. Coup-d'œil sur les conceptions stratégiques des Anciens. - Développement des définitions de la tactique et de la stratégie, données (première leçon, S. v.) - Réflexions sur quelques-unes des principales opérations stratégiques des Grecs, des Carthaginois et des Romains. - S. III. Idée générale et sommaire de la poliorcétique des Anciens. - Considérations sur les premiers moyens d'atjaque et de défense. - Procédés ordinaires d'attaque et de défense en usage depnis l'invention des machines halistiques et autres. - De l'escalade; ce genie d'attaque était plus fréquent dans l'autiquité qu'il ne l'est aujourd'bui. - Epoques remarquables des progrès de l'art poliorcétique. - 5. IV. Revue bibliographique des principaux ouvrages militaires anciens P. 150.

### SIXIÈME LEÇON.

S. I. Etat de l'art militaire après l'invasion des Barbares. — Armes, mours et uasges des France. — Leurs samées n'étaient d'abord compostes que d'infanteire. — Ils adoptent l'asage de la cavasiere peu de temps après leur établissement dans les Gaules. — Ils recueillent les debris de la tuetique romaine. — Basisile du Casilin. — La conflución s'introduit dans les stratées sous les derniers pois.

de la première race. - Charles Martel fait revivre momeotanément le système des masses à la bataille de Tonrs. - La tradition des procédés poliorcétiques ne pouvait se perdre aussi facilemeot que celle des méthodes tactiques. - Recrutement et durée du service sous la première race. - Division du territoire de la Fraoce en duchés et comtés. - Signes précurseurs du régime féodal. - S. II. L'art disparait entièrement sous la seconde race. -La cavalerie se multiplie dans les armées. - L'iofaoterie est méprisée. - Les armes défensives snot en grande estime. - La prouesse prend la place de la tactique. - Établissement du régime féodal. - Anarchie dans l'état et dans la milice. - Invasions des Normands. - S. III, Causes principales de la restauration de la paissaoce ravale à la suite de l'avécement de Hagues Capetau trône. Iufluence de la situation géographique de Paris sur les affaires politiques et osilitaires, an commeocement de la traisième race. --Etablissement de la milice des communes. - Dissertatino sur les croisades. - §, IV. Digression sor la chevalerie. - Son existeoce s'oppossit fortement à la renaissance de l'art militaire. - Conditimus ponr être admis à la dignité de chevalier.-Par qui la chevalerie, était conférée. - Distinction cotre le banneret et le barhelier. - Des différens grades de la chevalerie, - Du page et de l'écuver. - Des armes offeosives ét défensives en usage peodant la chevalerie. -Des tournnis, des juntes et des pas d'armes, - S. IV. Etat de l'infaoterie entre les croisades et Charles VII. - Ses armes offensives et défensives. - Causes de sa nullité. - Idée générale des combats du mayen âge. - Récit de quelques batailles livrées durant cette période. - Les croisades ne cootribuèrent pas à la restauration de l'infauterie. Page 232.

## SEPTIÈNE LEÇON.

§.1. Exposition summaire de la marche de l'art, à partir du quinisime sitche. Erreur des étrissia au sojet de as renissiance et de ses projeté. — La graode révolution que devait amoren té ou tard la découverte de la poudre état opérée en Prance. — Les Nasaan et Gantare-Adolphe out été maiou créateurs que ne le furent les capitaloes français des estitémes et dix-espôtimes siécles. — Premiers échiciacissemens à l'appui de cette assertion. — Mécessité de traiter séparément l'histoire de chaque arme, à compter du règne de Charles VII. — S. II. Histoire de la cavalerie, depain Chautes VII jusqu'à François I'.'. — Les hommes d'arnes sant réunis me corpo et aussifétia su lois d'une discipline casatte. —

Organisation des premières compagnies d'ordonnance. - Ce que c'était que la lance fournie. - Les bannières particulières et les pennons disparsissent. - Effet de l'institution des compagnica d'ordonnance sur les mœnrs chevaleresques. - De l'arrière-ban. Changemens dans l'organisation des ordonnances. - La cavalerie continue de se former en haie. - On commence à éprouver le besoin d'une cavalerie moins pesante que la gendarmerie. - Des stradiots et de leur manière de combattre. - Il y ent de la cavalerie légère eu France des les premières années du règne de François Ier. - Ş. III, Histoire de l'infanterie durant la même période. Charles VII institue les francs-archers. - Leur armement; leur organisation. - Les piques et les armes à seu sont disparaître cette milice vers la fin du règne de Louis XI. - Les piquiers snisses deviennent célèbres. - Nos rois en prennent à lenr solde. -L'infanterie française ne commence à acquérir nn peu de considération que sous Louis XII. - De Machisvel, considéré comme écrivain militaire. - S. IV. Etat de l'artillerie avant le règne de François Ier. - L'usage du canon remonte au milien du quatorzième siècle et même un pen au-delà .- L'artillerie dont l'usage avait commencé à se répandre peu de temps avant Louis XI, devint très-nombreuse sous le règue de ce prince et sons celui de Charles VIII. - Ce dernier avait emmené en Italie nne prodigieuse quantité de canons légers dont il n'est plus fait mention sous ses successeurs. - Mauvais emploi de l'artillerie dans les batailles. -Dn personnel de cette arme. - La garde du canon confiée anx Suisses. - S. V. Reflexions snr l'état de l'art militaire, durant cette période , et particulièrement sur les batailles. - Faits particuliers à l'appui de ces réflexions. - Récapitulation. Page 286. BUITIÈME LECON.

S. I. Histoire de la casaleire pendont cette période. — Les trauves, qui s'étiene al légiese du temps de Lonin XII et de François 1", deviennent plus fourdes que jennis sons les règoes de Henri II et de Charles IX. — Le confisser que jennis sons les règoes de Henri II et de Charles IX. — Le confisser que l'en apraient diminus graduellement et à mesure que l'en a ésasure qu'elles ne peuvent d'exche les combattans aux offens des armes à feu. — Les honnes d'armes sont toujones, au feffes des armes à feu. — Les honnes d'armes sont toujones, airà de cet accessive qu'ils avaient encorée sous François IV<sup>\*</sup>, — La lanca diparsait nous le rèpue de Henri IV. — La cavalerie adopte l'ange des armes à feu. — Cette mesure entrave les pouges de fairs. — Louis XIII coggins le Levalerie chirave les pouges de fairs. — Louis XIII coggins le Levalerie chirave les pouges de fairs. — Louis XIII coggins le cavalerie.

en régimens. - Les Français commencent à se former en escadrons sons le règne de Henri II. - Ce prince angmenta la cavalerie légère. - Des rettres , des carabins , des argoulets et des arquebusiers à cheval on dragons. -- Manière habituelle de combattre de la cavalerie pendant cette période. - S. II. François I'r organise des corps d'infanterie sous le nom de légions, - Détails de cette organisation. Les armes à feu n'y sont comprises que ponr un tiers. - Ce projet ne reçoit qu'un commencement d'exécution. - Les légions sont dissontes et l'on revient au système des bandes. - Henri II forme de nonvalles légious vers la fin de son règne; elles reçoivent le nom de régimens sous celui de Charles IX. - Les piquiers portent des armes défensives ; les arquebusiers n'en font point usage. - La proportion des armes à feu va toujours croissant. - 5. III. Sur la tactique élémentaire et les exercices. - Nous u'avons point imité les Snisses. - Les Français, ainsi que les Romains moutrèrent toujonrs une grande répnguance pour les gros bataillons. - Manière de se former de l'infanterie. - S. IV. Histoire de l'artillerie. - Le nombre des canons. à la suite des srmées, alla tonjours en diminnant, depnis Charles VII jusqu'aux guerres de religion, où l'on en voit à peine quelques-uns sur les champs de bataille. - Causes de cette diminution de l'artillerie. - Sully restaure les finances et organise un matériel de guerre considérable. - Le désir de perfectionner les bonches à feu donne lieu aux conceptions les plus bizarres. Dès le seizième siècle, les Polonais tirent à boulets rouges ; les Hollandais imaginent les mortiers et les pierriers .- L'invention de l'obusier ne remonte pas au-delà du dix-septième siècle. - Le personnel de l'artillerie devient de plus en plus nombreux. - Louis XIII assimile les officiers de cette arme aux autres officiers de l'armée. - Influence de l'usage de la pondre dans l'attaque et la défense des places. - Premiers essais des mines et du pétard. - L'art des fortifications se perfectionue sous Henri IV et sons Louis XIII. On commence à élever des ouvrages de campagne. Page 318. NEUVIÈME LECON.

Ş. I. Cospedioii sur les organisations et un l'état de l'art militaire après la mort de Henri IV. — Des perfectionnemes opérés par Maurice de Nassau. — Ses disciples ont enfiés ar réputation et lui out attribué des inventions qu'il tennit des capitaires français du settième siècle. — Avant lui , Lonis XI avait ressuccit i' usege des exercices et des comps de mausuuvres. — Il u'a point perfectional.

l'attaque des places, quoiqu'il ait fait un graud nombre de siégea. - S. II. Soos le rapport des détails, Gostave fit plus que Maurice. - Organisation et mécanisme intérieur de la brigade suédoise. -Cet élément tactique de l'armée anédoise était trop nombreux ponr se prêter aux évolutions et à ooe surveillance exacte. - Soo ordre de bataille étsit éminemment vicieux et compliqué. - Du duc de Rohao coosidéré comme écrivaio militaire. - De ses nrganisations et de ses systèmes. - Les priocipes de la tactique élémentaire n'étaient pas eocore irrévocablement fixés, lorsque Toreone et Montéencolli arrivèreot à la tête des armées. - S. III. Sor la conception et la direction des opérations avant le règne de Louis XIV. - La stratégie a fait peu de progrès. - On prend l'accessoire pour le principal, - Les forteresses maitriseot le système de guerre. - L'art des batailles, qui avait fait pen de progrès jusqu'à Fracçois II, se développe tout-à-coop peodant les guerres de religioo. - Réflexions et fsita particoliers à l'appni de cette opioioo. - Priocipales batailles du scizième siècle. - §. IV. Sor l'expédition du due de Rohao dans la Valteline. - Batailles de Nieupart, de Breiteofeld et de Lutzeo. - Etat de l'art sons le rapport des marches. Page 354.

DIXIÈME LECON. S. I. Précis historique de la hiérarchie militaire. - Les rois de Fraoce se anot toojnnrs fait un devoir de commander leurs armées en persoone. - La direction de la milice cnofiée d'abord ao sénéchal. - Philippe-Aoguste erée les dignités de canoétable et de maréchal de Fraoce. - Le nombre des maréchaux se multiplie à partir de François Ier; on en comptait vingt sor la fin du regne de Louis XIV .- Du grand-maître des arbalétriers.- Cette eharge exista depuis Saiot-Louis josqu'à François Ier. - Du portepriffamme. - Do colooel-général de l'iofanterie. - Cette charge est aupprimée par Loois XIV .- Du grand-maître de l'artilles ie .-Du maréchal-de-camp et des sergens de bataille. - Leurs fooctinns. - Etablissement du grade et do titre de lieutenant-géuéral.-Du lirigadier. - Des eolooels partieuliers et des mestres-de-camp. -Du grade de lieutenant-colocel. - Des capitaices et des officiera subalternes. - Des sons-officiers : leur combre devient de plos en plus graod, à mesure que la tactique se perfectionne! - 6. II. Exposition sommaire des progrès île l'art, à partir de l'avènement de Louis XIV au trône. - Histoire de la cavalerie pendant le règne de ce prince. - Les armes à feu sout toujours en grande favour

dans la cavalerie. - La profondeur de l'ordonnance est réduite à trois rangs dans toute l'Europe. - Etat de la gendarmerie: elle forme une réserve spéciale conjointement avec la cavslerie de la maison du roi. - Les états-majors généranx et particuliers se multiplient, ainsi que les grades d'officier général et de colonel. - Histoire de la cavalerie légère durant la même période. - Les cuirasses, dnnt les Français avaient abandonné l'usage au commeneement du règne de Louis XIV, reparaissent sur la fin du même règne. - Armement et presnisation administrative et tactique de la cavalerie légère. - Premiers carabiniers à cheval. - Ila sont rénnis en compagnies, et bientôt après en régimens, - Les dragons se multiplient d'une manière excessive. - Cause de cette augmentation. - Origine des hussards dans l'armée française. -Leur organisation ; leur manière de enmbattre. - Ordre de bataille de la cavalerie. - Place et rôle de chaenn dans l'ordonuanec. - Manière de charger de la cavalerie, - S. III. Etat de l'infanterie pendant la minorité de Lonis XIV. - Organisation administrative et tactique des tronpes de cette arme à la mort de Turenne. -L'ordonnance est réduite à six rangs. - La proportion des armes à fen s'accrnit de plus en plus. - Les grenadiers sont réunis en compagnies, et armés de finsils avec des basonnettes à manche de hois, - Des régimens suisses et allemands à la solde de la France. - Différens mades de combinaison des pignes et des mousquets. - Place et rôle de ebaenn dans le bataillon. - Organisation de l'infanterie en 1688. - Nus institutions militaires épronvent une altération également préjudiciable à l'ordre moral et à l'ordre matériel. - Réflexions à ce sujet. - Les piques sont mises de côté en 1703. - L'infanterie est entièrement armée de fusils avec des haionnettes à douille. - L'ordnnuance n'est plus que sur quatre rangs. - Premier essai de l'attaque en colonne à la baionnette. -- Bataille de Spire. - Second essai de la colonne. - Affaire de Denain. - S. IV. Des différens eorps de la maison militaire de ... Louis XIV. - Lenr origine. - Leur organisation. - S. V. Artillerie et fortifications. - Le matériel de l'artillerie reçoit une extension considérable sous le règne de Louis XIV. - Il ne s'y opère pas de grands perfectionnemens. - On continne de se servir d'une même artillerie en campagne et dans les siéges. - Organisation des premières troupes permanentes d'artillerie. Des fasiliers du roi et du régiment royal des bumbardiers. - Louis XIV crée quatre compagnies de mineurs. Etat du personnel de l'artillerie au

commencement du dernier siecle. — Des ingénieurs. — L'administration des fortreceuses soit d'utiles améliorations sons le ninistère de Logyois. — Vanban perfectionne l'art de l'attaque. — La marche des trunchées est assujétic à des règles fixes. — Invention du tir à réocchet. — Progrès de l'art de la défense. Page 465.

## ONZIÈME LEÇON.

I. Des exercices de la cavalerie et de l'infanterie an temps de Louis XIV. - Etablissement de la brigade dans l'armée française. -Des ordres de bataille et des marches à la même énoque.-Les opérations deviennent languissantes sur la fin du règne de Louis XIV. - Le peu de mobilité des armées donne plus d'importance anx positions et aux retranchemens.-Louis XIV donne l'exemple des camps de manœuvres. - §. II. Considérations sur l'ordre oblique. Nécessité de fixer le langage militaire et d'écarter les nouveaux. termes. - Tontes les batailles penvent être rapportées à un petit nombre de cas aimples. - Incertitude des opinions relativement à l'ordre oblique; il doit servir à caractériser l'infinence du général sur l'issue des batailles. - Théorie de l'ordre oblique ; il faut l'envisager sous deux points de vne différens. - La tactique ne a'eat pas tonjours également prétée aux applications de l'ordre oblique. - Comment les Anciens purent et durent se servir de ce genre d'attaque. - S. III. Revue analytique et critique des batailles les plus mémorables du règne de Louis XIV. - Première période : bstailles antérienres an traité d'Aix-la-Chapelle. - Rocroi. - Nordlingue .- Les Dunes. - S. IV. Deuxième période : batailles livrées entre la traité d'Aix-la-Chapelle et la paix de Riswick. - Sintzheim, Seneff. - Entzbeim. - Turkeim. - Fleurus. - Nerwinde. -Staffarde. - La Marsaille. - S. V. Troisième période : guerre de la Succession. - Revers en Italie. - Premières opérations aur le Rhin et en Allemagne. - Seconde bataille de Hochstædt. - Ramilies. - Turin. - Malplaquet. - S. VI. Etat de l'art sons le rapport des conceptions stratégiques. - Dernières opérations de la guerre de trente ans. - Invasion de la Hollande. - Torenne se porte au accours de l'évêque de Munster et de l'électeur de Cologne. - Montécuculli se joint an prince d'Orange. - Opérationa défensives sur le Rhin. - Belle conception de Turenne; il surprend les cantonnemens ennemis; il est opposé à Montécuculli, - Ses mouvemens sur la Schutter et sur la Renchen. Page 476.

SBN 000380

Dimension Assorbe



■ 容 容 容 <mark>容 容 容</mark> 容







## 

ins 4 légions, ou 40 colonnes que la totalité n'anrait fait Vigence de la disposition.







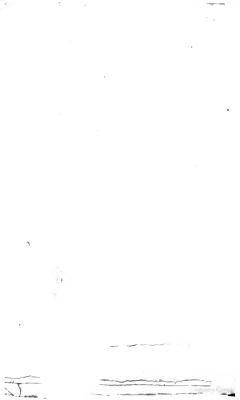



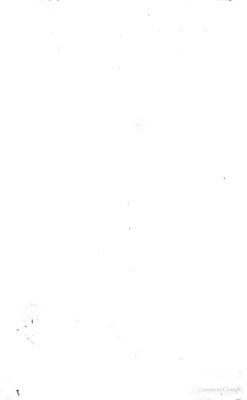



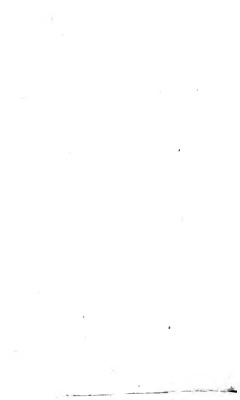



